



# TILLY

### LA GUERRE DE TRENTE ANS

DK ROSS & 1672

rest.

Le Comte DE VILLERMONT.

TOMI PREMIER



PAR PARALLE CAN X DESCRIPTION OF ANY ASSESSMENT OF ANY ASSESSMENT

II CASTLEMAN

DESTRICT

o gittæd by Google

Ny PRSITY O- - - - .

1205

## TILLY

OÜ

LA GUERRE DE TRENTE ANS.

# TILLY

οb

### LA GUERHE DE TRENTE ANS

DE 1618 A 1632

PAR

Le Cemte DE VILLERMONT.

TOME PREMIER



PARIS

TOUSNAI

LIBRAIDIR DE R. LETRIELLECK,
RUE SONAVARTE, 66.

H CASTERMAN

ÉDITEUR.

Google

### SPRECKETS

#### PROPRIÉTÉ

ET BÉSERVE POUR TOUTE TRADUCTION

## TILLY.



Origine de Tilly Son éducation. Ses débuts dans la carrière militaire, Guerre de Cologne. Gebhard Truchsess, archevêque, électeur de Cologne, épruse Agars de Manskild. Il est déposé. Election d'Ernest de Baviere Tilly enseigne dans le régiment de Lyncien. Fin de la guerre de Cologne. Siège d'Anvers, Verlus chiétiennes de Tilly. Le camp espagool. Campaigne de France. Tilly caps aine au régiment de Schwarzenberg. Botadle d'Auneau. Siège de Jomets. Tilly, cotonel. Journées d'Arques et d'Tyry. Tilly, gouverneur de Dan et de Villefranche. Offres de Henri IV. Guerre des Tures. Tilly passe au service de l'empereur. Jacques de Tilly, Confusion entre les deux fières.

La famille Tserclaes, dit son savant généalog ste, M. Goethaels, est la plus ancienne de Bruxelles et l'une des plus illustres du Brabant. Race toujours féconde en vaillants hommes de guerre, elle donna naissance, vers le milieu du XIV siecle, au célèbre Evrard Tserclaes l'une des gloires les plus pures de la Belgique; mais nul de ses enfants ne jeta plus d'éclat sur elle que Jean Tserclaes de Tilly, l'immortel heros de la guerre de trente ans Ce digne descencant du Libérateur de Bruxelles etait le second tils de Martin Tserclaes, seigneur de Tilly, de Balastre et de Montigny-sur-Sambre, sénéchal heréditaire du comté de Namur, conseiller de guerre de l'emporeur, et de Dorothée de Schierstaedt, dame d'honneur de

Digit zed by Google

TIGUE

la reme Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bast. S'il faut en croire quelques auteurs, il tenait de pres a la famille imperiale il Autriche, par son aicule maternelle, Dorothee de Gersdorf, ille naturelle de l'empereur Max milien. Loutefois, il est a remarquer que nulle part, dans la nombreuse correspondance de Jean de Tally et de Jacques. son frere ainé, on ne voit la moindre allusion a cette parente équivoque, dont leur noblesse pouvait facilement se paisser. Les historiens varient sur le lieu de naissame de Jean de Tilly. Les uns le font naître au chateau de Tilly, pres de Genappe (Brabant); les autres assurent qu'il vit le jour à Bruxelles, dans l'ancien hotel de sa famille, situe rue de Louvain. Ouelques uns vont jusqu'a désigner, on ne sait sur quel fondement, Liege, comme sa patrie. Quoi qu'il en sort, il est certain que Tilly fut belge de naissance comme de race, et qu'il maquit au mois de Everier 1559. Son pere avait servi avec honneur dans les armees imperiales et principalement lors de l'expedition dirigoe contre les Moscovites, en Livonie, par Meinhadt de Schierstaedt, dont. Lepousa plus (and la fifle). Reve iu dans sa patrie . Martin Tserclaes se laissa entrainer par les idees. alors en vogue parini la noblesse flamande, et signa le compromis des nobles, ce premier acte de la revolution des Pays-Bas, au 16º siecle. Deja, en 1562, il avait eté députe a Madrid, avec Nysse, par les États de Brabant, pour porter au roi d'Espagne les doleances de ses concitoyens3. Plus tard, il fut du nombre des genti shommes qui accompagnerent Brederode, lorsque fut presentce a Marguerite de Parme la fameusa requeta des confederes. Ces faits et la part qu'il prit au premier armement des gueux l'avaient renda justement suspect à la cour d'Espagno. Cite devant le conseil des troubles, il se luta de pis-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Goethada Généalogue de Tecerdios, p. 1

<sup>9</sup> Hod., p. 436 5 Strada, ton. [ p. 186

ser à l'étranger et fut condamné par arrêt du 1<sup>et</sup> septembre 1568, au bannissement perpetuel et à la confiscation de tous ses biens « pour avoir esté du nombre des gentils-hommes confederez et signé leur detestable compromis et suyvant ce s'estre trouvé à Saint-Tron où il fut choisi et dénommé par les confederez de Namur pour un de leurs députez pour traiter des affaires des confédérez avec son A tesse, auquel lieu de Saint-Tron, se sont traité plusieurs choses de rebellion, comme de prendre les armes contre S. M et de recevoir le peuple sectaire et consistoriant en leur protection et sauvegarde et faire faire le demembrement d'icelluy, aussy de retenir en wartgeld — chevaulx et 4 regiments des Allemands pour faire teste à S. M., etc. 4 »

Martin Tserches, éclairé sans doute sur le véritable but des meneurs de la rebelhon par les excès des reproductes et les horribles cruautés des gueux, se sépara completement de ses anciens am s. Sa conduite lui mérita l'indulgence du roi d'Espagne, et, le 30 avril 1574, il reçut des ettres de rémission qui lui permirent de retourner dans sa patrie et de rentrer en possession de ses biens, dont il jonit paisiblement jusqu'à sa mort, arrivée en 1597.

Jean Tserclaes de Tilly avait un peu plus de Jix ans, lorsque sa mère le confia aux soins des Jesuites, réputés, avec raison, les mei leurs instituteurs de la jeunesse. Envoyé d'abord au collège que les Peres de la compagnie possedaient à Châtelet, il passa peu après à Cologne. Sa grande piété, ses dispos tions precocos à l'ascétisme paru rent l'incliner, de bonne heure, à l'état religieux. On assure qu'il prit, de l'aveu de ses parents, l'habit de novice dans la société de Jesus. Le fait n'est nullement prouvé. Son nom ne figure, en effet, sur aucun des catalogues de la créchre compagnic, et Vernulœus, son apologiste contem-





<sup>·</sup> Archives du Royaume, Liasses de l'ausience, Liasse 285, nom 4

porain, n'en dit rien. Du reste, s'il entra nu noviciat, ce ne fut pas pour longtemps, car sa vocation militaire se dessina de bonne heure. Toutefois, loin de s'enfuir de sombres cloitres ou de jeter le froc aux orties, comme l'ont avance quelques biographes, plus amoureux du pittoresque de la phrase que de l'exactitude du fond, il ne se separa de ses premiers maitres qu'en leur conservant une reconnaissance et un attachement dont il ne cessa de leur donner des preuves toute sa vie.

Comme tous les jeunes gentalshommes de son temps, Jean de Tilly debuta par porter la pique. Certa na auteurs allemands avancent qu'il fit ses premières armes sous le duc d'Albe, dont il aurait cherche à copier l'exteneur!. Or, le duc d'Albe quitta les Pays-Bas en 1376, époque a tiquelle Tilly était encore entre les mains des Jesuites. Ce ne fut que plus tard et alors qu'Alexandre Farnese, duc de Parme, avait remplace don Juan d'Autriche, que Tilly tit sa première campagne, dans le regiment du cornte Detave de Mansfeld, en qualité de volontaire. Sa valeur le signala bientot à l'attention de ses chefs, et le fit remarquer du duc de Parme, qui lui témoigna, en plusieurs rencontres, toute son estime.

Sur ces entrefaites celata la guerre de Cologne, Gelhard Truchsess de Waldbourg, archeveque de Cologne, s'était épris éperdument d'Agnes de Mansfeid, chanomesse de Gersheim, menace par les frères de cette danie, il offrit d'abord de renoncer a ses dignites ecclesiastiques pour se marier avec Agnes, bien qu'il fût dejà dans les Ordres. Mais le sacrifice était au-dessus de ses forces, et Gebhard se trouva entraîne à charcher caus l'apostasse ouverte un moyen de concilier a la fois les interets de son ambition et ceux de sa passion. Il abjura publiquement le catholicisone et se fit marier en grande pompe par un producant calvi-

Effrerer, Hastoire de Guatave-Adolphe, p. 946

niste. Ce sacrilege fut le signal d'un soulevement general. Gebhard, abandonné de ses sujets, proserit par l'empereur, excommunie par le pape, fut declare dechu de son electorat, et le chapitre, d'une voix unanime, clut à sa place, Ernest de Baviere, déjà évêque de Freysingen, d'H.Idesheim et de Liège. Dans cette extrémité, Gebhard eut recours à l'appui des princes réformes qui l'avaient encouragé dans son apostasie et qui devaient nécessairement en desirer le succès, soit pour s'assurer la majorite dans le collège electoral, soit pour porter un coup mortel à la Réserve ecclesiastique. De son côte. Ernest de Bayière invoqua le secours de l'Espagne, ordonna de nombreuses levées dans ses évêches et chargea, entre autres. Herman de Lynden et Baron de Reckheim, de mettre sur pied, en toute hâte, « un régiment de trois mille hommes de pied, sous dix enseignes d'infanterie legroise et une compagnie de lances à cheval!. » En onze jours, le régiment fut prêt à partir. Lynden en confia le drapeau colonel à Tilly, dont Octave de Mansfeld Lu ava i signalé le merite. Les campagnes de ce corps dans l'Electorat furent marquées par de nombreuses victoires; i. soutint presque seu 3, a lutte contre le comte Palaton, Casinue, principal auxiliaire de Gebhard, le battit, en plusieurs rencontres, et finit par le chasser ent érement de la Westphalie. La guerre terminée, le régiment de Lynden fut licencié, et Tilly, avide de nouveaux périls, reprit sa pique de simple volon aire, sous les drapeaux da due de Parme, alors occupé au siège d'Anvers. C'est a l'ecole de Farnese que Tilly paisa les preimers principes de son éducation de grand en itame; c'est la qu'il se forma aux habitudes severes de la disc pine espagnole. Ses dispositions naturelles de piète pratique trouverent un point d'appui et un nouvel aliment dans la puissante influence de l'exemple donné par ses chefs. La

1 Bottens 2 Corresp. de Tilly 2 Memo corresp.

ferveur du duc de Parme égalait sa bravoure, et le som spirituel de ses soldats le preoccupait non moins que le devoir du roi. Son camp était chretien dans toute la force du mot. La prière, en commun, ouvrait et terminait chaque journée, présidait aux repas, consacrait tous les actes importants de la vie militaire; avant le combat, au moment de l'assaut, en toute circonstance perdieuse, les soldats imploraient à genoux le secours du Dieu des armées, et, dans mainte occasion critique, on les vit se prosterner au milieu des bailes et des sarcasmes de l'ennem; puis, se relevant animes d'une ardeur nouvelle, un arracher, par des prodiges de valeur, la victoire qu'il croyait dejà tenir.

Digne élève de ce héros catholique. Tilly prit part aux admirables et gigantesques travaux qui amendrent la prise d'Anvers. Ce fut le dermer acte de sa carrière militaire aux Pays-Bas.

A cette epoque, la guerre civile desolait la France. Philippe II, dont les vastes projets embrassaient le monde entier, et qui, portant ses visces amb tieuses jusque sur le trone de saint Louis, avait pris parti pour la ligue, se disposait à appuver son intervention par des forces imposantes. Sur ses ordres, Farnese envoya au duc de Guise un corps de troupes commandé par les marques de Havre et de Varambon. Un des colonels qui faisaient partie de l'expedition, le comte Adolphe de Schwarzemberg, effrit a Tilly une compagnie dans son regiment de cuirassiers. Le jeune volontaire s'empressa d'accepter, heureux de pouvoir continuer a defendre la cause de sa for, sans avoir a combattre des compatriotes. Il se distingua à la bataille d'Auneau, où l'armee des protestants allemands, sous jaconduite du comte Fabien de Dohna, fat complétement defaite par le duc de Guise, et a poursuivit avec son regiment les débris de cette armee, jusqu'aux frontières d'Allemagne. Peu apres, il passa au service du duc de Lorraine, et fit toutes les guerres de rette maison. En

1588, il assista au siège de Jamets, qu'il dirigea quelque temps, en l'absence du général de l'armue lorraine. Après l'assassinat de Guise, à Blois, le duc de Lorraine envoya quelques troupes à la ligue, et Tiliy reçut le commandement de quatre cornettes de cavalerie, à la tête desquelles il combattit aux journées d'Arques et d'Ivry

Revenu en Lorra ne, il recut un commandement plus important, lors de l'expédition d'Alsace, entreprise par le cardinal de Lorraine, évêque de Strasbourg, contre son compétiteur protestant, le margrave Georges de Brandenbourg.

En récompense de ses services, le due lui conféra le gonvernement des villes de Dun et de Villefranche, que Tilly conserva jusqu'en 1594, époque à laquelle ces deux places furent remises à Henri IV, par suite du traité de paix intervenu entre ce monarque et le prince Lorrain. Henri était trop bon apprictateur du mérite militaire pour n'avoir pas pénétré celui de Tilly : il chercha à se l'atta cher par des offres brillantes, mais ses demarches échoucrent complétement. A dater de ce moment, jusqu'à l'année 1600, on perd toute trace posttive de Tilly. La faible lueur jetée sur les commencements de sa carrière, par ses apologistes, s'eteint entierement, et nous en sommes reduits aux conjectures pour nous rendre compte de cette lacune de cinq années.

On ne peut supposer que Jean de Tilly, jusqu'alors si avale d'experience militaire, si empresse d'alter étudier l'art le la guerre sous les maîtres illustres de l'époque, ni passe dans un repos absolu, le long espace de temps compris entre le traité du dec de Lorraine avec Henri IV (1594), et la campagne de Hongrie de 1600, ou son nem se retrouve parini ceux des compagnons du duc de Mercœur. D'autre part, rien n'autorise non plus à croire qu'il soit allé rejoindre, en Bretagne, le dermer des adversaires de Henri IV. Reste l'hypothèse qu'il ait pris du service en

Hongrie, des 1595; or, les correspondances conservées aux archives de Bruxelles et de Vienne contiennent effectivement des passages qui seraient decisifs sur ce point, si l'identité personnelle était bien constatée. Matheureusement, il n'en est pas ainsi, et de nouve les obscurites surgissent des sources memes on l'on croyait puiser la lunière. Nous allons exposer les faits, le lecteur jugera.

 $\mathbf{L}'\mathbf{A}$ llemagne soutenait alors une luite terrible contre  $\mathbb{R}^n$ débordement des invasions turques. En 4594, le sultan Amurat avait lancé sur la Hongne les hordes innombrables de ses soklats. Brisant toute résistance sur son pas sage, il semblatt à la veille d'engloutir l'Europe entière, dans un abime de misère et d'osc.avage. Les populations. chassees de leurs foyers, par une invincible terreur, foyaient en foule devant le torrent devastateur, et se repandaient sur les frontières d'Allemagne, en y apportant, avec l'impression de leur effroi, les recits exageres de jeurs souffrances et des actes de la barbarie musulmane. Telle était l'anxiete universelle que des prieres publiques furent ordonnees pour implorer le secours d'en haut. Trois fois par jour, dans toute l'étendue de l'empire allemand, la cloche appelait les fideles dans les eguses, afin de prier Dieu pour le salut de la chret ente. Les rejouissances avaient fait place. aux larmes, les fetes aux manifestations de neuil et de pénitegee. La miséricorde divine se laissa émouvoir et permit que cette expedition gigantesque echouat sans autre cause que l'indiscipline meme des Turcs et les revolutions du sérail. Mais le sanglant avertissement n'avait pas eteperdu pour l'Europe Les princes catl oliques, comprenant l'imminence et la grandeur du péril qui les avait menacés, envoyerent de toutes parts des secours à l'empereur et mirent plus d'empressement a répondre a son appel, que les vassaux mêmes du Saint-Empire. De son côté, l'empereur Rodolphe II se hâta de reunir des forces respectables, pour defendre ses domaines contre le retour de semblables.



oficiers de mente et d'experience. Dans ces conjonctures, ses regards se portèrent naturellement sur les Pays-Bos. La Belgique passait alors pour la meilleure ecole militaire de l'Europe. Pas un gentilhomme qui ne se fit gioire d'y avoir fait ses premières armes, pas un capitaine qui ne tintà homeur de s'y être forme sous les leçons des d'Albe, des Juan d'Autriche, des Farnèse C'est là que s'itaient aguerries ces redoutables bandes wallonnes, la gloire de l'Espagne, la terreur de ses envemis, dont la vieille renommee vint s'ensevelir, avec Fuentes, dans les champs de Rocroy. C'est la que s'était croce cette pépinière féconde de vaillants et habiles généraux, d'où sortirent successivement Charles de Mansfeld, Basta, Bucquoy, Tilly et tant d'autres chefs, illustrés dans la guerre de trente ans.

Rodolphe ouvrit done, avec l'archiduc Ernest, gouverneur general des Pays-Bas, une correspondance fort active, et chargea en meme temps Sebastien Westernach, son ancien conseiller, devenu secretaire-intime de l'archiduc, de lu signaler les hommes les plus capables de repondre a ses vues. Westernach se montra digne de la mission importante qui lui était confice, et déploya autant de acle que d'intelligence. Sur ses indications, l'empereur ecrivit a Ernest, le 18 septembre 1594°, de vouloir bien lui envoyer quelques officiers et personnages experimentes, capables d'etre employes en toutes sortes de charges, commindements et conseils, et specialement de negocier avec le comte Charles de Mansfeld, les sieurs de la Motte et de Tilly, afin de leur faire accepter du service en Hongrie.

Chose étrange! le merite «u desiendant d'Everard Tserclaes était meux connu à Prague qu'a Bruxelles, car le 29 septembre, l'archiduc repondit, « que lepuis qu'il

occupait le gouvernement des pays de par-deça, il n'avoit jamais entendu parler du sieur de Tilly, et que ce gentil-homme lui eta t complétement inconnu ; qu'i allait prendre des renseignements et rendra t compte, le plus tot possible, à l'Empereur, du résultat de seu demarches. » Les renseignements furent sans doute trop longs a venir, au gré de Rodolphe, car il auressa plusieurs lettres de rappel à l'archibuc. Bientot, cependant, les informations les plus satisfa santes arriverent à Bruxelles, et le 21 décembre 1594, l'archibuc put envoyer à l'Empereur une depeche où, après avoir passe en revue les différents generaux, sur lesquels ce souverain avait jele les yeux, il s'exprime en ces termes sur Tilly!:

« Selon le desir de Votre Majeste, i ai mande ici le sicurde Tilly, et je lui ai communique les intentions de Votre Majeste, a l'egard de sa personne et de ses services. Ledit sieur m'a temoigné beaucoup de deference et de bonne volonte, disant qual eta ti pret a se rendre aux desirs de Votre Majesté, et qu'il desirerait seulement suvoir à quel esconditions et dans quel empior il serait appele a servir Bien qu'aux termes de la lettre de Votre Majesté, je du aie fait entrevoir une place de conseitler de guerre extraordinaire, je penche néanmoins à croire qu'il ne sen contentera pas et qu'il protendra une autre charge pout-être plus elevee, parce que, se on son dire, conterno d'ailleurs par les renseign-ments que j'ai requeillis, il a exerce chez le duc de Lorraine l'office de marcehal de camp, et commande des regiments de cavalerie. Comine je n'avais pas d'instructions suffisantes de Votre Majeste, je n'ai pas voula mengager plus loin vis a vis dudit siear de Tilly-Je me suis donc borné a convenir avec lui qu'il retournerait. dans ses terres, vendredi, jour de Noel, et qu'il reviendruit ici dans huit jours, pour se mettre immediatement en route

<sup>&</sup>quot;Archives de Bruxellos, Secrétagerie d'Etat allemande, Corresp. de Rodolphe.

et se rendre à la cour de Votre Majesté. Lorsque ledit Tilly sera pres de Votre Majesté, Elle saura bien s'entendre avec lui sur le point de son service et des prétentions qu'il peut avoir. »

Tilly n'usa pas meme de la latitude qui lui etait laissée et partit pour Prague vers la fin de l'annee 1594, sans autre garantie qu'une lettre de recommandation de l'archiduc Ernest, en date du 26 decembre, et dont voici le pas-

sage le plus saillant :

« .... Je prie humblement et fraterneilement V. M. dé donner large part en ses bonnes grâces au sieur de Thily, porteur de la présente, comme etant un homme de guerre piein de mérite et d'expérience, bien accommode dans ce pays, et de lu conférer tel emploi qui convienne a son rang et à sa condition. Je su s persuade d'ailleurs qu'il ne se laissera depasser par personne en services de guerre pour V. M.\* »

Au premier abord, cette correspondance semble claire et precise, elle designe manifestement Jean de Tilly, par ce qu'elle dit de ses services en Lorraine. Mais Jacques avait egalement servi en Lorraine. A la vérite, il avait etc acencié par le duc au mois de décembre 1590°, mais divers passages de ses lettres à l'archiduc Ernest indiquent qu'il aurait rempli des charges élevées dans l'armée lorraine. L'obscurité se fait donc de nouveau; il ne suffit pas pour la dissiper de faire remarquer que le fait de la correspondance entretenue par Jacques de Tilly avec l'archiduc Ernest, en 1590 et 1591, evelut l'idee que ce meme Jacques eût été inconnu en 1594 à l'archiduc L'ignorance du gouverneur géneral pourrait s'expliquer jusqu'à un certain point par cette circonstance que Jacques è ait plus connu sous le nom de Tserclaes, le seul dont il signat ses leutres,

\* Acchives du Royaume, hasses de l'audience



<sup>\*</sup> Archives lu Reyname Secretaireme d'Etat allemand Correspose Rodolphe

et le prince serait fort excusable de ne pas savoir que le Tserclaes qui lui ecrivait et le Th.ly signalé par Rodolphe fussent une scule et même personne. Ce qui milite le plus en faveur de Jacques, c'est que dans les lettres patentes du titre de comte accordées aux deux frères par Ferdinand II, en 1623, il est nominativement designé comme ayant rempli les fonctions de major-genéral au siège de Gran, 1595. Or, les archives de la guerre de Vienne renferment une note annexée à un long mémoire, sur les preparatifs et les plans de la campagne de 1596, et ou « J. de Thily » est qualifié de Locum tenens Principis de Mansfeld et Excubiarum profectus» (lieutenant du prince de Mansfeld et major-genéral).

Au commencement de l'année 1596, le meme « J. de Thi y » offre à l'Empereur d'aller enrôler dans la basse A lemagne « un nombre » de cavaliers. Cette proposition est agréée, « Thily » reçoit la permission de se rendre à cette fin dans le pays de Liège, sous condition d'un prompt retour.

Entin, une lettre de l'Empereur du 8 juio 1596, adressée au « sieur de Thily, » alors toujours dans le pays de Liege, lui contie la mission de ramener en Hongrie 400 arquebusiers a cheval et 2,000 hommes d'infanterie wallonne.

Tous ces cocuments s'appliquent-ils indistinctement à Jacques de Tilly? Quelques juges d'un grand poids répondent résolument par l'affirmative, en invoquant à l'appui de leur opinion une lettre du duc de Mercienr, de l'année de 1601, dans laquelle Jean de Tilly est qualitie « Oberstwachtmeister über das Fussvolk, » ce qu'ils tradiusent par major d'infanterie. Nous croyons l'assimi ation très-inexacte; en premier lieu, le grade de major était complètement inconnu dans les ctats majors des regiments autrichiens de cette epoque. En second lieu, la qualification « d'Oberstwachtmeister über das Fussvolk » se trouve en



plusieurs occasions accolée au nom de personnages notoirement pourrus de fonctions égales, voire même superieures à celles de colonel.

La confusion entre les deux frères ne cesse donc réellement qu'à partir de l'année 1600, date où l'on trouve Jacques de Tilly, levant à Liege un regiment d'infanterie wallonne, qu'il a charge de mener à Ostence Jusque-la, il est fort difficile de faire bien nettement la part de chacun des fils de Martin Tserclaes, dans les correspondances imperiales conservees a Bruxelles et à Vienne. Tres-proballement, tous deux servirent en Hongrie, de 1595 à 1600, comme tous deux avaient servi en Lorraine. Le lien étroit de l'affection fraternelle les rapprocha longtemps dans lears carrières militaires d'acques, plus agé que son frere, et marié, déposa l'épec après le siège d'Ostende et chercha le repos dans lo sem de sa famille; mais ses tils le remplacèrent p us tard au près du héros catholique, devenu beutenant general des armees de la ligue, ils se montrèrent les dignes héritters et du courage militaire de leur père et des mâles et chrétiennes vertus de leur oncle

#### CHAPITRE II.

#### GUERRE DE HONGRIE (1600 A 1606).

Campagne de Hongrie, Mort de Charles de Mansfeld, Organisation vicieuse des armics impériales. Georges Basta. Evenement de Transylvame. Basta défait. Bathory et le Voywore Michel. Arrivée du due Mercman, en Hongrie. Tilly est chargé de lever deux régiments. Il rejoint le duc de Merroour Suige de Camissa. Le duc de Mercœur essaie de la délivirer. Lenteur de sa marche. Tilly attaque l'avant gamle turque et la défait. Sa belie delense coutre trois maile Tartaces. It est blesse. Position conque des impersons. Leur retracte. Prise de Camissa. Campagne de 1601. Souldweissenburg, pris d'assaut. Lo pacha d'Ofen essaie de surprendre la place. Il ret vaincu et tué. Siege de Capissa par les impériant. Leur insurés. Tilly marche à frur secours. Leur retratte. Campagne de 4602. Les Tores reprennent Stuhlweissenbucg. Sa ged Ofen Prise de Pesth Assaul denné à Ofen Tilly est blessé. Campagne de 1604 Les Turca reprences, Pesth Siège de Gran Défaite des Turcs (merre en Transylvanie. Mozt du Vaywode Michel. Revolte de Szekely. Sa mort-Bévolte de Bokskay Tilly en Transylvanie Ses exploits. Mut nerse de l'armée impériale. Délivrance de Takai, Til y échappe, avec peine, à une embuscade Campagne de 1605. Second siege de Gran par les Tures, Leurs progres menagants, hubbesse de l'empereur. Combat de d'vilweg, Pars de Zst car Torocki

Les esperances foncées par Rodolphe II sur les géneraux formés à l'eroie des Pays-Bas se réalisèrent plemement. Chirles de Mansfeld, appelé par lui au commandement des forces imperiales dans la Basse-Hongrie, bastit les Turcs et releva l'honneur des armes chrétiennes. Mais la mort le surprit au milieu de son triomphe et a expira au mois d'aout 1595, peu de jours avant la prise de Gran, victime des fatigues que lui avait occasionnées le sæge de cette place importante. Sa fin prématurée causa une conster-



nation générale et fut regardee comme une catastrophe publique. L'archiduc Maximilien qui le remplaça ne réussit qu'à rendre plus saillant encore le vide laissé par cette mort a regrettable. Après lui, l'archiduc Mathias ne fut pas plus heureux. Aucun de ces princes ne possedan les talents et l'energie nécessaires pour mener une guerre aussi difficile avec les elements dont ils disposment. A cette epoque on effet, la permanence des armées n'existant encore qu'en germe, et l'organisation inilitaire, incomplete et profondement vicieuse, subissait en outro les consequences facheuses du désaccord de ses nouvelles bases avec les principes demeures tou ours les meines de la vielle organisation financière. La plupart des troubes étaient liceneases à la fin de chaque compagne, et l'on ne gardat sur pied que celles rigeurensement necessaires pour la garnison de quelques places fortes. Chaque année exigent de nouvelles levees, operation toujours longue et incerta ne: car la plupart des enrolements se faisaieut dans des pays non soumis à l'autorité directe de l'Empereur, et comme ils étaient toujours accompagnes de grands desordres, chaque prince s'efforçait d'en epargner la charge à ses Etats, Aussi, plus d'un colonel ou capitaine charge de levertel ou tel nombre d'hommes revenait souvent avec la mome. de l'effectaf qu'il s'était engagé à ramener, ou rehouait complétement. Les déficultés entrainaient en outre de grandes pertes de temps, et la bonne saison eta t écoulce avant que les mille et un détachements dont se composa t l'armire fussent arrives au lieu de ralbement. Les soldets maf payes, sans discipline of habitues à la licence i pilenent tont le long de la route, s'arretaen, où bon leur semblait, se mulinaient et n'avançaient qu'avec lenteur. Le service des approvisionnements ctait nul, les chemins étaient impraircables pour l'artiflerie, les moindres obstacles obligement fréquenament à de longs detours, fante de moyens pour les franchir. Il en résultait que les operations militaires ne



pogvaient commencer que fort tard. Ordinairement, les Turca, mieux dresses à la guerre, entraient les premiers en campaigne, assiegement quelque place forte et avaient tout le temps de la prendre avant que leurs adversaires arrivassent pour la d'hyrer. Rarement les chretiens les prévinrent, mais jamais assez tút pour ne pas acheter leurs conquetes au prix d'une bataille rangée. Un autre vice organique des armees imperiales, l'absence de aubordination et d'unité parmi les chefs, prenait sa source dans l'extrême diversité des éléments qui les composaient. Les prétentions rivales, sans cesse occupees à se combattre, faisaient perdre de vue l'intéret général, et absorbarent un temps precieux, avant qu'on eut pu se mettre d'accord sur un plan de campagne. Chacun des chefs allemands, hongrois, wadons, p'entendait obeir qu'à l'Empereur et repoussait toute position secondaire. Aussi, n'était-il pas rare de voir les armements les plus conteux et les plus formidables paralyses par le defaut d'unite dans le commundement, de concert et d'ensemble dans l'action.

Apres la mort de Mansfeld, Rodolphe tourna encore une fois ses regards vers les Pays-Bas, et redoubla d'efforts pour y trouver, parmi les hommes que leur reputation militaire signalait à son attention, un digne successeur de ce grand capitaine. Après plusieurs demarches infructueuses, il parvint enfin à orgager à son service Georges Basta, l'un des eleves les plus distingues de Farneso; mais au moment où Basta arrivait à la cour impériale, des evenements graves étaient survenus en Transvivanie.

Le prince de ce pays, Sigismond Bathery, marie à une princesse de la maison d'Autriche, l'archiduchesse Christine de Styrie, cedant à une brusque impulsion de son caractère mobile et inconstant, avait abandonné, en 1597, sa principauté à Rodelphe, en échange des duches de Raiibor et d'Oppelo et d'une rente annuelle considerable. Quatre most n'étaient pas encore écoules que Sigismond.

regretta ce qu'il avait fait, s'échappa d'Oppeln et rentra en Transylvanie, où ses anciens sujets le requient avecenthousiasme. Les commissaires impériaux chargés de prendre possession de la principauté, furent chasses. Deux villes seules rostèrent fideles à l'Empereur Sigismond s'empressa de s'exquiser auprès de Rodolphe et lui débecha des ambassadeurs pour negocier un accord. Mais bientôt, saisi subitement d'un nouveau dégoût, sans attendre le relour. de ses envoyés, il renonça une seconde fo s au pouvoir et remit, du consentement des Etats, sa principaute au cardinal André Bathory, son cousin. L'Empereur, justement blesse, fit arreter les ambassadeurs de Sigismond, et. courant au plus pressé, changes la destination de Georges Basta, et lui donna mission de faire reconnaitre l'autorité imperiale en Transylvanie. Basta rassembla aussitet des troupes et s'entendit avec Michel, Wayvoile de Valachie, pour attaquer Andre Bathory. Celui-ci, rebute par l'Empereur, s'était complètement jete dans les bras des Tures. Fort de leur appui, il envalut la Valachie; mais battu pres d'Hermannstagt, par le Wayvode, il fut atteint et tue dans sa fuite. Michel s'empara ensuite de la Transylvanie tout entière et en demanda l'investiture à Rodolphe, moyennant un tribut annuel. Pour toute réponse, il regut l'ordre d'évacuer la principauté et d'en laisser le gouvernement à Basta. Le Wayvode ayant voulu resister, fut attaque et defait à son tour par Basta, et courut à Prague tâcher de regagner par l'intrigue ce que la force des armes lui avait fait perdre

Ces complications politiques, en absorbant une partie des forces de Rodolphe et l'activité de Basta, rendaient la position des imperiaux, en Hongrie, beaucoup plus critique. Heureusement, les circonstances y arent en aide à l'Empereur. Le dern er des chefs ligueurs, P1 dippe-Emmanuel de Lorraine Vaudemont, luc de Mercœur, venait de faire la paix avec Henri IV. C'etait un homme de guerre

THAT

émment, et dont la réputation militaire egalait la haute naissance. Sa soumission faisait entrer dans le repos une jeunesse nombreuse, aguerrie dans les sanglantes luttes civiles de la France, habituée à la vie agrice des camps et plus desireuse de combats que de loisies. Il y avait la tout on flot de sang et de forces pret à se repandre pariout ou s'ouvrirait une voie d'écoulement. Rodolphe la jui fouriit. Décourage un cote des Pays-Bas par l'insucces de ses tentatives, près du comite Hermann de Berg et d'autres capitaines espagnols, il sa sit avec empressement l'occasion que la fortune lui presentait. Il offrit au duc de Mercieur le commandement en chef des armies impériales, et lui fit un pont d'or pour l'engager à amener avec lui « bos nombre de gendarmene. » La seule perspective d'une ero sade contre les artideles ent bientot attire autour de Mercu un une foute de jeunes volontaires, avides de tirer l'épée pour la foi et de suivre les traces glorieuses d'un tel chef. A cebrillant etat major, le due voulait joinure un novait d'armee solide et vigoureux. Les Wal ons passaient alors, non sons raison, pour les meilleurs soldats de l'Europe. Ce fut a eux que ce nouveau general de l'Empereur s'adressa pour former le corps d'elne dont il voulait se faire suivre on Hongrie. Depuis longtemps, il connaissait le rare mente de Tilly qu'il avait eu occasion d'apprécier dans les guerres de la Ligue; il s'empressa de s'assurer le sonconcours, le crea son heutenant, et lui donna la charge de lever dans le pays de Læge un regiment dimfuiterie et un autre de corrassiers. Le premier devait être commande par le comte de Chaligny, frere du dus, le second par Tilly en personne. Des le printemps de l'année 1600 , Tilly se rendit dans l'eveche de Liege pour y dresser l'effect i des deux corps; mais il rencontra une grande of position dans le conseil de la ville et de graves difficultes de la part, le l'archidue Albert, qui faisait precisiment lever dans les nemes contrees un regiment d'infanterie par Jacques de Tilly



Les obstacles furent si grands, que Jean de Tilly, pressé par son chef de venir le rejoindre, quitta Liege, au mois d'août, sans avoir pu achever ses enrôlements, suivi sentement de trois cents cuirasses wallonnes, et de deux escadrons de cavalerie legere. Il mit une telle diligence dans sa marche, quo le 14 septembre il entrait dans Vienne, avec le duc de Mercœur. De Vienne, le duc alla rejoindre à Raab l'archeluc Mathias, afin de combiner avec ce prince les plans de la campagne.

Quelque temps avant l'arrivée du général lorrain, Ibrahim Pacha etait sorti de Belgrade avec une armée nonibreuse dans l'intention d'aller mettre le siege devant Gran, selon les ordres qu'il avait recus du sultan Mahomet. En route, de nouvelles instructions l'obligèrent de modifier son plan, et il dirigea sa marche sur l'importante place de Canissa, clef de la Styrie. Il s'arreta un moment devant Rabocza qui se rendit au bout de quelques jours, et le 7 septembre, il campa sous les murs de Canissa. La defense de la ville avait ete confiée à Georges Paradeiser, brave officier, mais avare et peu aimé de ses soklats. La garnison, de 2000 hommes à peine, était faible, les fortifications en mauvais etat. Ma gré les reclamations incessantes du gouverneur, aucun renfort ne lui avait été envoyé, et les approvisionnements les plus incispensables ordonnes par le consed de guerre imperial, n'etaient pas meme acheminés, par suite de l'incarie des diverses administrations competentes. Pour comble do malhour, un incendie allume par des prisonniers turcs devora une partie de la ville et des munitions. Peu après, des pluies torrentielles firent tomber des ouvrages entiers dans les fosses, lors qu'il ne restait plus assez de temps pour faire les réparations convenables. Enfin, des symptomes de mutinerie se manifesterent dans la garnison, en face même de l'ennemi. Néanmoins, Paradeiser se defendit avec courage, et repoussa vigoureusement les attaques des Tures. L'espoir d'un prompt secours soutenait son énergie.





Mathias et Merceur s'occupaient, en effet des moyens de delivrer Canissa. Le premier som du due avait éte J'assurer l'alimentation de ses troupes pendant la marche longue et difficile qu'il s'agissait d'entreprendre. A ses demandes, Mathias avait repondu par les promesses les plus formelces, les assertions les plus catégoriques. Malbeureusement ces assertions se trouverent sans fondement, ces promesses sans exécution. Le pays epuise et depeuple ne put fourme aux munitionnaires imperiaux de quoi subvenir aux besoins les plus urgents de l'armée, et l'inertie du conseil de guerre, séant à Prague, resista aux plus pressantes instances de Mathias.

Mais dejà Mercœur, plem de confiance dans les paroles. de l'Archiduc, s'etait mis en mouvement pour aller au secours de Canissa. Son armée se composait de dix mille hommies de cavalerie et de cirq regiments d'infanterie. Sa marche, genee par le deplorable etat du chemin et les daticultes de l'approvisionnement, fut si lente qu'en onze jours, il ava t'à peine franchi vingt lieues. A Smenze, il fut rejoint par différents chefs hongrois, dont l'arrivee fit monter ses forces a vingt-cinq mille hommes. Un ecuseil fut assemblé et l'on decida, d'un commun accord, que le ravitaillement de Camssa étant impossible à cause de la destruction des routes, on essaierait de détourner de cette place l'attention de l'ennemi, et de l'attirer hors de ses positions pour l'attaquer ensuite avec avantage. Après trois jours de marche perible dans la vallee de Lormos, les imperiaux aperei rent devant eux une nombreuse cavalerie couronpant les hauteurs et barrant la route avec deux pièces de eanon. Sans s'arreter. Mercueur donna l'ordre à Tilly de balayer le passage avec ses cuirassiers, soutenus par un detachement de mousquelaires, et se prepara hii-menie à seconder ce mouvement. Tilly s'acquitta parfaitement de sa mission. A la tote de ses Wallons, il gravit rapidement la hauteur, sous un feu plongeant c'artillere,

charge la cavalerie turque, la met en désordre, sabre les canonniers sur leurs pieces, s'empare de celles-ci et les tourne contre l'ennemi. Les Tures essaient a plusieurs reprises de se reformer; mais Tilly ne leur en laisse pas le temps, il les culbute chaque fois qu'ils veulent tourner tete, les suit de colline en colline, l'épée dans les reins, et les force de se réfugier à toute vitesse dans leur camp. La nuit seule empecha les impériaux de poursuivre plus loin leurs avantages. Le lendemain, les Turcs reprirent Joffensive et le combat dura plusieurs heures, sans qu'aucun cles deux partis pût s'attribuer la victoire. Nais, à dater de ce moment, Ibrahim évitant avec soin toute action genérale, se contenta de harceler l'armée chrétienne par de continuelles attaques de detail. Dans un de ces nombreux engagements, Tilly se couvrit de gloire. Il s'était rendu au devant d'un detachement de 300 cuirassiers, qui arrivaient des Pays-Bas pour completer son regiment. Au retour, comme il traversait une epaisse foret située dans le voisinage du camp impérial, il se vit tout à coup enveloppé par une bande de 3,000 Tartares, qu., sortant de tous cotes avec d'hormbles. clameurs, accablerent la petite troupe d'une grele de flèches. Mais au premier signe de danger, Titly avait fait mettre pios à terre à ses gens, et, les formant en carré, il tint l'enmennt en respect par un feu nouert de mousque,eriet. Aux volces de fleches succederent des charges répetées de cavalerie qui vincent se briser contre la muraille de fer des cuirassiers wallons. Ce glorieux, mais inega combat, durait dela depuis plusieurs heures, lorsque apparut un regiment de cavalerie, envoye par Merceeur, dont l'attention avait età eveillee par le bruit de la fusifiade. A l'approche de ce renfort, les Tartares se dispersèrent dans les profondeurs de la



<sup>\*</sup>A cette ecasion, le régiment de cavalenc de Tély recur le nomi de director, sobriquet d'homais e qui se vidgarisa depuis, dans les armées impériales, et s'applique aux trançes que committaient un fférenment a qued et a chevai Manarm l'istoire des États curopéens. Toute III p. 507

foret, la issant trois cents morts et blessés aur le champ de bataille. Tilly n'avait guera perdu qu'one dizaine des siens, mais fra ppé lui-même d'une fleche au pied, il fut plusieurs jours hors d'état de combattre.

Malgrè ces beaux faits d'armes, la position de l'armee imperiale devenait de jour on jour plus critique. La famine decimant ses rangs; les rares convois de vivres, presque toujours enlevees par les coureurs tartares, n'arrivaient qu'exceptionnellement et incomplets au camp, le pays ravage à plusieurs lieues à la ronde ne suffisait plus à fournir la subsistance des hommes et même des chevaux. On en vint jusqu'a devorer les betes de somme de l'armee, et la maladie, consequence naturelle de la disette, etendit bientó, ses ravages sur les malhoureux so dats absmes de fatigues et de privations. L'impossibilité de jeter du secours dans Canissa sans affaiblir l'armée et compromettre sa retraite, devenait de plus en plus évidente; c'était trop donner au hasard, que de risquer una bataille Jecisive dans l'état d'épuisement ou se trouvaient les troupes, au milieu d'une contree coupee de montagnes, de bois et de marain, et peu favorable aux manueuvres mulitaires. La plupart des generaux emirent donc l'avis de retourner à Ranh, sauf à revenir degager. Canissa, Seul, avec Colonitz, Mercœur refusa iongtemps de prendre ce parti. Il comprena tique ce mouvement retrograde allait reduire les défenseurs de la place au desespoir et que l'idée d'une nouvelle tentative de delivrance etait chimérique. Il cicla entin devant l'infle uble loi de la necessiar, et. le vendred: 13 octobre, commence à se retirer en silence , a la faveur des premières ombres de la nuit. Il avait dejà fait quelque chemm, lorsque l'eveil fat donne par les Tartares, Aussitot Ibrahim sortit avec la plus grande partie de sestroupes, dans l'espoir de surprendre l'armée impériale en desordre au milieu des epouvantables chemins au pays et de la tailler en pieces. A la pointe du jour, il atteignit la cavalerie de Thurzo, qui formait l'agriere-garde, sous le

commandement supérieur de Tilly. Le combat s'engagea immediatement. Les soldats de Thurzo, vivement presses par des forces supérieures, soutenaient avec peine le combat, lorsque Tilly, accourant avec ces culrassiers, les degagea et repoussa les assaillants. Au bout de quelques heures, ceux-ci revinrent à la charge avec des troupes fraiches, Tilly les tint vaillamment en echec, jusqu'à ce qu'ayant eté rejoiet par deux régiments d'infanterie, il reprit bardiment Loffensive, fondit avec furie sur les Turcs et les dispersa completement. L'ennemi terrifie n'osa plus montrer que de t.mides celaireurs, incapables de troubler l'ordre admirable avec lequel s'accomplit la retraite des impuriaux. Cette retraite fut une des plus belles que relatent les annales militaires ; elle I t le plus grand honneur au prince lorrain dont les sages dispositions, secondees par Linfatigable activité et l'ardent conrage de Tilly, surmontérent un rare ensemble de difficultes. et d'obstacles. L'armée imperiale rentra dans Raab, sans avoir éte entamee et sans avoir perdu une seule plèce de cauon.

Des son arrivee, Mercœur s'empressa de reunir tous les approvisionnements necessoires pour envoyer à Canisse un secours d'hommes et de vivres. Mais, deja le 20 octobre, la place s'etait rendue. La garnison, decouragee par la retraite des l'inperioux et perdant tout espoir de celivrance, força le gouverneur a capituler, apres 45 jours de tranchee ouverte. Parade ser, renvoye a Vienne, y fut m s. en jugement et expia de sa tete la faiblesse de ses soldats. Let eveneme it causa la plus penible impression a la coorimpériale et jeta la consternation dans les provinces autrichiennes. Mercœur qui en regut la nouvelle au milieu de l ses preparatifs, ne songea plus qu'a licencier son armée et partit pour Aienne, où un grand nombre de generaux se trouvaient rennis, avec les deputes de l'archiduc Ferdinand. de Styrie, pour deliberer sur les urgentes nécess tes des erreonstances. L'immunence du danger stimula le conseil de guerre de Prigue et lui imprima une energie de résolution. et de mesures, malheureusement un peu tardive. On déploya la plus grande activité pour creer et multiplier les ressources, remplir les caisses de l'État, armer les arsonaux, et mettre sur pied des forces imposantes. On demanda au pays des sacrifices extraordinaires, à l'Empire un supplement de subsides, aux princes reputes nches, de l'argent comme prêt. Le Pape, les dues de Florence et de Mantoue, le roi d'Espagne furent mis en requiattion d'hommes et d'écus; ils s'y preterent de bonne grace. Le pape promit un corps de dix mil e hommes sous la condute de son neveu Aldobrandini. Le grand due de Florence s'engagea à en envoyer autant sous les ordres de sonfrere, Jean de Medicia, et le roi d'Espagne annonça la prochaine arrivée de six mille vieux soldats, commandes par Gaudenz de Madruzzi. Ces troupes auxiliaires réunies en Sivrie aux contingents des États menaces formaient un total de pres de 30,000 hommes. Une seconde armée, commandre par le duc de Mercour et sous lui par Hermann. Rosswurmh se concentrait en Hongrie, Enlin, Basta en organisait une troisième en Transylvanic.

Le conseil de guerre avait cté d'avis de fondre toutes ces forces en un tout formidable, de reduire d'ahord Stubliceis-senbourg, puis de marcher sur Canissa, dont la conquete devenait ainsi plut facile. Aldobrandini s'opposa vivement à ce plan, sous pretexte que sa mission se beroa t a l'expédition de Canissa, et il declara qu'il ne donnerait son concours à aucune autre entreprise. Son opinion, appuyée par l'archidue Ferdinand, l'emporta et l'on decida que el acune des trois armées agira t à part.

Celle du duc de Mercœur etait compée pres de Raab. Le comte Charles Louis de Sultz y commandant l'arti lerie, et Tilly infanterie avec le titre de major-général. Vers la fin d'août, Mercœur se reneit an camp et y fi, de grands priparatifs apparents pour aller attaquer Of m. Sur le bruit qui s'en repandit, les Tures se haterent de faire evacuer les

femmes, les enfants et leurs effets les plus prucieux sur Stablweissenbourg, dont ils rappelerent une partie de la garnison. Tout à coup, le 9 septembre, Mercœur dérobant sa marche à la faveur d'une nuit obscure, se porte rapidement à Stuhlweissenbourg, essaie vainement d'emporter la place par un coup le main, et l'investit avant que l'ennemi se soit apercu de son dessein. Deux jours après, Rosswurmb enleva les faubourgs par un brillant fa t d'armes. Le lendemain, le comte de Sultz dressa ses batteries et le 20 septembre, la brèche ayant été jugée suffisante, Tilly reçut l'ordre de tout disposer pour un assaut géneral. L'attaque cut heu aux eris de Jésus! Marie! Les Tures, débordés sur tous les points, malgré une défense desespérée, esseient en vain une deraière résistance dans les maisons. Forcés jusqu'an fond de leurs retraites, ils périssent presque tous, tion sans avoir vendo cherement leur vie. Pendant la lutte, le feu prit à la ville et en devora une partie , ce ne fut, pour ainsi dire, qu'en rume, qu'elle retomba au pouvoir des chrétiens, après 58 ans de domination turque.

Sans perdre de temps, Mercteur qui avait reçu l'avis le l'approche de l'armée turque, tit réparer les murailles de la place et y mit une forte garnison. Puis, avec le reste de ses forces, environ 8,000 hommes, il se retranche dans une position avantageuse, de manière à communiquer facilement avec la ville.

Le pacha d'Ofen s'était effectivement nes en mouvement avec 30,000 hommes pour a les delivrer Stubiweissenbourg. En route, it apprit la chute de la forteresse; cette nouvelle ne fit qu'exeiter ses desirs de vengeance et il continua sa marche, resolu de lavrer la bataille aux imperaux et de leur arracher le rerécente conquete. Le 9 or tobre, il fit annoncer son arrivée à Mercœur et appuya, le 40, son message par une attaque contre le camp des chrétiens. Ses troupes furent renoussees; mais quelques jours après, il reussit à s'emparer d'une emiaence, fortifice qui dominant

la ville, et digà il commençait a la canonner vivement, lorsque Mercœur l'assail it à la tete d'une troupe d'élite, delogea. les l'ures de la redoute, et s'y maintint malgré leurs efforts. reiterés. Sur ces entrefates, l'archiduc Mathias rejoignit l'armée avec sa garde et un regiment de cavalerie allemande. De concert avec le duc de Mercœur et Rosswurmb. tarésolut d'offrat lui-meine la batadle aux Tures et de marcher hardiment sur eux, malgré l'énorme disproportion du nombre. Pour apprecier l'expessive audace de ce projet, il suffirait de faire observer que l'armée impériale de se montait gueres nu dela de 10,000, tandis que les Tures, renforcés de plus eurs corps, comptaient environ 50,000 combattants. Neanmoins, le 15 octobre, les deux princes, mettant plus leur conflance dans le secours, lu Dieu des armees que dans leurs propres forces , eurgent des la poente du jour leurs solvais en bataitle et les menen, dreit aux Turcs. Le choe fut terrible, la victoire longtemps en balance. Comoment les imperiaux fublicent et le desordre se mit parmi les hussards hongrois. Mais un incident imprevu changea la face des choses. Le capuam Laurent de Brindes se procipite au milieu de la melec, un crucifix à la main, acrete les fovards, anime ceux, qui tiennent encore, « En avant, snivez-moi ! Victoire, victoire ! » s'ecrie-t-il, et il lance son cheval au plus epais des ba aillons ottomans; Rosswurmb, Althann et Ti ly se jettent sur ses pas; a leur exemple, les sole ats electrises chargent's furieusement l'ennemi que rien ne pout resister à leur imperieuse valeur. Le pacha d'Ofenveut retablir le combat ; il est jete par terre et tue. Moliamed Krija accourt pour le remplacer, il subit le meme sort; les Tures sont rompus, ecrases, ils se debandent et fuient de tous côtes, laissant plus de 3,000 morts sur le champ de bataille

Les princes, trop faibles pour poursuivre leur victoire, ne purent emps her Hussan-Pacha, de rallier ses gens et de seuver son camp. Neanmours l'ennemi comer, les n'osa

plus tenter d'attaques contre Stublweissenbourg, et se contenta de quelques escarmouches d'avant-postes. Bientôt après, Hassan reprit la route d'Ofen, après avoir fait complimenter l'Archeluc sur la valeur des chrétiens, et lui avoir

porté un desi pour l'année suivante.

Pendant ce temps-à, l'archidue Ferdinand de Styrie avait entrepris de faire seul le siège de Canissa et de reprendre cette place, clef de ses Etats, voire meme de l'Allemagne et de l'Italie. Le Sultan, qui attachait non moins de prix à la conserver, en avait confie le commandement a Hassan Terjaki, vieux guerrier, non moins habile et férond en ressources, que brave et hardi. Le noyau de la garnison était formé de quelques centaines de renegats, qui n'avaient à attendre des chretiens na pitié, ni misericorde. La Jéfense devait donc etre désesperée. L'attaque n'out pas mome un sembiant d'énorgie. Formidable par le nombre, elle se montait à 30,000 hommes; l'armée chretienne mal commandée, mal payee, mai approvisionnee, decimée par la fa.m., le froid et la desertion plus encore que par le feu de l'ennemi, se fonoit d'eile meme en quelques mois, presque sans combat. Pour auter l'inexpérience de Ferdinand, on his avait adjoint Jean Aldobrard in, chef du corps auxiliaire remain. Cet officier, beaucoup plus famaier. avec les questions de presennes qu'avec les habitudes militaires des Tures, pretendit diriger les opérations à sa gu se, sans consulter les generaux allemands, qu'il refusait de reconnaitre pour ses egaux. L'imperitie la plus incrovable. presida à toutes les dispositions du su ge, la negligence la **p us** coupable à l'alimentation de l'arance. On taissa passer la saison favorable en lenteurs negtoute espece, et l'automne etait deja avance, quand on arriva devant Camissa. Dès les premers jours de tranchee, 500 hommes moururent de froi i et de faim. Au bout de deuxémois, on mayait pas meme pu enlever, e monidre des ouvrages exterieurs de la place; l'ennemi fourrageait a son alse, en plem jour,

autour du camp, pilla t les convois, harcelait les avantpostes et commettait impunément mille insolences.

Cependant, l'Archiduc ne desesperait pas encore de venir à bout de son entreprise. Rien ne lui avait coute pour parer aux besoins de l'armée, il avait donné ses chevaux nux equipages de train, sacrifié sa tente pour en faire des sacs a sable et bravement pave de sa personne. La nouvelle de la prise de Stablweissenbourg le rempit d'un nouveau courage, et fit naitre en lui l'espoir d'etre seconde par l'armée victorieuse de Mercœur. Pour hâter l'arrivee des secours qu'il attendant de ce prince, il lai depecha Jacques Breuner, l'un de ses principaux officiers. Mercœurn'hesita pas un moment a repondre a l'appel de Ferdinand, et commanda aussitot u Hermann Rosswurmb et a Jean de Tilly de se mettre en marche avec 6,000 bommes de pied et 2,000 currassers. Le prince d'Anbalt, les comtes Philippe de Solms. Jean et Eraest de Thurn et quantité d'autres jeunes gentils hommes s'adjoignérent à eux en qualité de volontaires. Bien que le froid se fit de a sentir, -- on ctait au mois de novembre, — et que les pluses eussent defonce les routes, la petite armée de secours ne mit que six jours pour atteindre Carissa. A peine arrives au camp des chretiens, Rosswurzeb et Tilly s'assurerent, par (inspection des travaux du siege, de l'inutilité de nouveaux efforts et conseil crent la retraite. Leur avis fut adopte par la majeure partie des generaux et le ocpart lixe au 16 novembre. Dans la nuit gai suivit cette resolution, il tomba une prodiziense quantite de neige, accompagnee d'un froid si vif que 1,500 hommes et 300 chevaux percent geles. Lorsqu'on voulut emmener. Partillerie, on trouva les pieces si profondement enfoncces dans la neige et la houe, qu'il fall it renoncer à les degager. Force fut d'abandonner les bagages, faute de chevaux, de mettre le feu aux tentes ainsi qu'aux munitions de guerre et, chose horrible à dire, de laisser en arrière 6,000 malheureux blesses ou malades, hors d'elat de s'aider euxmêmes, que les Turcs massacrèrent le lendemain Jans les fossés de la place. Ce ne fut d'ailleurs parmi les troupes demoralisées de Ferdinand qu'une affreuse déroute. Leurs debris, répandus sur tous les chemins, n'atteignirent le territoire autrichien qu'en jonchant leurs pas de cacavres. Pour achever le desastre, la plupart de ceux qui revinrent de cette funeste expedition, succomberent victimes d'une épidémie terrible, dont ils avaient rapporte les germes dans leurs foyers et qui ravagea des districts entiers. Plus henreux, Rosswurmb et Tilly ramenèrent leurs troupes sans pertes trop grandes à Stuh weissenbourg, où, selon les habitudes du temps, le duc de Mercœur licencia son armee.

Quorque des negociations eussent dejà eté entamees entre l'Empereur et le Sultan, les deux souverains n'en firent pas moins des preparatifs formidables, dés le commencement de l'année 1602. Au mois de janvier, le duc de Mércieur se mit en route pour la Lorra ne, nvec l'intention d'y lever 1,000 cuirassiers et 2,000 mousquetaires; mais, à Nuremberg, il fut attaqué d'une tièvre nigue, qui l'emporta en quelques jours. Sa perte fut amérement pleurée par Rodolphe à qui la mort semblait se faire un jeu d'enlever ses meilleurs géneraux, au moment où d'pouvait espèrer le plus de leurs services.

Tilly était alors à Prague Le 7 mai 4602, il reçut des patentes impériales pour la creation d'un regiment de 3,000 hommes d'infanterie wallonne. Il se rendit peu après dans l'éveche de Liege, afin d'y organiser ses enrolements. Ce ne fut pas sans peine qu'il y parvint, car il eut encore à lutter contre le mauvais vouloir du conseil de Liege et les susceptibilités de Spinolat qu'il accusait d'accueulir et meme d'attarer ses descriteurs. Au 30 juillet, il se trouvait encore à Liege, mais il ne tarda pas à en parur, car le 12 septembre il était au camp de Roab, avec son régiment. Le camp,



Archives du Royaume, Liasse de l'ambence, 318, 35

rendez-vous genéral des troupes formant l'armée d'opérations de Hongrie, etait commande par l'archidue Mathias et se composait de 21,000 homines d'infanterie et de 8,000 chevaux. Une seconde arrivee de 18,000 hommes manœuvrait en Transvivanie, sous les ordres de Georges Basta. De leur coxe, les Turcs avaient rassemble des forces considerables, à la tete desquelles le grand visir, plus actif que Mathias : alla : des le mois d'août, mettre le siège devant Stuhlweissenbourg. La garnison se defendit d'abord avec une rare valeur, et lit eprouver aux assaillants des pertes sensibles. Dans un seul jour che repoussa vingt deux assauts successifs, on perfreit 6,000 jamissaires. Mais ses victoiros memes l'affaiblissa ent, et bientôt, reduite à un petit pombre d'hommes valides, decrince dans ses chefs, epu see de fatigues et sins espoir de serours , elle capitula, n'algréla resistance de son heroique commandant, le comte lsolano, qui prefera rester prisonnier des Tures, que de profiter des banchees d'une capitulation qu'il reprouvait. Vingt mille cadavres musulmans, comblant les fosses de Stuhlwersenbourg, attestaunt d'ailleurs la vaillance de ses defenseurs, et tel start l'affaiblissement de l'armée turque, qu'elle fut obligee d'attendre des renforts avant de continuer ses onérations

Mathias clait encore occupé à rassembler les troupes imperiales pres de Roab, lorsqu'il appirt la reclation de l'importante piace qu'il se disposait à secourir. Ce ne fut qu'un mois après, le 20 septembre, qu'il se mi, en marche pour prendre une éclatante revanche sur la ville d'Ofen. Une etrange lenteur présidait à ses mouvements, car le 2 octobre, semement, son armée arrivait en vue de la forte-resse hongroise.

Le premier soin de l'Archiduc fut de couper le pont de bateaux qui unissait Ofen a Pesth, a cet effet, il livra au 11 de l'eau un brolot suivi de loin par plus eurs chaloupes chargées de monsquetaires wallons. Les Tures accourairer t en foule sur le pont et sur les quais pour repousser les assaillants. Mais au même instant, le brûlot faisant explosion mit en pieces quantité de bateaux, en coula d'autres, et lança en l'air des centaines d'hommes. Une confusion extreme suivit ce sanglant coup de il estre. Sultz et Tilly en pro itérent pour escalader avec leurs gens les remparts de la ville, massacrerent tout ce qui fit resistance, et se rendirent mattres des faubourgs

Le lendeman, les batteries imperiales ouvrirent un feu violent sur Ofen. La noit suivante, l'Archiduc fit attaquer Pesth à la fois par terre et par eau; ce double assaut fut couronne d'un p em succes. Les Tures intimidés se défendirent d'ailleurs assez mai. La plupart se rendirent et furent reçus à quartier, sous la condition qu'ils iraient engager leurs coreligionnaires d'Ofen à capituler. La condition fut, paraît-ii, consciencieusement accomplie, mais la garn son d'Ofen fit un très-mauvais accueil à ces singulærs parlementaires, et les reavoya ignominieusement.

Les jours survants, les travaux de siège furent pousses. avec vigueur contre Ofen : mais tand s que Mathias pressait ses ingemeurs, le grand Visir qui de Stulaweissenbourg s'était dirige vers la Transylvanie, informe des dangers que courait la place Hourna tete et marcha avec 20,000. hommes sur Pesth. A son approcle, Mathras jeta 3,000 hommes dans cette ville et prit toutes es mesures necessaires, pour la mettre a l'abri d'un coup de main, Le 14. septembro, Hassan myestit Pesth, et lon out le bizarre spectacle de deux villes, que separe seulement la largeur. d'un fleuve, assiègées à la fois par ceux arraées enpraies. Le pays , sillonne et ravage sur chaque rive par les Tures et les chretiens, fut bientot rumé. L'armée turque commença la première à ressentir les attemtes de la disette. La famme y fit de nombreuses victimes. Le pacha d'Ofen lai ouvrit ses magasins ; mais il était à craindre que l'emploi prolonge de cette ressource ne tournat au detroment de la

gamison et n'entrainat la cliute de la place turque. En consequence, après avoir essaye mutilement de brusquer la prise de Pesth, dans un dermier et furieux assaut, le grand Visir se decida a fever le siège et à abandonner Ofen à ses propres forces. Le 2 novembre, il tit plier les tentes et reprit la route de Belgrade

Quelques jours auparavant, le 22 octobre, l'Archaluc avait commandé le tout disposer pour une attaque generale contre Ofen , vers trois heures, la breche avant paru praucable, les regimes is de Tilly, d'Altheim et de Sultz recurent l'ordre de monter a l'assaut. Les Wallons obcarent avec un admirable clan, mais accumilis par un feu meurtrier, mal soutenus par les Allemands, ils furent obliges de reculer, malgre des prodiges de valeur. A la voix de leur colonel, ils revintent à la charge avec une nouvelle ardeur, et nejfi le capitaine Palart, plantant son drapeau sur les murailles, programant la victoire des chretiens, quand une balle le renversa. Cette fois, la valeur était vaincue par le nombre. Les braves Wallons, ecrases par un feu terrible, céderent en fremissant, et tel avait ete leur acharmement que de cette vaillante troupe, il n'en revint pas, au dire de Kbevenhuller, 400 sams et saufs. Leur e ief , l'intrepide Tilly, cont l'epec les avan deux fois guides à l'assaut, etait si grievement blesse à l'epaule gauche, que depuis lors, il perdis à peu près l'usage du bras, et ne conserva que la force pecessaire pour diriger son cheval. Mathias, place sur une eminence, avait suivi toutes les peripeties de la lutte; if rendit hautement hommage au brillant courage des soldats de Tilly, et exerça une severe justice sur les regiments qui les avant lachement abandonnés en face de l'ennemi.

Copendant, la discite régnant dans la nombreuse garmson d'Ofen, et la place ne pouvait plus tarder à se rendre, lorsque l'arrivée des grandes pluies et l'abaissement continu de la temperature forcerent Mathias a lever le siège. Deja le regiment de Tilly ou plutot ses debris avaient eté envoyes à Schinda afin dy être licenciés et Tilly était parti pour Prague, précédé des plus chaleureuses recommandations de l'Archidue à l'Empereur. Le 18 novembre, Mathias leva son camp, après avoir laisse dans Pesth une garnison considerable sous le commandement du comte de Sultz, renvoya les différents corps de l'armée dans leurs places respectives de licencement, et s'achemina vers Vienne où il arriva le 24 novembre.

Le printemps de 1603 se passa en tentatives infruetueuses de negociations. Les Tures affichèrent des prétentions que n'eussent pu faire accueille les revers les plus désastreux. Les pourparlers n'empéchèrent cependant pas les commandants des diverses forteresses de la Hongrie de se livrer à une foule d'incursions et de petites expeditions, dont l'avantage demeura genéralement aux impériaux, D'ailleurs, tout en négociant, le Sultan et l'Empereur armaient chacun de leur côté. Vers la fin d'août, Mathias parut en Hongrie avec 40,000 honnies, commandes, sous ses ordres, par Hermann Rosswurmb. Tilly occupait de nouveau dans cette armée le poste de major-géneral, et l'on ne voit pas qu'il ait amene cette fois de régiment, carson nom ne figure pas dans le dénombrement de l'exact Khevenhuller. Malgre l'imposant deploiement de forces de l'Archiduc, les operations inilitaires de la compagne furent nsignifiantes et les résultats nuls. La su son se passa en combats d'avant-postes et une scule fois les deux armées s'abordèrent sérieusement. Les Tures defints se retireren... et Mathias, après s'etre cinparé de Heidwein, acencia ses troupes.

L'année suivante, le conte d'Altheim, gouverneur de Gran, fut envoye a Ofen, avec des commissaires imperiaux pour y reprendre les conférences sur la paix. Mais elles ne tarderent pas à se compre et la guerre recommença. Des deux côtés, es préparatifs ava ent été menés avec rect.



vigueur. Tout en conservant à Mathias le commandement. nominal, Rodolphe en confia les fonctions reelles a Georges Basta, qu'il rappela de la Trans, lyanie pour reinplacer. Hermann Rosswurmb, tombé en disgrace. Le comte de Sulta, oblige par des ra sons de santé de resigner la charge de general de l'artillerie, avait signa e au choix de l'Empereur, trois officiers, Jean de Molart, Jacques Beljoioso et Tilly. Rodo phe arreta ses proferences sur ce dermer et revetit des fonctions de major-general le comte Georges Fri dérie de Hobenlohe. Comme l'année précedente, Gran avant ete designe pour point de rabbement de l'armée imperiale. Basta venait d'y arriver, lorsqu'on recut l'avis qu'Ali Paclai se disposait à venir assinger Gran, avec une armée de 60,000 hen mes. Klievent uiter raconte qu'au seu troit de la venue des Tures, le commandant de Pesth, Jagenreutter, brave soldat cependant, mit le feu à la ville et pret la fuite avec les cinq enseignes d'infanterie et les six escadro is de cavalerie qui formaient la garnison. Le colonel Georges Wratislaw, gouverneur d'Heidwein, cedant à la contagion de la peur, en lit autant et le rejoignat. Dans seur refraite, ils rencontrerent 4,000 Heiduques envoyes par Althemi, avec un nombreux convoi de vivres et de munitions pour ravitailler Pesth. Cette vue jeta Jagenreutter dans une indicible confusion; mais il ne pouvait plus revenir sur sespas, car aussitot , pres son depart, les Turcs d'Ofen (tarrit) entres dans la place et s'y étaient fortement et bas. Le convoi rebroussa donc chemin et revint à Gran annencer. l'approche de la grande armée turque. A usi parle Khevenhuller. Dans une lettre adressee à l'Empereur, et datee du 7 septembre . Mathias au contra re cerit que, regarda it la ville de Pesth comme hors d'état de tenir, il a donne l'ordre au conseiller de guerre et general de l'artillene, sieur de Tilly, de faire evacuer les munitions et canons qui s'y trouvaient!. L'Archidue voulait-il couvrir la faute de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Austrives du la guerre de Vienne, Corresp. de Mathais,

Jagenreutter? La chose est probable, car il est difficile de croire que Pesth qui avait fait une si belle défense, l'année precédente, contre le grand Visir, fut, si peu de temps après, devenue incapable de resistance. Jagenreutter n'en fut pas moins arrête et jeté dans les cachots de Comorn, en

attendant son procès.

Quoi qu'il en soit, Tilly revenu à Gran, le 8 septembre, seconda activement Basta dans toutes les dispositions propres à mettre cette importante forteresse en état de soutenir un long siège. On y fit entrer tout ce qui put se trouver de grains et de bétail aux environs. On adjoignit au gouverneur comte d'Altheim, Ferdmand de Colonits et Wolf de Mansfold, officiers de mérite, en grande reputation dans l'armée imperiale. La cavalerie tout entière fut mise en campagne avec mission de harceler continuellement l'enneim et de lui couper les vivres. Basta lui-meme s'étabrit avec son infanterie, en avant de Gran, dans un camp retranche, de fendu par une nombreuse artillèrie.

Le 18 septembre, l'avant-garde turque se montra devant la place; le gros de l'armée ne tarda pas à paraître et planta d'abord ses tentes sur le bord du Danube. Mais bientot Ali, se trouvant trop en prise au canon des împériaux, s'éloigna du fleuve et ouvrit ses tranchées le 22. Le siège dura près d'un mois; les Tures s'epuiserent en assauts inutiles contre un ouvrage avancé défendu par Wolf de Mansfe d, et subirent des pertes énormes, dues principalement au feu de l'artiflerie impériale habilement dirigé par Tilly Entic, le 14 octobre, a près un dernier assaut livré sans succès, Ali Pacha renonca à poursuivre une entreprise, qui lui coutait déja 8,000 hommes, la fleur de son armée, et fit lever son camp. Dans sa retraite, il signala sa fureur par d'horribles exces, mit tout à feu et a sang et traina des populations entières en esclavage.

Jamais delivrance no fut plus opportune. D'inquietantes nouvelles étaient arrivés de Transylvanie, où le manyais



état Jes affaires de l'Empereur réclamait impériensement la présence de Basta et de ses troupes.

La victoire remportée en 1600 par ce général sur le Wayyode Michel n'ayait pas ramene à l'Empereur les sympathies des Transylvains. La noblesse du pays travaillee par les arns de Sigismond Bathory et inclinée par tradition vers l'alliance turque, profita d'une assemblée de la Diete à Clausenbourg, en février 1601, pour prodamer la rappel de l'anc en souverain. Basta ne se sentant pas assez fort, se borna à protester et se retira à Casel au. Le Wayvode Michel, saisissant l'occasion, s'empressa d'offrir à l'Empereur ses services, qui furent acceptés. On bui confia quelques troupes, avec lesquelles il alla rejoindre Basta; leurs forces reun es montaient à 20,000 hommes. environ De son ecté, Sigismond Bathory etait entré en Transylvanie avec une armée de 40,000 Tures, Tartares et Cosaques. Aux premieres rumeurs de sa marche, les deux generaux imperiaux s'avancerent hardiment à sa rencontre, lui livrerent pros de Boreskoit une sanglante bataille, et le defirent completement. Ce succes reveilla l'ambition du Wayvode et ses anciennes querelles avec Basta, qui le fit tuer sans autre forme de proces, sous pretexte qu'il avait noué des intelligences avec les l'ures pour s'emporer du pays. Sigismond fit encore une nouvelle tentative de restauration, et, profitant de l'absence le Basta, attagua Cliusenbourg. Repousse avec perie, il se retira precipitamment sans altendre l'arrive des troupes imperiales qui marchaient contre lui, Entin, rebute par des echecs succossifs, il fit faire a Prague des ouvertures de soum ssion et cella une dermere fois à l'Empereur tous ses droits sur la Transylvanie, moyennant une rente annuelle de 30,000 ducats. Il se retua ensuite en Boheme ou il vecut eucore huit and dans l'obscurite<sup>1</sup>.

Modath Bist, des Etsts impér, p. 249.

Basta conserva le gouvernement de la Transylvanie. Dejà. lors des dernières expéditions de Sigismond, il avait deployé une sévérité voisine de la cruauté; après la chute definitive de ce prince, il redoub a de rigueur et se rendit tellement odieux, qu'aujourd'hui encore son nom est demenré une majediction dans la bouche du peuple. Moise Szekely, un des principaux seigneurs du pays, réfugie chez les Turcs, exploita les haines soulevees par le gouverneur imperial pour se créer un parti nombreux. Investi par le Sultan de la principante de Transylvanie, il y pénétra les armes a la main. Les Transylvains n'attendaient que son signal pour lever l'etendard de l'insurrection; le mouvement fut si redoutable, que Rodolphe fit proposer à Szekely de lui laisser. la paisible jouissance de la Transvivanie, en se reservant seulement la partie de la Hongrie, jusqu'alors soumise aux princes Transylvains. Le chef rebelle, aveugle par le succes, repoussa cette transaction avec declain. Mais peu après, alteint par les forces reunies de Basta et du Wayvode Radul, successeur de Michel, il fut complétement battu et perit dans le combat. La tranquill te parut retabile et Basia, appelé au commandement de l'armée impériale de Hongrie, laissa ses pleins pouvoirs a Jean Jacques Barbini, comte de Beljoioso, gouverneur de Casellau. Ca comte, pillard feroce et impitovable, dont la basse avidice ne connaissait pas d'entraves, commit d'horribles exactions sur les Liens des nouveaux sujets de l'Empereur. Soit cupulite, scit vengeance, il saccagea, entre autres, les prepractes d'un seigneur Transvivain, nommé Étienne Bockskai, qui se trouvait nlors à Prague tant pour affaires personnelles, que pour presenter a Rodolphe les griefs de ses concitovens. Bockskai avait trouve l'Empereur dans un acces de niclancolie ; malgré ses instances et ses assiduites à la cour, il n'eta t pas encore parvenu à obtenir audience. Souvent, pendant les lengues l'eures qu'il passait dans les antichambres impériales, il etait le jouet des pages, qui



s'amusaient à prendre sa tete pour cible de feurs balles. Sa patience semblait inépuisable, mais le vase deborda, lorsqu'il eut appris es effroyables depredations exercées par Beljoioso sur ses terres. Il quitta Prague en secret et vint se mettre à la tête des mécontents qui ne demandarent qu'un chef pour se soulever.

Des que Bockskai se fut assure de l'appui des Tures, il jeta le masque : la revolto se propagea comme le feu sur une trainée de poudre. Les heyduques, troupes hougranses qui servaient dans l'armee imperiale, au nombre de plusieurs milhers, tournerent leurs armes contre l'Empereur, attaquerent les regiments demeures filicles aux ordres de Beljoioso et les cetruisirent presque completement. La nouvelle de cette dangereuse insurrection arriva a Georges Basta, a la fin du siège de Gran. La retraite precipit re d'Ali Pacha s'opera à point pour lui permettre de disposer d'une partie de l'armee imperiale de la Basse-Hongrie, et il se hâta de se mettre en marche avec 14,000 houmes de troupes d'elite, dont il confia le communidement en second à Tilly.

Bockskai, qui venait de faire son entree triomphinte a Caschau, fier de la multitude de ses solluts, essiya de barrer la route aux genéranx de l'Empereur; sa présomption fut cruellement châtiée. Il fut cu brité avec perte de 3,000 hommes et son camp enleve. Mais malgre ce premier succès, Basta se vit bientôt obligé de reculer devant les nombreux ennen is qui surgissaient de toutes parts autour de lui, le plus redoutable ctait la faim. Sa position finit meme par devenir fort entique. Le 27 novembre, il se trouva acculé avec son armée au fond d'une gorge étroite, cernée de tous cotés par les insurgés. Ses soldats fatigués, démoral ses, épuisés de privations, commen, ment à murmurer; les beyduques deja surs de la victoire, sans combat, insu taient du haut de leurs rochers, les chefs impériaux et prenaient un cruel plaisir à leur de ailler.

d'avance les supplices qu'on leur destinait. Dans sa présomotueuse témérite, Bockskai avait promis aux Turcs de leur livrer Basta vivant, et menacé de mort quiconque tuerait ou blesserait ce général. Calme et impassible au milieu du tumulte, Basta, après avoir pris toutes les mesures de vigilance pour la sureté de ses gens, assemble ses colonels, leur expose la gravité de la situation et leur démontre l'impossibilité de se frayer passage autrement qu'en passant sur le ventre de l'ennemi; il insiste sur la nocessité de se debarrasser le tout ce qui peut gener la rapidité des mouvements, condition essentielle de succès, et termine en proposant la destruction de la majeure partie des bagages. Ce discours n'est pas accueille sans quelque opposition par les Allemands, mais Tilly et ses Wallons l'acc ament, mettent immediatement la main à l'œuvre ot entrainent les autres par leur exemple. Bientot on vit des feux s'elever de tous cotés dans les camps des impériaux. Les hex duques, attires par la lueur des bûchers, parurent en foulo sur les hauteurs; ca spectacle, loin de les inquieter, leur inspira une fausse securite, parce qu'ils s'imaginerent que le scui but de Basta ctart de faire quelque tentative de fuite a travers des marais quils savaient profonds et infranclussables. Au lieu de prendre que ques precautions, ils s'amuserent a lancer une gréle de sarcas nes, d'injures et d'imprécations contre les Allemands Comme, selon la defense formelle de Basta, pas un homme ne leur repondait, ils ne tarderent pas à se fatiguer et à se retirer. Dans la soirce, le consoit de l'armée imperiale s'assembla de nouvenu. Les rèles furent distribués, les ordres donnés, les postes assignes à chacun, et le plus profond silence expressément recommandé par Basta.

Le leudemain, 28 novembre, se trouvait être le premier direau le d'Avent. Le jour pointait à peine. Un broudlard epais couvrait l'horizon, et ne permettait guère d'entrevoir les objets les plus proches. Le calme de ce sombre cré-



puscule n'était troublé que par le cri monotone des sentinelles maintenues à dessein pour donner le clarge a l'ennemi. Les lueurs rougeatres des fovers, alimentes avec som pour servir de points de ralliement, ne percuent qu'imparfaitement les couches pesantes de l'atmosphere L'armée impériale, rangée en bataille avec une a limitable. précision, prinit en si ence, prosternce devant le Dieu des armées. Au signal donné, elle se relève animée d'une pleine contiance. Tilly prend la pointe avec ses intropides. Wallons, escalado sans bruit les pentes que dominent les principales batteries de Bockskai, essuie sans s'arreter une décharge d'artiflerie, dont les boulets direges au hasantdans l'obscurité passent au-dessus de sa troupe, tombé sur les canonniers, les sabre et tourne les pières contre les positions ennem es. Au mema instant. Basta, Hohenlohe. Mansfeld, Jerome Rosswurmb couronnent les nauteurs voisines à droite et à gauche avec les regiments allemands. une clameur immense, effrovable et à laquelle se melent le vacarme des tambours et des instruments, le sourd fracas du canon, le bruit strident de la mousqueterie vienfrapper les echos des montagnes et jette une indivible terreur dans les rangs des Heyduques reveilles en sursaut Attaqués de tous côles, ne sachant où se diriger au milieudes tenèbres, ils s'agitant dans un affreux desordre. Leurs thefs. Bockskii le premier, saisi d'une paur vertigineuse, sautent à cheval et s'enfuient au galop. Ce n'est desa plus un combat. Les insurgés, serrés de près, se précipitent tumultureusement dans un ravin, ou les Wallons en font un massacre d'autant plus sanglant, qu'ils connussaient l'ordre douné par Bockskai à ses soldats de ne faire quartier qu'nux rolonels. Cette belle victo re couta aux Impéziaux à peine 200 bommes, Bockskai y perdit, outre son artillene et ses bagages, près de 12,000 hommes. Bastareconnaissant du accours divin auguel il attribunit sontriomphe, s'empressa, le soir meme, de rendre à Dieu des

actions de graces solennelles, et l'armée entière s'associa à cet acte de pieuse gratitude.

Basta aurait voulo s'etablir dans le camp de Bockskai, mais le pays était tellement dévasté, qu'il devint impossible de se procurer des vivres. En consequence, l'armée se dirigea, le 29 novembre, sur le fort Saint-André, qu'elle trouva abandonné. La disette ne lui permit pas de prendre nn long repos et elle marcha vers Caschau, dans l'espoir que cette place, intimidee par la defaite de Bockskai, se rendrait sans coup ferir. Mais ni menaces, ai promesses ne purent determiner les habitants à ouvrir leurs portes aux Impériaux. On était au mois de décembre, une neige épaisse couvrait la terre; la faim et le froid ravageaient les regiments allemands au point que les colonels déclarèrent, que ne pouvant plus retenir leurs soldats, ils allaient quitter l'armée et retourner en Allemagne. Tilly offrit de tenter l'assaut avec les Wallons seuls, mais Basta craignant de sacrifier mutilement un sang si précieux, preféra continuer sa marche sur Eperies. Tilly commandait l'avantgarde avec l'artillerie. Basta suivait avec le gros de l'armée. L'arriere garde était formée par la cavalerie wallonne qui rendit les plus signales services pendant cette longue route. Non-seulement elle tint l'ennemi à distance respectueuse, mais elle aida à tirer les canons et les bagages des mauvais pas, ramassa les malades et les trainards, prit en croupe autant de malheureux fantassins qu'elle en put recueillir et se montra constamment aussi génerouse que brave. L'armee impériale arriva en bon ordre devant Eperies, qui se rendit après un simulacre de résistance. Basta se hàta de repandre ses troupes epuisces dans les cantonnements du voisinage, qui étaient encore assez bien pourvus. Mais à peine delivre de la faim, ennemi plus redoutable que les Heyduques, il cut à lutter contre ses propres soldais, qui se mutinérent successivement à cause des arrières de solde, quon n'avait cessé de réclamer inutilement de Prague.

sans que les plaintes des colonels eux-memes envoyés par le general en chef pussent atmuler l'incurie du gouvernemen, imperial

Pour la re diversion à ces actes de dangereuse insubordination, Basta songea à occuper son armée, malgré la saison avancée. L'ennemi avoit commence le siège de Tokai. Sous prétexte de délivrer cette place, le genéral rassembla ses troupes et se mit en marche, bien qu'il fût gravement init sposé. A peu de distance de Tokai, il rencontra les Hryduques, qui, charges par les Wallons, furent culbutés en un clin d'œit et rejetes en desordre sur leurs propres retranchements. L'effroi s'empara d'eux à un tel point que, sans être poursuiv s, us abandonnerent précupitamment camp, bagages et artillerie : les Impériaux n'eurent le lendemain d'autre peine que de combier les tranchées, et de renverser les ouvrages de siège; puis, après avoir pourvu aux besoins des défenseurs de Tokai, ils reprirent la route d'Éperies

Dans cette expédition, Tally courut un danger fort sérieux auquel il n'echappa que par une sorte de miracle. A quelque distance de Tokai, se trouvait un chateau fort asser considerable qu'on supposait avoir pu servir de retraite aux rebe les. Les Wallors essayèrent de l'emporter par surprise, mais la vigilance de la garnison dejoua ce plan, et Basta, qui craignait quelque entreprise sur les derrieros de son armee, donna l'ordre a Tilly d'y mener quelques batteries volantes, afin d'intimider les defenseurs du chateau et les amener à se rendre. Tilly prit avec lui l'ingémeur Nicolo Candido, pour reconnaître la place, et se fit suivre à distance de six grosses pieces d'artillerie escortées par un regiment allemand. Arrivé au quartier ces Wallons, il prit que ques renseignements auprès du comte-Cavriolo, feur commandant. Celui-ci lui offrit de faire monter à cheval toute sa cavalerie, mais Tilly refusa, et se contenta de consigner le regiment avec ordre de se te ur

pret à partir au premier signal. Par surcroit de précaution, Cavriolo envoya le capitaine Laghi, lieutenant de sa compagnie, s'embasquer avec 90 hommes des nueux montés, sous un bouquet d'arbres, proche du village Tilly reprit ensuite le chemin du château, accompagne de l'ingénieur Candido, du comte Cavriolo et de plusieurs autres officiers wallons. Tout en galoppant, Cavarolo qui montait un superbe arabe, remarqua que son géneral n'avail qu'une mauvaise petite jument française, incapable de le survre, il s'arrèta aussitôt et fit tant d'instances aupres de Tilly pour lui faire agreer son propre cheval que ce dernier finit par cèder. Cavriolo prit la monture d'un de ses gens et renvova la jument au quartier. En approchant, ils se mirent au pas et chemmerent aloss jusqu'à un grand batiment, avant l'air d'une grange, dont la porte était à moilié fermee. Là, Cavriolo, prit les cevants au galop avec deux capitaines, dans le but d'eclairer le terrain. A peine venait-il de quitter ses compagnons, que, de la grange, tomba sur eux une grêle de balles, suivie d'une centaine de cavaliers qui manœuvrèrent pour les envelopper. Cavriolo et ses doux capitaines, plus exposés que le groupe principal, coururent les plus grands dangers; Tilty lui-meme, serre lo près et vivement poursuivi, no dat son salat qu'a la rapidité de son cheval, et il aurait certa nement ete pris, s'il avait conservé sa jument française. Le capitaine Laglit, alarme des coups de fen qu'il entendant, sortit aussitôt de son embuscade, courut au secours de ses chefs, les degrees et repoussa les Heyduques, jusqu'aux fosses du chaleau, en lear tuant plus de 40 hommes. Tilly et Nicolino profiterent de la circonstance pour examiner la place, malgré les coups de mousquet tires sur eux. Ls la jugerent plus forte qu'on ne s'y était attendu, à cause des bourbiers et des maraes qui l'entourment. Sur leur rapport, Basta, redoutant qu'un siège en règle ne lui contat trop de temps, rappela Til y et continua en bon ordre sa retraite sur



sans que les plaintes des colonels eux-memes envoyés par le géneral en chef pussont sumulor l'incurie du gouverne-

ment imperial

Pour faire diversion à ces actes de dangereuse insubor dination, Basta songea à occuper son armee, malgré la saison avancée. L'ennemi avait commencé le siège de Tokai. Sons pretexte de delivrer cette place, le genéral rassemb a ses troupes et se mit en marche, bien qu'il fut gravement indisposé. A peu de distance de Tokai, il rencontra les Heyduques, qui, charges par les Wallons, furent culbutes en un clin d'œil et rejetes en desordre sur leurs propres retranchements. L'effroi s'empara d'eux a un tel point que, sans etre poursuivis, ils abandonnerent precipitamment camp, bagages et artillerie : les Impériaux n'eurent le lendemain d'autre peine que de combler les tranchées, et de renverser les ouvrages de siège; puis, après avoir pourvu aux besoins des défenseurs de Tokai, ils reprirent la route d'Eperies.

Dans cette expedition. Tilly courut un danger fort sérieux auquel il n'echappa que par une sorte de miricle. A quelque distance de Tokai, se trouvait un château fort assen considerable qu'on supposant avoir pu servir de retraite aux rebelles. Les Wallons essaverent de l'emporter. par surprise, mais la vigilance de la garnison dejoua ce plan, et Basta, qui craignait quelque entreprise sur les derrieres de son armee, donna l'ordre a Tilly d'y mener quelques batteries volantes, afin d'intimider les defenseurs du château et les amener à se rendre. Tilly prit avec jui l'ingemeur Nicolo Candido, pour reconnaître la place, et se fit survre à distance de six grosses pieces d'artiflerie escortres par un régiment allemand. Arrivé au quartier des Wallons, il prit quelques renseignements aupres du comte Cavriolo, leur commandant. Celui-ei lui offrit de faire monter à cheval toute sa cavalerie, mais Tilly refusa, et se contenta de consigner le regiment avec ordre de se tenir pret à partir au premier signal. Par surcroit de precaution, Cavriolo envoya le capitaine Laghi, licutenant de sa compagnie, s'embusquer avec 90 hommes des mieux montes, sous un bouquet d'arbres, proche du village. Tilly reprit ensutte le chemin du chateau, accompagne de l'ingemeur Candido, du comte Cavriolo et de plusieurs autres officiers wallons. Tout en galoppant, Cavrio o qui montait un superbe arabe, remarqua que son général n'avait qu'une maura se petite jument française, incapable de le suivre; il s'arrèta aussitôt et fit tant d'instances auprès de Tilly pour lui faire agréer son propre cheval que ce dermer finit par céder. Cavriolo prit la monture d'un de ses gens et renvoya la jument au quartier. En approchant, ils se mirent au pas et chen n'érent ainsi jusqu'à un grand bâtiment, avant l'air d'une grange, cont la porte était à moitié fermee. Là, Cavrioio, prit les devants au galop avec deux capitaines, dans le but d'éclairer le terrain. A peine venant-il de quitter ses compagnons, que, de la grange, tomba sor oux une grele de balles, suivic d'une centaine de cavaliers qui manœuvrèrent pour les enve opper. Cavalolo et ses deux capitaines, plus exposés que le groupe principal, coururent les plus grands dangers; T lly tui-meme, serré de pres et vivement poursaivi, ne dut son salut qu'à la rapidité de son cheval, et il aurait certainement ete pris, s'il avait conservé sa jument française. Le capita ne Laghi, alarme des comps de fen qu'il entendant sortit aussitet de son embasende, courut au secours de ses chefs, les degagea et repoussa les Heyduques, jusqu'aux fosses du chateau, en leur tuant plus de 40 hommes. Tilly et Nicolino profiturent de la circonstance pour examiner la place, malgré les coups de mousquet tires sur eux. Ils la jugérent plus forte qu'on ne s'y ctait attendu, a cause des bourbiers. et des marais qui l'entournient. Sur leur rapport, Basta, redoutant qu'un siège en règle ne lui coûtat trop de temps, rappela Tilly et continua en boa ordre sa retraite sur

Eperies, où il n'arriva que pour voir recommencer les metmeries de ses soldats. Tilly le quitta peu de temps après et se ren'ht à Vienne, ou l'archiduc Mathias l'avait mandé pour affaires importantes!.

La retraite des Imperiaux avait livré la Transvivanie tout entiere aux mains de Bockskay : les places fortes rivalisaient d'empressement à lui offrir leurs ciefs, et le sultan lui envoya de Constantinople une couronne magnifique du plus riche travail, avec le titre de Roi. En même temps, le grand visir Al.-Pacha, jaloux de vonger l'honneur de ses armes, concentrait sur le Danube des forces considérables pour aller recommencer le sirge de Gran. Les circonstances ne pouvaient gueres lui etre plus favorables. Loin de pouvoir, comme l'annee precedente, lui disputer victoneusement le terrain. Mathias était impuissant à empecher. ses troupes mutinues de se répandre par bandes dans les provinces autrichiennes et de commettre d'horribles excessur les propres sujets de l'Emporeurs. Ses enisses et ses arsenaux etaient vides. Les coloneis envoyes à Prague n'obtennient pas mente d'audience; les courriers dépeches coup sur coup par l'Archidue revenaient sans reponse. Rodolphe, en proie à une noire melancolie, ne voulait admettre personne en sa presence, ni entendre parler d'affaires. La desertion diminuait tous les jours le petit nombre des soldats lemeures tideless, et Tilly, cleve au poste de Feklmarechal, general sans armee, se vovait hors d'état de tenir la campigne. Tandis que Mathias lutiait autilement contre l'apathie et les sombres acces de misanthropie de son imper al frere, Ali-Pacha était arrive devant Gran. La ville abandonaée, cette fois, à ses propres forces, lui opposa peanmoins une vive resistance, et sans

<sup>\*</sup> Khevenhiller, tom IV Historia della Transvivania, dal cavaliere Cura Spontini

<sup>\*</sup> Archives du Reysome. Cerresp. de Matines, lettre du 13 soût 4605. \* Idem., 10 soût 1605

doute le brave comte de Dampierre, gouverneur de la place, eût, comme Altheim, glorieusement repousse les attaques de l'ennemi, si la trahison n'était venue déjouer ses efforts. Arrete et enfermé par ses soldats, il fut contraint de se rendre et sortit du moins avec les honneurs de la guerre. Tiliy, indigné, fit passer tous les officiers superieurs de la garnison devant une commission militaire. Neuf d'entre eux furent condamnés à mort et executes, Dampierre et quelques autres furent seuls acquittes honorablement et remis en liberté.

Visgrad, Palata, Neuheuzel suivirent le sort de Gran La terreur regnait à Vienne. Mathias, plem d'anxiété, alla lui-meme à Prague, où il n'eut pas plus de succès que ses agents. Dans cette extremite, il se trouva heureux de rencontrer dans Zacharias Geizkoffer, seigneur de Baileabach, receveur-général des deniers de l'empire, un preteur genéreux, qui lui fournit, sous bonne caution, deux ou trois cent mille florins, pour le mettre à meme de payer ses soldats et de les envoyer à Tilly! La reconnaissance enthousiaste exprimee par Mathias envers Geizkoffer dans la lettre qu'il écrivit, à ce sujet, à l'archiduc Albert, montre assez l'exces de penurie de ses finances et révèle le grand rôle joué à cette epoque, dans les circonstances les plus graves, par de miscrables obstacles d'argent.

Heureusement pour l'empire, la mauvaise saison fit ce que n'aurait pu faire Matt ias; elle arreta les progrès des Tures Malgré les envois tardifs de troupes faits par l'Archidue, les forces de l'Hy étaient insuftsantes pour lui permettre de prendre l'offensive. Il se contenta d'augmenter les garnisons de Raab, de Comorn et de Presbourg, et de chercher à affaiblir l'ennemi, par des attaques de détail. Il fai fit éprouver, en diverses rencontres, des pertes

Archives, la Boyaume, Corresp, de Mathuas, lettre du 4 oct dere 4 605.

sensibles, et s'empara meme de quelques places fortes. Son dernier exploit fut des plus brillants. Assaila dans ses positions, pres de Hydweg, par un corps de 4,000 tures, il les charges si vigoureusement, avec un seul regiment wallon, qu'il les jeta dans le Raab, en tua ou nova la plus grande partie, et dispersa completement le reste, sans perdre aucun des siens. Apres ce succès, il assara les frontières, du côté de Canissa, licencia les régiments non employes dans les garnisons et alla passer l'hiver à Vienne, où des negociations se poursuivaient avec Bockskar. Les conferences aboutirent enfin le 23 juin 1606, à un traité par lequel Rodolphe ceda à Bockskai la Transylvanie avec plusieurs com tats hongrois, investit Mathias In gouvernement de la Hongrie, et sit quelques concessions religieuses. Le premier pas en amena un autre plus important. Au mois de novembre de la meme année, la paix fut conclue avec les Tures a Zsitra-Torock. Chacune des puissances contractantes garda ses possessions et s'intercit la construction de nouvelles forteresses. Le Sultan renouca an tribut annuel qu'il rec vant de l'Empereur, comme roi de Hongrie, moyennant le paiement une fois fait de cent mille thalers. Six semaines apres mourut Bockskai : on accusa son chancelier Katay Je l'avoir empoisonné et l'infortuné ministre paya de sa tete le simple soupçon d'un attenuat cont il était innocent.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archeves du Royaume, Corresp. de Mathass, le tro du 13 decembre 1605.

## CHAPITRE III.

Dissensions intérieures de la maison d'Autriche Démélés de l'empereur Bodolphe avec l'archiduc Mathias. Yoyage de Bathias ana Pays-las. Si candalature au trône de l'ologne. Mécontentement de Rodolphe. Portrait de Mathias, Portrait de Bodosphe. La succession au trône impérial. Parte de familie de 4606. Légereté de Mathias Illesbazy. Convocation des Eats de Hongrie et d'Autriche Intrigues de Mathias et de l'Beshozy Convidération des Etals de Hongrie et d'autriche. Tiliv à Presbourg, il résiste aux solicitanous de Mathias. Tentatives d'enchauchement sur ses troupes. Manifeste de Mathias contre Tilly. Reponse de Tilly. Position critique de Tilly. Il restegenerausement fidele a l'Empereur. Daphatte de Mathias. Arrestation de Sebastien Securer et als comte Bronn de Mansfild. Les asche uns Albert et Fertimano retractent les aignatures qui is avaient apposées au jucte de famille Armements de Mathoas Faiblesse la Rodotphe La desertion se met done I armée de Taly. I By leve 5,000 Walkons and Pays has. Mathiassemet en marche sur Prague Convocation des Etals de B hême par l'Empereur. Ses comos assums. Armements des Bohèmes. Traité de Dubetz. Rodolphe vêde la Hongrio a Mataias. Licenciement de l'armée impériale et des minges bolièmes. Tilly quitte le service de Bothapine

Le traité de 1606, en met ant un terme aux luttes extérieures de la maison d'Autriche, semblait devoir la délivrer de ses plus cruels embarras. Malheureusement, ede était en pro e à des divisions mestines qui n'ayant plus de contrepoids au Jehors, firent explosion et faillirent amener plus de rumes et de désastres que l'invasion turque ellememe. Depuis longtemps, une sorte d'antagenisme haineux s'était établi entre l'empereur Rodolphe et son frere Mathias, et guidait secretement tous leurs actes. Les causes en ont ete diversement rapportées. Mais l'origine première, bien que indirecte, se retrouve dans l'incartade de Mathias aux Pays-Bas.

Mathias n'avait guére que vingt et un ans, quand le

due d'Arschot, chef du parti patriote belge, dans l'espoir de rendre la paix à sa patrie, en lui conservant à la fois son indépendance et la religion catholique, envoya le aigurde Malstèile à Vienne, pour offrir à Mathias le gouvernement des Pays-Bas. Le jeune archalue, impatient du repos- de l'obscurite, accepta cette proposition avec transport, sans réflechir aux graves embarras que sa démarche inconsulcree allait lui susciter vis-a-vis du roi d'Espagne, et au trouble qui en pouvait survenir dans les relations des deux branches de la maison d'Autriche. Il se contenta de l'assurance donnée par Malstede que son acceptation, conque dans le but unique d'arracher les Pays-Bas au joug de l'insurrection calviniste, serait agreable au roi, et sur les instances de cet envoyé, qui lui representait avec force la nécessité du secret, il commit la faute de partir, sans consulter ni meme avertir l'empereur Rodolphe, qui comprit toute la gravité de l'incident, et se montra justement mecontent. Mais loin de continuer à traiter son frère avecfroideur, il ne tarda pas à renouer avec lui les relations les plus am cales et interposa ses bons offices pour reconciner Mataias avec le roi d'Espagne.

Cependant les illusions du jeune prince ne durerent pas longtemps. Abreuvé de legoûts et rendu doeile par la déception aux conseils de Rodolphe, il resolut de quiter la Belgique. Mais cet Archocue d'Autriche, ce frere du plus puissant monarque de l'Europe, se trouva, faute d'argent, reienu des mois entiers cans l'impossionité de partir. Il engagea à ce sujet avec l'Empereur une correspondance doublement interessante en ce qu'elle montre la bonne intelligence qui regnait entre eux et en ce qu'elle donne une idee assez juste, mais aussi fort triste, de l'eat unscrable du credit a celte époque, ainsi que des humbles expenients auxquels les princes étaient trop souvent obliges d'avoir recours pour subvenir aux besoirs les plus pressorts. Enfin, Mathias, ayant recueille de différents cotes une par-

ue de l'argent nécessaire a son voyage, put retourner en A Jemagne. Sur sa demande, l'Empereur lui permit d'établir sa residenceà Linz. A peine y etait-ia, qu'ennuyé de son inaction, il conçut l'idee de se porter candidat au trone de Pologne, alors vacant, et peu corrige par l'expérience, il commit derecael la faute de partir brusquement, sans en demander lautorisation a l'Empereur, comme l'exigenient son devoir et les usages traditionnels de la maison d'Autriche. Ce nouveau coup de tete, qui ne reussit d'ailleurs pas mieux que le premier, lui atura de sévères reprimandes de la part de Rodolphe. Neanmoins leur differend ne dura pas longtemps. De 1594 a 1597, Mathias representa l'Emporeur aux diètes de l'empire. Il remplit pendant dix ans le meme office à la dicte de Hongrie. En 1596, il fut pourva du commandement en chef de l'armée imperiale en Hongrie et eut la direction de la guerre contre les Turcs.

Nature molle et impressionnable, peu faite pour les temps orageux et les circonstances diffic les. Mathias subissait trop facilement les impulsions de son entourage. Le celebre Clesel, qui plus tard le domina si completement, gémissant lui-meme de cette inconsistance qui otant a l'Archiduc toute espece d'initiative, et le rendait souvent aussi incapable et aussi insouciant du gouvernement de l'Etat, que put jamais l'etre Rodolphe lans ses plus mauvais jours. Sa legerete s'accommodant mal du sérieux des affaires, et pour s'eviter la fatigue d'une decision qu'il out fallo medater et màrir, il en abandonnait volontiers le som à ses favoris. Il se passionnait facilement, se degoutait de meme, s'eprenait y vement des apparences, et plus van'trux qu'ambitieux, moins avide de plaisir qu'ennuye du devoir, facile sur les moyens quand le but flattait sa passion du moment, il semble avoir pris a tache de fuir, en toutes choses, l'effort et la contention prolongee de ses facultes sur un meme point.

TILLE,

due d'Arschot, chef du parti patriote belge, dans l'espoir de rendre la paix à sa patrie, en lui conservant à la fois son indépendance et la religion catholique, envoya le sicurde Maktede à Vienne, pour offrir à Mathias le gouvernement des Pays-Bas. Le jeune archiduc, impatient du reposet de l'obscurité, accepta cette proposition avec transport, sans reflechir aux graves embarras que sa demarche inconsidereo allait lui susciter vis a vis du roi d'Espagno, et au trouble qui en pouvait survenir dans les relations des deux branches de la maison d'Autriche. Il se contenta de l'assurance donnée par Maistede que son acceptation, conque dans le but unique d'arracher les Pays Bas au jougde l'insurrection calviniste, serait agreable au roi, et sur les instances de cet envoye, qui lui representait avec force la necessite du secret, il commit la faute de partir, sans consulter in meme avertir l'em sereur Rodolphe, qui comprit toute la gravite de l'incident, et se montra justement mecontent. Mais loin de continuer à traiter son frere avec froxleur, il ne tarda pas a recover avec lui les relations les plus amicales et interposa ses bons offices pour réconcilier Mathias avec le roi d'Espagne.

Copendant les illasions du jeune prince ne durérent pas longtemps. Abreavé de di gouts et rendu douie par la déception aux conseis de Rodolphe, il résolut de quiter la Belgique. Mais cet Archaduc d'Autriche, ce frère lu plus puissant monarque de l'Europe, se trouva, faute d'argent, retenu des mois entiers da is l'impossibilité de partir. Il engagea à ce sujet avec l'Empereur une correspondance doublement interessante en ce qu'elle montre la bonne intelligence qui regnant entre eux et et ce qu'elle donne une idée assez juste mais aussi fort triste, de l'état miserable du credit à cette époque, ai isi que des humbles expenients auxquels les princes étaient trop souvent obliges d'avoir recours pour subvenir aux besoins les plus pressaits. Enfin, Mathias, ayant recue, lle de différents cotes une par-



tie de l'argent necessaire à son voyage, put retourner en Allemagne. Sur sa demande, l'Empereur au permit d'etablir sa resklence a Linz. A peine v etait-il, qu'ennuye de sonmaction, il conçut l'idee de se porter candidat au trone de Pologne, alors vacant, et pou corr ge par l'experience, il commit derechef la faute de partir brusquement, sans en demander l'autorisation à l'Empereur, comme l'exigeaient son devoir et les usages tracitionnels de la maison d'Autriche. Ce nouveau coup de tele, qui ne reussit d'ailieurs pas mieux que le preinier, lui attira de sévères reprimandes de la part de Rodolphe. Neanmoins leur différend no dura pas longtemps. De 1594 à 1597, Nathias représenta l'Empereur aux dictes de l'empire. Il remplit pendant dix ans le meme office à la drête de Hongrie. En 1590, il fut pourvu du commandement en chef de l'armee imperiale en Hongrie et eut la direction de la guerre contre les Turcs.

Nature molle et impressionnable, peu faite pour les temps orageux et les circonstances difficiles. Mathias subissait trop facilement les impulsions de son entourage. Le celèbre Clesel, qui plus tard le domina si completement, gemissait lui-même de cette inconsistance qui otait a l'Archiduc toute espece d'unitiative, et le rendait souvent aussi incapable et aussi insouciant du gouvernement de l'Etat, que put jam us l'etre Rodolphe dans ses plus mauvais jours. Sa legerea/ s'accommodait mal du serieux des alfores, et pour s'eviter la faigue d'une lecision qu'il eut falle méditer et murir, il en abandonnait volontiers le soin a ses favoris. Il se passionnait facilement, se degoutait de meme, s'eprenaît y vement des apparences, et plus vaniteux qu'amartieux, moins avide de plaisir qu'ennuye du devoir, facile sur les moyens quand le but flattait sa passion du moment, il semble avoir pris à tâche de fuir, en toutes choses. l'effort et la contention prolongre de ses facultés sur un mome point.

Mais si les faiblesses de Mathias et surtout son extreme facilité à se laisser conduire par des influences etrangeres contribuerent beaucoup a ses querelles avec l'Empereur, il importe, pour être juste, de reconneitre que Rodolphe eut dans les evenements un empoisonnerent le reste de sa vie une lourde part de responsabilité. Donc de toutes les qualites qui eussent fait le bonheur et la gloire d'un particuber, Rodolphie n'avait aucune de celles qui sont indispensables a un souverain. Amateur celaire des beaux arts, érudit de bon, aloi, chim ste distingue, antiquaire savant, cavalier consomme, il joignait à lous ces avantages un natural inquiet et soupconneux, une rapugnance presque insurmontable pour les affaires, une forte dose de misanthropie et des passions tres-vives. Tout ce qui ne rentrait pas dans le cercle de ses gouts particuliers lui iraposant une contrainte penible, qu'il secouait autant qu'il pouvait. Il a mait à senfermer au fond de son palais. avec ses astronomes, pour observer le ciel et se livrer a l'astrologie judiciaire, ou bien s'absorbait avec ses alchimistes dans la recherche de la pierre philosophiale, ou bien encore sa piongrait dans l'étude des raretés et des pierres precieuses, dont il laissa une collection d'une valeur fabuleuse pour le temps. It refusait de donner les audiences les plus pressantes, de s'occuper des choses les plus urgentes; il s'emportant jusqu'à jeter les objets qui se rencontraient sous sa main, à la tête de ceux qui venaient le deranger. Pendant dix ans, il tint en suspens l'infante Isabelle qu'il pretendatt vouloir épouser et se montra, fort indigné quand le roi d'Espagne, perdant patience, la maria à l'arci idue Albert. Il ne sortait pas de son palais, ne paraissait plus aux dictes de l'empire, la ssait les eveches, les dignites, les charges importantes des annies entieres en vacature, les troupes sans argent, les forteresses sans reparations, les frontières sans défense, les memoires saus reponse, les questions les plus graves sans solution.

Incapable d'agir lui-mème faute de volonté, il évitait, par suite de son caractère deliant, d'en donner à d'autres le pouvoir. Cet isolement, ces tourments d'une ame ombrageuse toujours replice sur elle-meme, et surtout les honteux desordres auxquels il se livra sur la fin de sa vie, altérèrent sa sante. Il fut pris d'accès de sombre melancolle qui duraient des mois entiers, pendant lesquels il se renfermait plus etroitement que d'ordinaire, refusant jusqu'aux secours des médecius. Ces acces s'entremelèrent de crises furieuses, au milieu desque les il frappait ceux qui l'approchaient, proferait d'affreux blaspliemes et portait la main sur lui-meme. Il se pretendatt ensorcele, repoussait le boire et le manger, passait les nuits sons sommeil, criant que l'on en voulait à sa couronne et à sa vie. Antant il s'était montré catholique zélé au commencement de son règne, autant il manifestait alors de repulsion contre les prieres, les ceremonies et les ministres de l'Eglise. On l'entendit plus d'une fois invoquer le diable, et s'eurier que Satan n'avait qu'à venir l'enlever,

Il etait tout simple que cet etat malacif reagit sur les relations de Rodolphe avec ses frères, et qu'il surexeitat ses dispositions natives à la meliance, pour peu qu'on froissèt en lui quelque fibre deheate. L'occasion critique ne tarda pas à se presenter. L'age de Rodolphe, l'alteration inquistante de sa santé, avaient fait nuitre dans l'esprit des ennemis de la maison d'Autriche, l'espoir de la déposséder du trone imperial. Deja, des conciliabules avaient eu lieu, à ce sujet, entre les princes proiestants. à Coblentz et à Magdebourg. On y avoit agite les canatdatures des rois de France et de Danemarck. Naturellement ces menees alarmèrent la sollicitude des catholiques et ils cherchèrent à les paralyser. Des l'année 1597, les electeurs ecclestastiques avaient vivement pressé Mathias de soulever la question de soccession aupres de Rodolphe, promettant de le seconder activement. Mais, quelques

efforts que fit l'Archidue pour se faire éconter de son frère, il ny put parvenir. En 1605, il se rendit lui-nome a Prague, avec les archidues Maximilien de Tyroi et Ferdinand de Sivrie, espérant ebranler Rodolphe par cette demarche collective, a laquelle s'était p emement associé l'archidue Albert des Pays Bas. L'Empereur qui d'abord s'était montre fort trouble de ce voyage et avait essave de l'empecher, reçut les archidues avec beauceup de bienvei lance, mais demeura sourd a toute insinuation touchait la succession. L'electeur de Cologne ne fut pas plus heureux. Aucun resultat n'était encore obtena, quand, vers la fin de 1608, Rodolphe, dont la sante sembla t s'être amelièrce depuis quelque temps, fut pris de nouveiux acces de melancolie, et se sequestra plus que jamais.

Dans ces conjonctures. Clesel concut une idee hardie. destince à provenir les dangers resultant de l'incrite de l'Empereur, et les eventualites menacaptes que sa mort ent fait surgir pour la maison d'Autriche, et en particulier pour Mathias. Il s'agissait d'obtenir, des membres de la famille imperiale, un engagement qui, en les hant etrotement à Mathias, fut, pour les princes amis des llabsbourg, une indication lammouse, et leur fourn t, à l'occasion, un point de ralliement. La pensee primitive n'a lait pas au dela, et si, plus tarc, Mathias tourna contre son frere et souverain l'arme qui lui avait ete remese umquement pour sa defense, luc seul en deit porter la responsabilite. A cette apoque, la Styrie clait vivement menacee par la revolte des Hongrois et les progres des Tures. Sous pretexte de concerter les mesures de defense nécessaces par la situation, Mathias convoqua, a Vienne, son frere Maxirathen, et ses cousins, les archidues Ferd nand et Ernest de Styrie. Tous se rendrent à l'invitation de Mathias. La Styrie gloccupa qu'une place tres-secondaire dans les deliberations et fut primee par la question de la succesgion. Mathias Jebuta par des plaintes ameres contre les





procédés de l'Empereur à sou égard, sit une peinture rembrume des dangers qui menacaient la maison d'Autriche, l'empire et la religion catholique, et fioit par proposer aux archiducs de signer un acte en vertu duquel ceux-cis'engagement à soutenir, de tous leurs efforts, sa candidature au trône imperial, et à approuver tout ce qu'il entreprendrat dans ce but, d'accord avec le pape et le roi d'Espagne. Les scrupules qui se mamfestèrent s'evanouirent devant l'assurance formelle donnée par Mathias, qu'il agissait avec le plein consentement de l'Empereur, et que, d'aiheurs, l'engagement demandé aux archidues n'avait d'autre fin que de constator les droits de l'aine et de sauvegarder ses legitimes pretentions contre toute éventualité En presence de cette dectaration, les princes autrichiens signérent, sans heaiter, et six mois après. Albert envoya, de Bruxelles, son adhesion. Il fut convenu, sur la proposition de Mathias lui-même, que l'acte demeurera t secret, saus faire d'exception pour le pape et le roi d'Espagne. Neanmoins, à peine en possession de cette piece importante. Math as, incapable, comme tous les esprits faibles, de resister aux fumées du succès, cessa de se contraindre; il se permit ouvertement un langage outrageant pour Rodolphe, et làcha bride à ses visces ambitieuses.

Les circonstances le favorisaient : les États de Boheme, de Hongrie et d'Autriche ava ent envoye à Vienne des députes chargés d'assister aux conferences ouvertes par Mathias, au nom de l'Empereur, avec les Turcs et les insurges, pour traiter de la pax. En meme temps, se trouvait dans cette capitale, le comte Étienne Illesbazy, con ident de Bockskai, et l'ame de ses négociations. Illes-hazy, grand seigneur hongrois, avait à se ploindre de Rodolphe, et lui portait une haîne mortelle. Lutherien zele, adversaire d'autant plus violent du clergé, qu'il était plus avide de richesses, il puissait d'une grain e influence parun ses corelig onnaires. Des ressentiments communs le





rapprochèrent de Mathias et le mirent fort avant dans la confiance de ce prince. Tout dispose à seconder des projets qui flattaient ses désirs de vengeance, il était encore plus heureux de trouver le moven de sat sfaire sa haine contre le catholicisme. A force d'intrigues près des deputés, il reussit à leur faire signer, au nom de leurs étais réspectifs. une promesse d'agir collectivement contre quiconque ne se conformerait pas à la paix recemment conclue, et de repousser, meme par la force, toute intervention nouvelle du pouvoir dans leurs affaires religieuses. Lette confederation, à la fois politique et religieuse, constituait donc un centre actif d'opposition contre Rodolphe, qui n'avait donné que, malgre lui, la main aux négociations commencees à Vienne, et qui s'était montré, jusqu'alors, hostile oux protestants - elle fournissait aussi un procieux point d'appoir pour Mathias, dont on se préparait à exploiter. l'inquiete ambition. Les cathol ques en comprirent toute la portee, et s'anirent, à leur tour, pour la défense de feur foi. Suivant la coutume pratiquée de tout temps par les révolutionnaires de tous les rangs, les protestants demerent aux catholiques la faculté de se defendre et portèrent plainte, contre eux, à l'Empereur. Rodolphe les accueillit fort mal, declara leur propre confedération illegale et donna ordre à leur agent de quitter Prague immediatement.

Sur ces entrefaites, Rodolphe ava t convoqué la diéte de l'empire. Son premier projet avait éte de la présider en personne, mus il changes bontot d'avis, et delegos, pour le remplacer, l'archiduc Ferdinand de Styrie. Mathias fut d'autant plus froissé de cé chorx, qu'habitue, depuis long-temps, à représenter l'Empereur aux dietes imperiales, il se croyait un certain droit à co privilège. L'abine se creusait de plus en plus entre les deux frères Mathias, pousse par Illeshazy et les Hongrois, franchit bientot. L'etroite lainte qui separe le mecontentement de la revolte.



La situation était on ne peut plus tendue. La plus vive agitation régnait en Hongrie. Les États convoqués, en 1607, par l'Empereur, avaient été obligés de se séparer, après deux mois d'inutile attente, sans avoir pu déhbérer. Rodolphe avait laissé son plenipotentiaire sans instructions. Les Turcs s'irritaient des retards de l'ambassadeur chargé de porter les présents stipulés par le traité, et menaçaient de continuer la guerre. Les milices hongroises, irritées des entraves apportées à l'exécution de la paix de Vienne, se révoltaient. Les soldats, mal payés, ravageaient le pays, et, de toutes parts, un en de colère s'élevait contre Rodolphe.

Sous pretexte d'aviser aux moyens de réprimer l'insurrection de la Haute Hongrie, Mathias convoqua les Etats d'Autriche, à Vienne, et coux de Hongrie, à Presbourg. Lorsque les premiers furent assemblés, il les invita à se transporter, avec lut, a Presbourg, afin d'y deliberer avec les Hongrois, sur les graves questions du moment. La demarche était illégale et insolite : les Étais hésitèrent, mais ils finirent par se laisser entrainer, et le 21 janvier 1608, ils parurent, melés aux membres de la diete hongroise, dans la salle d'armes du chateau royal de Presbourg. A peine Rodolpho fut il informe de ce qui se passait, qu'il ordonna a la diete de se dissoudre. Les États refusèrent d'obeir, et se mirent en opposition directe contre leur souverain. Ilieshazy stimulait, par ses menées, le mouvement revolutionnaire, et ne craignait pas de representer l'Empereur comme l'unique auteur des maux du pays, le scul obstacle à la paix avec les Tures. Sa demeure, rendez vous habituel des micontents, servait de lien de reumon pour leurs concil abules. On y preparat tous les mayens propres à ochauffer les tetes, on y agitait les propositions les plus violentes, et la déposition de Rodolphe y fut nieme plus d'une fois le theme de discussions oragenses. En public, le langage des preteadus

patriotes, tout on conservant une teinte menacante, chaque jour plus colorce, gardait encore quelque menagement, pour ne pas effaroucher l'oreille timide des flottants. On concedait aux scrupules etroits des Autrichiens, encore neu familiers avec les voies revolut onnaires, certaines formules banales et hypocrites, dest nees à rassurer les esprits faibles et à leur cacher sous un voile trompeur, le but reel auguel on les conduisait. Grâce à ces detours, Illeshary decida enfin les Autrichiens à signer avec Mathias et les Hongrois, un acte, connu sous le nom de pacte de Presbourg, en vertu duquel les parties contractantes de laraient s'unir corps et biens, et s'engager à se preter mutuelle assistance contre duiconque refuserant de réconnostre le traité de Vienne et la convention faite avec les Heyduques. Quelques catholiques sculs oscrent se montrer fideles à leur souversin. Le cardinal Forgacz, archevegue de Gran , dec ara hautement qu'il preferait mourir. que de signer, et peu s'en fallut qu'il ae fût jete par les fenetres. D'horribles menaces furent professes contre ceux qui imiteraient cet exemple, et la terreur fit courber bien des fronts. Le comte Drascowitz, Ban de Croatie, crut devoir ceder aussi à la pression des circonstances, mais il exigea que Crenberg et Breuner, conseillers de Mathias, et boute-feux de l'assen blee, apposassent leurs nons à côte du sien. Malgré leurs efforts pour s'en defendre, ils furent obliges de le faire, et Crenberg, en signant, fut pris d'un tel tremblement que la plume las tomba des mains.

Pendant toutes ces scenes, Tilly etait à Presbourg Une lettre de Mathias du 34 janv et 1608, ou il est souvent question de lui, n'explique pas s'il y avait été envoye par l'Empereur, ou, ce qui est plus probable, s'il y avait été appele par ses fonctions de Fe d-marechal. En tout cas, la faiblesse de ses moyens c'action le condamnait à rester specialeur passif c'évenements dont son esprit droit et penetrant prevoyait les funestes consequences. Admis seu





lement aux délibérations publiques de la Diète, il ne se laissait pas plus oblour par les phrases creuses et sonores des orateurs du mouvement, que par les caresses intéressées et les hypocrites protestations de Mathias. Flatteries, prévenances, égards, services d'obligeance envers les parents ou amis de Tilly, tout fut employé par l'Archiduc pour captiver la reconnaissance du loyal et sévère général, ou pour endormir sa vigilance. L'acquisition avait d'autant plus d'importance que Tilly disposait des seules forces militaires sur lesquel es Rodolphe put compter et que son nom jouissait parmi les soldats d'une grande et legitime populanté. Les voies de séductions autilement ópuisées, celles de l'intimidation ecartees d'avance, comme sans succès possible, on prit le parti de se debarrasser de Tilly par des moyens detournés.

A peine le pacte insurrectionnel avait il été conclu, que Mathias s'empressa d'ecrire à Rodolphe pour parer a la manyaise impression que cette nouvelle ne pouvait manquer de produire sur ce prince. Il prétendit avoir employé le seul moyen de sauver le reste de la Hongrie et s'efforca de prouver que la reunion des Etats autrichiens et hongrois n'avait en pour but que la prospérité du pays, de l'Empereur et de la chretiente, « Je suis heureux, ajoutait-il, que le Feld-maréchal sieur de Tilly ait assisté aux deliberations, parce que cet officier, étant sur le point de se rendre à Prague, pourra rendre bon compte à Votre Majesté de ce qui s'est passé, et la convaincre que les choses sont tout autres qu'on les lui a presentées jusqu'à ce jour. Le sieur de Tilly n'a nullement desapprouvé. les mesures prises par la Diète et s'est offert lui-meme à porter cette dépêchei, » Il est impossible de croire que Mathias se soit fait réellement illusion sur les veritables



D UNIVERSIT 1 2 7 3 .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Lettre de Mathias, du 31 janvier 1608, dans durier. Histoire de Ferdinand II, sons, V, p. 453.

dispositions de Tilly; mais il crut sans doute lui avoir donne le change à l'aide de quelques seances publiques de la Diète, arrangées d'avance pour tromper les yeux peuclairvoyants. Du reste, le point essentiel pour lui, dans le moment était d'éloigner un surveillant incommode, peu facile à seduire ou à égarer, dont le moindre tort était de précher par son exemple et son attitude la fidelité au souverain. À peine le Feld-marechal était-il parti pour Prague, que l'Archaluc, profitant de son absence, donna l'ordre aux officiers imperiaux de licencier immediatement leurs troupes, tandis qu'il envoyait d'autre part, dans les provinces confedérées, des agents chargés d'y recruter les soldats. Mais Tilly n'etait pas homme à se laisser surprendre. Il n'avait accepte le congé deguisé de Mathias que pour faire connaître à Rodolphe le véritable état des choses. Malheurousement, l'Empereur était nors d'était d'écouter ses conse la. Absorbé dans sa melancolle, affaibli par la souffrance, al flottait entre mille partis divers et persistait encore à negocier pendant que ses canemis armaient. Tout ce que Tilly put obtenir fut une proclamation aux troupes imperiales, dans laquelle Rodolphe, apres avoir fait appel aux sentiments d'honneur et de fidelite de ses soldats, leur declarat qu'ils n'avaient d'ordre a recevoir que de Tilly, que son intention etait de les garder a son service et que des dispositions etaient prises pour assurer desormais le paiement régulier des mois de soble\*. Une fois en possession de cette piece importante. Tilly ne voulut se her qu'a lui-meme du soin de la perter à l'armée. Il partit en toute hâte et arriva encore à temps pour dejouer les mences de Mathias. Peu d'heures auparavant, Trautmansdorf e. Colonits, commandants par interim des forces impériales, avaient reçu de nouvelles sommations de l'Archiduc et se preparaient à obeir. L'apparition de Tilly suffit pour

TILLY.



<sup>6</sup> Archives de Royaumo Corresp., de Mathias, du 25 février 1688

changer leurs dispositions. Mathias, décu dans ses espérances, dissimula cependant le déput profond qu'il ressentait de son échec, et engagea le marechal à venir le trouver à Presbourg Soit que Tilly craignit un piège caché sous cette invitation, soit que sa nature droite et loyale se refusat à s'embarrasser dans d'inutiles pourparlers avec un prince dont il suspectait à juste ture la bonne foi, il refusa d'accepter la proposition avant d'en avoir reféré à l'Empereur! L'Archiduc hum lié cessa alors de se contraindre. Sa colere longtemps comprimee éclata avec la dernière violence. Depassant toute mesure dans son exasporation, il publia un factum imprimé, rempli des plaintes les plus ameres et les moins justifiées contre Tilly, qu'il accusa, entre autres choses, d'avoir projeté la complète extermination de la noblesse. Le retentissement de ces catomujes fut immense, car le factum avait éte répandu à profusion dans toute l'Allemagne. Trily, indigné, répandit également par la voie de la presse et lança dans le public, amsi constitue juge du litige, un mémoire dont l'argumentation solide, la forme à la fois digne et respectueuse, le style simple et mâle, contrastent singulièrement avec les violences de langage de Mathias. Il adressa en même temps à l'Archiduc Albert, une lettre qui differe tres-peu de la piece imprimee, et qui avait pour but de sauvegarder son honneur attaque, aux yeux de celui qu'il ne cessa jamais de considerer comme son véritable souverain\*

Durant cette polémique, Tilly, que la faiblesse de ses ressources réduisait à la defensive, avait concentré ses troupes sur les frontières moraves, où il se trouvait à portee de secourir Prague et de surveiller les mouvements Jes

Archives du Beyanne Gorresp, de Wallenstein et Titty, tom 11 Lettre du 10 mars 1608

Archives du Royaume, Correspo de Waltenstein et de Tilly form II. Dans les cortons de la secretaireme d'otat alternande se trouve un exemplaire du Mémoire de Tilly.

rebellest. Sa pos tion ctait fort difficile. La Moravie travaillee par les emissaires de Mathias, etait en pleine fermentation; les Etats de cette province proclamaient hautement le desir de faire acte d'adhesion au pacte de Presbourg, entretenaient des relations avec l'Archiduc et mettaient leur milice sur pied. Les troupes imperiales sans vivres et sans solde murmuraient; déja Mathias crovait pouvoir compter sur leur défections. Tilly dénoncé à la haine publique comme étranger, accusé par l'Archidue d'avoir voulu faire une Saint-Barthelemy de seigneurs moraves, était voué aux porgnards et ouvertement menacéde mort. Fatigué d'éenre inutilement à Prague pour demander du renfort et de l'argent, il s'y rendit plusieurs fois lui-meme sans plus de succes. Ni ses rapports a armants, hi ses pressantes instances ne purent faire sorter Rodolphe de son apathie. Dans cette situation pleine de perils et d'amertumes, sa grande ame, loin de plier sous le poids du devoir, sut y paiser la force de dominer les circonstances. La catastrophe approchait irresistiblement. Au lieu de la prevenir, l'Empereur semblait vouloir en hater le terme, et redoublant de lenteur et d'hesitation, alors qu'une scule mesure vigoureuse eut peut etre paralysé les moyens d'actions de ses ennemis. Tilly voyait avec désespoir les plus belles occasions de triumphie s'evanouir successivement, les obstacles s'accumuler, et les ressources diminuer d'une maniere deplorable, à mesure que grandissait le danger. Il ne pouvait douter de l'issue de la latte qui s'engageart. Objet des rancunes de Mathias et de la haine des populations egarces, il devait prevoir qu'il serait fatalement entraine dans l'irevitable chate de Rodolphe; son role ingrat sous toutes les faces, ne lui

A relieves du Bozannie, Corresp. de Wallenstein et de Tuly, Lois, II. L'Archives du Bozannie, Scaretaineure a faut allemande, Corresp su Ma hais lettre du «Limars 1606.

offrait de consolations ni dans le présent ni dans l'avenir. Il n'était retenu dans le pays par aucun des hens qu'en-lacent autour du cœur de l'homme les affections de famille, les préjuges de l'éducation, et les convoitises de l'ambition. Les dégoûts qu'il éprouvait de tous cotes, ne lui fournissaient que trop de motifs légitimes d'une retraite encore honorable et que nul n'aurait osé blàmer. Mais c'était assez que le souveram auquel il avait engage sa foi, abandonné de tous, trahi par ses propres faiblesses, réclamât ses services, pour que le vail ant belge lui fit un rempart de son épée. Les fureurs même de ses ennemis prouvent assez l'importance qu'ils attachaient à sa personne, la haute idée qu'ils avaient de ses talents militaires. Sourc à leurs menaces comme à leurs caresses, il ne recula devant aucun sacrifice.

Mais pendant que Tilly soutenait couragensement la lutte contre les obstacles de toute nature qui se multipliaient autour de lui, les événements se precipitaient. Mathias pousse par ses perfides conseillers, avançait de plus en plus dans les voies de la rébellion. Il deployait une extrême activite, et mondait l'Allemagne de ses manifestes. Dans l'espoir de créer de neuveaux embarras à Rodolphe et de tant pour lui la source des subsides de guerre, il avait envoye aux princes de l'empire Jes lettres cerites au nomdes Hongrois et dans lesquelles il s'evertuait à demontrer que la guerre contre les Tures n'etait pour l'Empereur qu'un moyen d'arracher de l'argent à l'Allemagne, et que seul ce monarque s'opposait, dans un interêt egoiste, aux vœux pacifiques des populations. L suppliait en consequence les membres de la diète de refuser les subsides habituels et d'assurer la paix en cessant d'alimenter la guerre. Rien n'atteste mieux le peu de sincérité de ces plaintes, que la demande adressée moins de sux mois après à Rodolphe par l'oubkeux Mathias, afin d'en obtenir une convocation nouvelle de la diète, « sans l'aide de laque le





on ne pourrait, disart-il, entretenir convenablement les places-frontières et pourvoir aux necessités les plus negentes. « Mais dans ce moment l'Archiduc concentrait ses regards sur un seul but, celui de nuire a Rodolphe, et pour l'atteindre, tout moyen lui devenait bon. Vers le meme temps, Illeshazy avait entame des negociations, au nom de Mattias, avec les Tures, afin de s'assurer que rien ne viendrait de ce coté troubier l'execution de ses plans. Le Pacha d'Ofen, auquel il s'était auresse, surpris de l'injurieux oubli dans lequel on semblait laisser la personne de l'Empereur, s'en indigna au point que l'agitateur hongrois est beaucoup de peine à la calmerpar ses mensongères explications.

En presence de ces mouvements, l'Empereur s'était contente de casser les resolutions de la Diete de Presbourg, et d'interdire a Mathias toute pouvelle assemblee des États autrichiens. L'Archiduc n'en poursuivait pas moins ses intrigues, fomentant l'insurrection des pays héreditaires de la maison d'Autriche et continuait sous main des preparatifs de guerre. Ni les lettres affectueuses de son frere, ni les ordres forn els de son souverain ne purent le detourner de la pente glassante sur laquelle il actait engage. A la verite, il demeurait plus que jamais prodigue d'assurances de devouement à l'Empereur et se flattait, sans doute, de l'endormir, quand un meident imprevu vint tout à coup gechirer le voile menteur dont il convrait ses mences deloyales. L'un de ses agents les plus actifs, Sebastien Secauer, fut arrete à Ratisbonne et trouve porteur de papiers compromettants, parmi lesquels était une copie authentique du pacte de famille de 1006. Cette grave decouverte completée par de nouveaux documents saisis aur le comte Bruno de Mansfeld, autre émissaire de Math as, causa un grand éc at dans l'empire. Les archidues Maximilien, Albert, et Ferdinand, sommes par l'Empereur.

de s'expliquer sur l'apposition de leurs noms au bas du

pacte de 1606, protestérent énergiquement contre l'abus odieux fait de cette pièce par Mathias, à leur insu, et declarèrent retracter leurs signatures. Une correspondance tres-aigre s'echangea entre eux et Mathias dont les relations avec Rodolphe commencèrent à prendre un caractère menaçant. Bientôt l'Archiduc cessa de garder les menagements de la plus simple convenance envers le chef de

l'empire et arma ouvertement contre lui

Tilly se trouvait alors a Mestritz avec dix compagnies d'infanterie récemment levées, mais dejà bien exercées. Sa presence sur les frontières de la Moravie genait singulièrement Mathias qui ne pouvant plus esperer ni le séduire, ni le tromper, profita da mecontentement qu'une longue absence de solde avait suscité parmi les troupes impénales, pour les exciter à la trahison. Ses émissaires bien munis d'argent mais plus prodigues encore de promesses, n'eurent pas de peine à egarer des mercenaires, plus soucienx de leur paie que de leur drapeau, et déja portés par nature a l'insubordination. La desertion fit de rapides progres dans l'armée de Tilly et en éclaireit les rangs. La fidélite douteuse de ceux que l'énergie du Marcelial retenait encore sous les enseignes impériales ne permettait de faire aucun fond sur eux. Ils reclamaient leur solde avec insolence et il s'en fallut de peu un jour que les cavaliers de Trautmansdorf ne s'emparassent de leur colonel, ainsi que de Tilly, pour les livrer à Mathias. Loin donc de pouvoir premire l'offensive contre l'insurrection, qui se propageant autour de lui avec la rapidité de la foudre, Tilly etait à peine en état de se défendre contre les bandes qu'un gentilhomme autrichien, Bucheim, rassemblait non loin de ses cantonnements, avec l'intention avouce. de venir l'attaquer dans son camp. Inquiet des dangers de sa position, il ne cessait d'écrire à Prague pour obtenir des renforts et de l'argent. Las de depecher des lettres qui restaient sans réponse, il vint lui-meme à la cour. Sa



présence semble ranimer momentanément l'Empereur. Des ordres furent donnes pour la formation d'un nouveau corps d'armée, des patentes distribueet et Tilly requientre autres la mission de lever un regiment d'infanterie wallonne. Il partit immédiatement pour les Pays-Bas et mit tant d'activité dans l'execution de son mandat, qu'au mois de juin il entrait en Boheme avec cinq mille Wallons, tous vieux soldats, aguerris au feu.

Dans l'intervalle, Rodolphe avait essoyé de nouveau de calmer son frere, en lui offrant quelques concessions. Mais Mathias n'était plus maître lui meme de borner ses prétentions. Par une punition commune à tous les ambitieux qui cherchent un point d'appui dans les passions de la foule, il ne s'était affranchi de ses devoirs qu'en subissant l'esclavage bien plus dur des intérets et des convoitises égoistes que lui-meme avait soulevées; chef apparent de la revolte, il a'en etait plus en realite que le gage et l'instrument. Des qu'il fut pret, il se mit en marche sur Prague avec 12,000 hommes. Reçu partout comme un triomphateur, ses forces s'étaient accrues jusqu'a 20,000 combattants, lorsqu'il arriva à Znaim.

Rodolphe avait tellement perdu l'habitude de l'action qu'il ne pouvait meme la supposer enez autrui, et grande fut sa consternation lorsqu'il apprit que Mathias avait tiré l'épec et s'approchait de Prague, non pas en sujet docile et repentant, mais en rebelle décide a tout oser. Le dédaigneux accueil que ses propositions et ses tentauves de conciliation avaient trouve à Vienne n'avait pu detruire les illusions dont se berçait son incurable apathie, et lorsque la douloureuse realite vint le révei ler en sursaut, passant comme tous les hommes faibles, d'une extrémité à l'autre, il se jeta tete baissée dans la resistance, sans calculer a quel prix il en achetait les moyens. Depuis longtemps, il était en luite aver les protestants Bohenies, puissants par sour nombre et leur influence, mais emmenment hostiles à l'autorite royale,

qu'ils s'efforçaient de dépou ller de ses prérogatives pour se les attribuer : néanmoins, il croyait pouvoir compter sur leur fidelité, car toujours, il les avait traités avec donceur, et sa prédifection pour le séjour de Prague était notoirement l'un des principaux griefs que faisaient valoir contre lui les princes de l'Empire. Le malheureux monarque ignoreit que dejà ces hommes, auxquels il croyait pouvoir confier sa couronne en péril, étaient en relations secretes avec Mathias Dans son premier moment d'angoisse, il s'empressa de convoquer la diéte boheme et ordonna une levée en masse. A peine les Etats furent-ils réunis, que Rodolplie put voir a quel point il s'était trompé sur les dispositions de la noblesse. Des debats orageux aboutirent à des résolutions violentes, et ce fut la menace à la bouche que les chois du protestantisme bohème vincent imposer à leur fa ble souvera n les dures et injurieuses conditions de leur concours.

Vamqueurs de la royauté, les États parurent d'abord prendre au sérieux les engagements qu'ils avaient pris de leur cole envers. Rodolphe. Des mesures furent decretees pour l'organisation d'une armée nombreuse. Six des cercles de la Bolæme mirent sur pied 18,000 hommes d'infanterie et mille chevaux. Prague fourmt 10,000 combatants et ce chiffre, deja imposant, de 28,000 hommes, s'augmenta bientot des 5,000 vieux soldats wallons de Tilly. Il semble qu'avec ces forces. Rodolphe eut pu aisement tenter le sort des armes, et sinon prendre l'offensive, de moins arreter les progrès de Mathias Malheureusement, il ne pouvait faire aucun fond solide sur la fidelité de ses milices, dont les chefs n'étaient d'accord que dans leurs sympathies pour Mathias; chacan voulait commander, nul ne consentant à obéir. Les memes pretentions se retrouvaien, jusque dans l'entourage allemand de Rodolphe Les comtes de Su z et d'Althe ai disputaient à grement le commandement en chef à Tilly, paturellement appelé à l'exer-THILLY.

cer par ses fonctions de Feldmarecha.<sup>1</sup>. Ces tinaillements d'on resultaient de nombreux desordres, n'etaient gueres de nature à réveiller l'énergie de Rodolphe qui dejà retombe dans son indolence habituelle, negligeait meme de faire ouvrir les arsenaux de Prague, pour en tirer les arnies que réclamaient ses officiers. D'a lleurs, son caractère apathique répugnait instinctivement à l'emploi hasante de la force. En outre, les archifues Maximilien et Ferdinand le pressaient encore d'essayer la voie des negociations, le nonce apostolique et d'autres princes de l'Empire lui donnaient les mêmes conseils. Il se laissa facilement entrairer par des auggestions qui ffattaient ses propres penchants

Le 25 juin 1008, à la suite de conferences tenues à Dubetz, puis à Luben, entre les pleutpotentiaires des deux frères, un traite fut conclu. Rodolphe ceda à Mathias le royaume de Hongrie et le marquisait de Moravie, dont il se reserva seulement les titres desormais derisoires, et Math as s'engagea de son cote à payer à l'Empereur une somme annuelle dont le montant devait etre ditermine de commun accord. L'echange des signatures fut suivi de la remise solennelle des joyaux de la couronne hongroise entre les mains de l'Arch due; aussitot après, celui-ci leva son camp, et reprit la route de Vienne.

La conclusion de la paix rendait inutiles les prépara els de guerre qu'avait faits Rodolphe. Il licencia son arince et renvoya les milices bohemes dans leurs foyers. Les foactions du Feldmarechal de Tilly cesserent d'elles-meines, et l'ex-commandant en chef rentra dans la vie priveo. Des le mois de juidet 1608, il se desit de tous ses equipages militaires. On voit par une lettre du comte Octavio Visconti,

agent diplomatique de l'archiduc Albert, qu'il menait en campagne un assez grand nombre de chamcaux, dont

plusieurs etaient entierement blancs.

Secrétairerse d'état allemande. Correspondance diplomatique. Lettre de Bodenius, du 44 juin 4608.

Depuis le traite de Luben jusqu'à son entrée au service de Baviere en 1640, Tilly ne prit plus aucune part apparente aux affaires publiques. Il était trop loyal pour chercher à se rapprocher du rebelle Mathias, trop sincère pour dissimuler la vérité à Rodolphe, trop ferme dans la conscience de ses Jevoirs pour approuver la politique tortueuse et sans dignité au moyen de laquelle le calanet de Prague croyait pouvoir réparer ses défaites. Aussi, son nom disparaît-if complétement de l'histoire pendant près de deux années. Cette obscurité ne déplaisait pas à sa modestie; ignorant des glorieuses destinées que la Providence lui réservait, il préférait à l'éclat qui laisse après lui l'inquiétude et le trouble, la retraite qui donne à l'ame la paix et la force.

## CHAPITRE IV.

Triomphe de Mathias. Ses concessions forcées. Humilia ions de Bodol die. La lettre de Mijesté. Succession du duc de Lièves. Laurent Ramee. Audication de Rodolphe et couronnement de Mathias, roi de Boltème. Mort de Rood-phe. Mathias lui succède. Origine des fédérat ens particolieres en Altemagne La Lique de Smatkable. Intolérance et rivalités des pet la peraces allemanda. Leurs rapports avec Heari IV, roi de France. Maximolien I<sup>24</sup>. Troubles religious a Donauwerth. Charmont oca soupables. L'union pare cestante. La sainte Lique des casholiques. Convention de Ilali. Ferdinand de Styrie, sa fermeté con re l'hérèsie. L'est couronné roi de Robeme. Intragués des protestants. Révolte des Bohemes. Mort de Ma hias

La vie de Tilly est si étroitement fice aux premières pérsodes de la guerre de Trente aus, qu'on ne peut cerire l'une sans retracer en même temps la seconde, tant est grand le rôle que joue dans celle-c. la personnalité du général catholique. Il est donc indispensable pour l'intelligence du récit d'entrer dans quelques détails preliminaires sur les evénements qui précédérent et préparerent la guerre de Trente ans. Les détails ont leur interet et sont comme le prologue du Jrame qui va se dérouler sous les yeux du lec eur.

A peine Mathias avait-il atteint le but si longtemps convoité et si péniblement recherché par son ambition, que l'arme dont il venait de frapper son souverain, se retourna contre lui. Avec l'aurore de son triomphe s'était levée cetle de son cl'atiment. Lorsque en prenant possession de ses nouveaux États, il voulut se faire preter serment par les habitants il éprouva une résistance imprevue de la part de la noblesse autrichienne, presque tout entière protestante, qui prétendit garder ample part des depondes

de l'autorité royale. La lutte dura quelques mois; elle devait finir, elle finit en effet par la défaite de Mathiai, qui descendit rapidement la pente pérideuse des concessions, sons le poids des obligations qu'il avait imprudemment contractées envers ses alliés de la veille devenus ses suje s, ou pour parler plus vrai, ses maîtres du lendemain. De nouveaux dangers lui arrachèrent de nouveaux sacrifices, mais calmèrent momentanement les dissensions intestines des vainqueurs de Rodolphe, en attirant leur attention au dehors.

La dure experience du passe n'avait profité en rien au molheureux Empereur. Une idée fixe de vengence absorbait son esprit : il voulait à tout prix rentrer en possession des domaines que Mathias lui avait enlevéa. Dans ce but, il essaya de profiter de la scission survenue entre le roi de Hongrie et les Etats d'Autriche pour se ramener ceux-ci, en leur prodiguant les promesses les plus seduisantes. Ces démarches ne lui apportèrent que de la honte et un degre d'humiliation de plus. Les États de Bohème auxquels les Autrichiens les avaient révélées, s'en prevalurent contre lui et le forcèrent par la violence à signer cette fameuse lettre de Majesté, source de tant de calamités pour la Bohème et l'Allemagne tout entière

On appela ainsi un decret par lequel Rodolphe assurait aux Bobèmes pleine et entiere liberté de conscience, concedant aux protestants l'Université de Prague, avec pouvoir d'y introduire les el angements qu'i s jugeraient convenables, et les autorisait à construire ou acquérir en tous lieux des eglises, des écoles et des cimetières. Toute ordonnance autérieure, contraire à ces dispositions, était déclarée sans vaieur, et la un lué frappait d'avance toute mesure, emanant du pouvoir royal ou écclesiastique, qui a'y serait pas conforme. Un acte additionnel reconnit aux protestants le droit d'elire dans leur sein un nombre indéterminé de commissaires, dits défenseurs, chargés de surveiller l'exé-

cution complète et loyale de la lettre de Majesté. Ces défenseurs devaient être confirmés par le Roi, dans les quinze jours de l'election, sans que, faute de cette forma-lité, leur mandat put être invalide. Il fut arrêté, en outre, que les difficultés qui pourraient surgir à propos du décret acraient videes en dernier ressort, d'un cote par les protestants seuls pour tout ce qui concernant l'organ sation intérieure de leur culte; de l'autre par un tribunal mixte de douse protestants et douse entholiques nommes par le Roi, dans chaque cas special interessant les deux parties.

C'etait une véritable abdication. Bientôt de ce sceptre ainsi avili, il se devait même plus rester l'ombre aux maios

débiles de ce monarque vieilli avant l'àge.

La catastrophe deja imminente, fut hatee par le contre-

coup d'evénements graves survenus en Ailemagne

Le duc de Cleves et de Juliers etant mort sans enfants en 1608, sa riche succession se trouve convoitee par un grand nombre de princes, qui prétendaient y avoir des droits plus ou moias exclusifs, de differents chefs. Deux d'entre eux, le Margrave de Brandebourg et le duc de Neubourg. de la maison Paletine, crurent prodent d'ajouter à leurs titres celui de la possession. Sans attendre la decision impériale, ils s'emparèrent des domaines du duc defaut et se firent prèter serment par les États du pays. L'Empereur, justement mécontent, charges l'archiduc Léopold, évêque de Passau et de Strasbourg, frère de l'archique Ferdinand. de Styrie, de faire respecter les droits du conseil de l'Empire et de mettre les duches sous sequestre, après en avoir expulse les deux prétendants. La mission ctait d'autant plus difficile que Leopold ne disposait d'aucune force pour appuyer son autorité de commissaire imperial. Il paya d'audace et s'introduisit d'abord par surprise dans la ville. de Juliera. De là, il invoqua l'appus du gouvernement des Pays-Bas, qui se contenta de lui depecher des agents diplomatiques, et il sit faire de nombreuses levees d'hommes

L. N

dans ses évéchés de Passau et de Strasbourg: mais avant que ces troupes fussent pretes, Juliers fut pris par les deux princes alliés, qui dispersèrent ensuite les régiments encore incomplets que le baron de Greange (Kriechingen) et d'autres colonels venaient de former dans l'eveche de Strasbourg. Leopold se refugia à Passau; de grands embarras l'y attendaient. Dans l'Eveché se trouvait cantonné un corps d'armée d'environ se ze mille hommes, qui pesait lourdement sur le pays et alarmait singulièrement les États voisins. Le comte d'Althann, qui le commandait, n'avait pu obtenir passage sur les terres du due de Baviere pour se rendre dans les duches; il était encore pour ainsi dire cerné dans ses quartiers, lorsque survint la prise de Juliers. Désormais sans destination precise, les troupes de Passau auraient dù être licenc ées

L'ordre en fut donné par l'Empereur, mais un décret ne suffisant pas ; il fallant encore de l'argent pour payer les arrieres de solde que réclamaient insolemment les bandes indisciplinees de Leopold. On essava de les renvoyer avec des promesses, mais le moyen trop usé echoua. Le pays étant epuise, la discite se fit sentir et les soldats se livrérent à d'horrib es désordres. Ils chassèrent leurs principaux officiers et acclamerent pour chef Laurent Ramée, colonel d'un regiment d'infanterie. C'etait un soudard, brutal et cupide. l'un des boute-feux de leur mutinerie. Sous sa conduite, l'armée de Léopold quitta au mois de décembre. l'Eveché de Passau qui ne pouvait plus la nourrir, se jeta sur les provinces autrichiennes, qu'e le dévasta, et apres quelques hésitations, penetra en Bolième où elle venait, disait Rames, retablir l'autorité imperiale méconnue. A son approche es Etats de Boheme, reums alors à Prague, mirent la ville en etat de descase, et Rodolphe temoigna hautement son irritation contre les incommodes auxiliaires qui lui tombaient sur bros. Il envoya ordre sur ordre à Ramee de s'arreter, et celui-ci avancant toujours, il lui-



dépècha l'archiduc Léopold. Mais soit fougue imprudente de jeunesse, soit complot premedité, l'Archiduc au lieu de faire rebrousser chemin aux bandes de l'aventurier, parut lu-meme le lendemain à leur tete aux portes de Prague et s'empara d'une partie de la ville.

Par un de ces revirements trop frequents chez lui pour paraître extraordinaires, Rodolphe, naguére si uni avec les Etats dans leurs preparatifs de resistance contre l'armée de Passau, changea tout d'un coup d'attitude. Il approuva la conduite de Ramée et reçut le serment de fidelité de ses soldats. Mais cet effort était deja trop violent pour son apatine. Par ses tergiversations continuelles, et ses hesitations sans fin, il paralysa les mouvements de Leopold, la sea le temps aux Etats de rassembler leurs forces et a Mathias, de à en marche, celui de s'avancer sur Prague. L'indignation excitée par les affreuses di vastations de Ramée et l'apparente mauvaise foi de Rodolphe était si universelle, qu'au premier appel des États les campagnes se levèrent et marchèrent en masse au secours de la capitale.

Prague allait devenir le theâtre d'une lutte sanglante, lorsque Rodo phe, tremblant à cette acée seule, decida, à force d'argent, l'avide Ramee, à battre en retraite. Cette tardive concession ne lui fit cependant pas tronver grace près de ses sujets et de Mathias. Peu de jours après le depart des bandes de Passau, l'Archiduc-Roi fit une entre tromphale dans Prague et Rodolphe, étroitement enferrit dans son propre palais, ne recouvra quelque liberté, qu'après avoir signe sa dechéance et consenti au couronnement de son frère, comme Roi de Bohème.

Ce ne fut cependant pas sans difficultes et surtout sans conditions que Mathias piùt poser sur sa tete la couronne qu'il vegait d'arracler à son souverain. Les evigences des États furent telles qu'un moment il voului resister. Cet essai provoqua de violentes menaces de la part des chefs

bohèmes et le mot de république fut un moment prononcé. Mathias était trop ambitieux pour ne pas céder et fut couronné le 23 mai 1611. L'infortané Rodolphe ne survécut guere a ce dernier aba ssement; il mourut presque subitement le 23 janvier 1612, et la dignité impériale, dermer debris de ses grandeurs passees, echut sans difficulté a Mathias.

L'Allemagne n'avait pris qu'une part indirecte aux démelés des deux princes de la maison d'Autriche; profondément travaille en sens divers par des intérêts opposés, ce grand pays n'avait plus de l'unité que le nom et offrait l'étrange phenomène de trois États dans l'État : l'Empereur, l'union protestante et la ligue catholique. On a déja pu pressentir le peu de poids dont pesait l'autorité imperiale dans la balance des destinees allemendes; mais pour apprécier jusqu'où allait cette impuissance et se rendre compte de la situation anormale où se trouvait l'Empire, il importe d'étadier ces deux grandes confecérations catholique et protestante dans leur origine, comme dans leurs effets.

Le premier exemple d'une association particulière entre divers membres de l'Empire, en dehors des interets généraux, avait ete donné en 1531 par les princes protestants La ligue de Smalkable, à la tête de laquelle ctaient l'electeur de Saxe et le landgrave Philippe de Hesse, avant fourni la mesure de son sens moral et politique, en se mettant à la solde du roi de Franco, et en s'allant avec les Turcs contre le chef de l'Empire. Anéantie à la bataille de Muhlberg, elle fut en quelque sorte reconstituée par Maurice de Saxe; victoricuse de Charles-Quint, elle avait cesse d'exister, au moins d'une manière patente, car le succes est un dissolvant bien plus puissant que la defaite. La plupart des princes protestants plonges dans la mo lesse et la debauche, sansfaits de pouvoir assouvir sans obstacles lour cupidité sur les biens occlésiastiques, étaient trop absorbes par leurs plaisirs pour se preoccuper de toute

question exterieure, qui ne menagait pas directement leur quiétude ou n'offrait point un nouvel appât à leurs convortises. Leur unique souci eta t de faire la guerre aux dissidents de la confession adoptée par chacan d'eux. Lutheriens et calvinistes, se succedant sur le trone, rivalistient de sèle pour établir tour à tour la préponderance exclusive de leur culte; et tandis que dans les Etats hereditaires de la maison d'Autriche, les protestants jouissaient de nombreux privileges, non-seulement les catholiques n'etaient pas toleres dans les États protestants, mais les differentes sectes nees de la reforme s'y hyraient une lutte fratricide d'exterm nation. Le persecuteur de la première heure devenait le persécuté de la seconde La Saxe le Brandebourg, le Palatinat, la Hesse, etc., furent ainsi le théatre de déplorables chargements à vue, violemment imposés. Tous ces petits princes ne se distinguaient en genéral que par leur intolerance et leur servile dependance des theologiens qui les entouraient. Entre eux existaient des invalites jalouses que développant la tranquillité memedont ils jouissaient. Du moment ou Maurice de Saxe est enlevé à son cousin Fréderic le bonnet electoral pour le placer sur sa propre tete, une hame ardeote divisa les deux branches de la maison de Saxe. L'instinct de la conservation, la necessite d'un point d'appui contre le ressentiment de leurs parents évincés, attacherent les heriters de Maurice à la maison d'Autriche, tandis que les membres de la branche Ernestine se firent remarquer en tout lemps par leur host lite contre cette meme maison. Une ques ion de succession avait rendu les landgraves de Hesse Cassel et de Hesse-Darmstadt ennemis irreconciliables. Les derniers, favorises par la cour imperiale, lui portaient autant d'affection que les premiers de haine. La grande race des Wittelsbich, fractionnée en deux ligites, celle des ducs de Bayière et celle des Electeurs Palatins, nourrissait dans son sein un antagonisme de religion, que les évanements



devaient rendre encore plus tranché. Ces élements de faiblesse et de désorganisation du protestantisme allemand, se compliquaient encore d'un autre bien plus dangereux encore. De tout temps, l'Eglise luthérienne avait reconnul'Electeur de Saxe pour son chef naturel. Or, cette prééminence était un objet d'envie pour les Comtes Palatins et n'avait pas peu contribué à les railier au calvinisme. Ne pouvant être à la tête des protestants, ils profitèrent des liens qui attachaient leurs rivaux à la maison d'Antriche, pour se poser en chefs des mécontents. Intrigues, conspirations, menées coupables, trahisons, men ne leur coûta pour parvenir à ce but.

Sous Rodolphe ils avaient essayé plus d'une fois de conduire le parti anti-catholique à l'assaut du pouvoir, et d'entraver le concours financier que l'Empereur reclamait de la diete pour defendre l'Allemagne contre le Turc. En 1594 on vit l'Electeur Fredéric IV et ses amis refuser obstinément d'un côte les subsides, plus nécessaires que jamais, à cause des dangers qui menaçaient la chrétiente, et donner de l'autre quatre cent mille florins à Henri IV pour acheter son intervention armée contre le Cardinal de Lorraine, competiteur catholique du margrave Jean-Georges de Brandebourg à l'Evèché de Strasbourg. Depuis lors ils demeurèrent en relations permanentes avec ce prince, auquel ils offrirent la couronne impériale en 1599.

Leur agent le plus actif était Christian d'Anhalt. Tous unirent leurs efforts pour attirer dans leur conjuration les membres protestants de l'aristocratie allemande. L'influence de la maison de Saxe dont l'attachement aux Habsbourg semblait croître en raison des progrès du Calvinisme, leur fit longtemps obstacle. Les redoublérent d'intrigues, et bientôt un événement peu important en apparence vint leur fournir le levier dont ils avaient besoin pour soulever les passions.

La Bavière était alors gouvernes par Maximilien premier,





l'une des grandes figures du dix-septième mede, à qui es contemporares decernérent le nom de Salomon de l'Allemagne. Et de fait, il mereta à juste être leur admiration. Comblé de tous les dons du cœur et ce l'esprit, il unissait les qual tes les plus beillantes aux talen s les plus solides. Sa haute intelligence embrassait les objets les plus civers ; autant i mettait de soin à l'étude des affaires publiques, autant il deployant de goût et de comanssances dans le ente des beaux-arts. Outre l'allemand, il possistait à fond le latin, l'italien et le françois. À la fermete virile du caractere, il jo gnait une rare penetration d'esprit, une infatigable activité, une perseverance que nen ne rebutant ; son coup d'œil rapide et sur plongeait droit au cœur des questions et saisissait merce lleusement le fort et le faible des hommes et des choses. Sevère dans ses mænes, scrupuleux observateur de ses devoirs, il ne souffrait à sa cour ni legèretes, pi debauches, detestait les ivrognes et se montrait impitovable pour les oisifs et les libertins. Sa fervente pieté g'exclusit pos chez lui la grace des manieres, ui la simplicité des goûts la magnificence conforme à l'éclat du rang. Il partageait regulierement ses journées entre le travail, la prière et quelques distractions. Toujours maitre de lui-même, auss bon chretien que profond politique puissant organisateur, capitaine habile, et ce qui était plus rare à cette epoque, administrateur eminent et savant financier. Maximilien de Baviere s'élève bien au-dessus des princes de son temps; il na point de rival parmi cux pour les talents et ne le cède pour la grandeur et la male energie du caractère qu'au seul Ferdinand II. Aux Jesuites, les insututeurs de sa jeunesse, il avait voue une reconnaissance sincere, une affection tendre qui no se dementit jan ais et qu'i aimait à manifester, sans cependant permettre à sessentiments d'empieter sur le domaine de la raison. Faut-ils'étonner qu'ainsi douc, ayant la conscience de sa valeur etde sa superiorite morale, disposant de ressources consid 😽

77

rables et unissant au génie qui conçoit, la force qui exécute, Maximilien ait été ambit eux? L'ambition était l'écueil naturel de la position où la Providence l'avait placé, elle egara plus d'une fois la sagacité de son esprit et la surete de son coup d'œil, mais si elle lui fit commettre des fautes, jamais du moins, grace aux digues elevées par une éducation religieuse, elle n'oblitera sa conscience.

TILLY.

L'abdication spontance de son père Guillaume V, prince pieux et débonnaire, mais faible et reu menager, lavait mis do bonne heure à la tete de ses Etats. Maximil en s'appliqua immediatement, avec le plus grand zele, a reformer les nombreux abus de l'admin stration, a réparer les breches faites aux finances publiques, a maintenir l'un té catholique de ses Etats, et organiser les ressources militaires du pays. Prévoyant une lutte prochaine et inevitable, il sentit que l'avantage scrait au premier prét, et il pri, en silence, toutes les dispositions necessaires. A ses yeux, la secret de la force des protestants ctait dans la pusillanunite des catho iques, comme la force des revolutionnaires dans la faiblesse des princes. Le merveilleux succes de la conduite energique de l'archique Férdinand. cu Styrie, le confirma dans cette opinion, et il ne larda pas a en faire lui-meme l'experience.

Des troubles religieux avaient eclaté à Donauwerth (1606), ville imperiale, sauce près des frontières bavaroises. Lors d'une procession dirigée par l'abbé du monastère de Sainte-Croix, hef immediat de l'Empire, situe dans la ville, les pretres cat ioliques et les fideles qui les accompagnaient avaient ete grossairement outrages et maltraites par la populace protestante, qu'excitaient ou guidaient les magistrats de la commune. L'abbe deposa une plainte, à la suite de laquelle Maximilien eut charge de l'Empereur d'ouvrir une enquete. Deux commissaires, envoyes par lui à Donauwerth, furent insultés par le peuple et n'obtinrent des magistrats que des défaites et des bravales. A peine

Maximilien eut-il reçu le rapport de ses commissaires, qu'il l'envoya à Prague, en demandant que la ville seditiense fût frappée d'un châtiment exemplaire. L'Empereur eluda longtemps une réponse decisive, et même, en cedant, il invita le duc à essayer encore la persuasion, avant d'en venir aux voies de rigueur. Le duc obeit, se contenta de menacer, et parvint à se faire remettre les chefs des mutins, sinsi qu'un engagement signé par les magistrats, de laisser désormais toute liberte à l'exercice du culte catholique. Mais, à peine cette piece avait-elle été livrée que la bourgeoisie se souleva, reprocha à ses magistrats leur lôcheté, et commit de tels desordres que l'abbé de Sainte-Croix et ses religieux epouvantes se hatérent de fuir.

Une nouvelle commission bayaroise fut envoyee à Donauwerth. Elle trouva la ville dans la plus effroyable confusion, la multitude, surexcitée par les prédicants, les magistrats constamment avres, insolents et fanfarons. Apres plusieurs jours d'attente, elle revint sans resultat : une troisiome tentative d'accommodement échous également. cause des perfides conseils donnes à ceux de Donauwerth. à par les ducs de Neubourg, de Wurtemberg et d'autres princes protestants. Naximilien, informe que d'actives démarches se faisaient auprès de l'Empereur pour lui faire retirer l'ordre de proscription contre Donauwerth, n'hésita plus. En peu de jours, un corps de sept mille hommes, commanue par Alexandre de Haslang, se presenta devant les murs de Donauwerth; la bourgeoisie, naguère si arrogante, p'essaya pas meme un semb ant de resistance, et se rendit en tremblant (7 decembre 1607). Maximilien, heureux, comme il l'ecrivit au pape, d'avoir pose en face des

<sup>\*</sup> Khevenhiller, et après lui, quelques autres hutoriens, font figurer Tilly à l'expédition de Bonauwerth. Un simple rapprochement du data prouve auffinemment le peu de fondement de cette assertion punque à cette épique. Tilly commandant les troupes impériales, sur les frontières de la Moravia.

protestants un acte de vigueur auquel ils ne s'attendaient pas, traita la ville avec douceur, ne lui imposa pas de contrainte religieuse, et se contenta d'y introduire les Jésuites.

La nouvelle du châtiment, si énergiquement infligé à la ville de Donauwerth, excita une grande rumeur parmi les protestants. A la diete de Ratisbonne, qui s'ouvrit au mois de janvier 1608, ils firent entendre des plaintes afferes. refusèrent les subsides sollicites par Rodolphe, et quitterent la réunion sans uttendre de reces, chose jusqu'ici monie en Allemagne, et subversive des constitutions de l'Empire. Ils ne s'en torcet pas là. Le 4 mai, l'Electeur Palatin, les ducs Philippe-Louis de Neufbourg et Jean-Frédéric de Mekloubourg, les margraves Christian et Jean de Brandebourg-Anspach, Georges-Fréderic de Bade, s'assemblerent dans l'ancien convent de Béned'etins d'Ahausen, sur le territoire d'Anspach : avec eux s'y trouvait le prince Christian d'Anhalt, tête ambitieuse et fertile en intrigues. Ilé de longue-main avec la cour de France. et vendu à ses intérets. On tomba d'accord de former entre les princes protestants, abstraction faite des dissidences religieuses qui les separa ent, une confédération, qui recut le nom d'Union évangelique. Les princes alliés se garantissaient mutuellement l'intégrité de leurs possessions et de leur culte, contre toute attaque du dehors. principalement des catholiques; l'Electeur Palaun fut chargé de la direction des affaires genérales, en temps de paix, chaque Etat se réservant de veiller à ses propres intérets, en temps de guerre. Dans une seconde réunion, qui eut heu vers la fin de juillet, à Rotenbourg, sur la Tauber, on nomma le margrave Josehim Ernest de Brandenbourg, general des troupes de l'Union, avec un traitement de six mille florins, et la prince Christian d'Anhalt, heutenant-géneral, avec quatre mille florins par mois. A ces deux chess surent adjoints le margrave de Bade, comme géneral de cavalerie, le duc Jules de Wurtemberg et le comte Craft de Hohenlohe, comme colonels. Enfin, lors d'une troisième assemblee, l'Electeur Palatin et le prince d'Anhalt proposèrent de s'all er a la France; mais bien que plusieurs membres de l'Union fussent deja à la solde de cette puissance', et en relations secrètes avec le Roi, depuis plusieurs années, on crut plus prudent d'eviter encore l'éclat et d'ajourner la question officielle

Il y avait là, cependant, plus de force apparente que réelle. Le hen qui unissait cette agregation de princes, presque tous divisés entre eux par une secrete alousie, et dont pas un seul n'entendant faire ombre de sacrifice à la cause commune, etait trop lache pour la rendre redoutable Nétaient-ce pas là, pour la plupart, les memes princes qui, en 1598, apres d'effroyables menaces contre le gépéral espagnol, Mendoza, envalusseur du territoire de l'Empire, avaient hyré, par leur pusillammité, le nomallemand a la risce publique? Ou était parmi eux, le caractere asset cleve pour dominer, asset fort pour faire accepter sa superiorité, comprimer les defiances, confondre les interets, et rassembler toutes les forces dans un effort et pour un but commun? Cette tàche qu'accepta plus tard Fréderic V, dans un jour de présomption, nul des membres de l'Union n'était capable de l'entreprendre, nul meme n'y pensait . Jusqu'a l'apparition de Gustave-Adolphe, comme apres sa mort, l'impuissance fut le caractère distinctif de toules les confederations des princes protestants de l'Allemagne.

Un article du pacte de l'Union portant, que chacan des membres ferant la peopagande de l'œuvre et travaillerant à y aturer le plus grant nombre possible de ses corchgionnaires. Cet engagement fut parfaitement executé, car dans le courant de la meme année, l'Union reçut l'aches on de

Archives du royaema Secretairerie d'Elat alienande, carton. 464

l'Electeur de Brandebourg, des princes Jean-Georges. Auguste et Rodolphe d'Anhalt, du comte Godefroid d'Œttiagen, du comte palatin, Jean de Deux-Ponts, des villes impériales de Nuremberg, Ulm, Strasbourg, Rothenbourg, Windsheim, Schweinfurt, Weissenbourg, Hall, Heilbronn, Memmingen et Nordlingen. On eut bien soin de mettre en tete de l'acte, la reserva hypocrite déjà passée en habitude, des droits de l'Empereur et de l'empire, et de constater que le but de la confederation s'appliquait uniquement aux transgresseurs des recès et des constitutions de l'empire, principalement en matière d'exécutions impériales. C'etait suffisamment désigner le duc de Bayière. Des démarches actives furent effectivement faites aupres de l'Empereur, pour qu'il ordonnât la restitution de Donauwerth, et blamat la conduite de Maximilien, Christian d'Anhalt, chargé de cette mission, poussa l'audace jusqu'à menacer Rodolphe du sort de Jules-César, et jeta la terreur dans l'ame du faible monarque.

Le duc de Bavière ne setait pas fait illusion sur le danger dont le menaçait l'Union; il chercha à le conjurer par les mêmes moyens. Ses agents représentèrent aux princes catholiques l'impérieuse nécessité de pourvoir à la defensa commune et de se prêtor mutuellement la main contre les attaques et les empiètements éventuels des protestants. Cos ouvertures furent assez froidement accueillies: les princes ecclesiastiques comprenaient toute la portee de l'acte auquel on les conviait, et ne se dissimulaient pos que la creation d'une confederation catholique, en dehors de l'Empereur, allait porter une nouvelle atteinte au pouvoir central et dechirer le voile qui, aux yeux de la multitado, convrait encore son impuissance. Ils craignaient, en outre, de hater la lutte en voulant la prevenir. D'autre part, cependant, ils avaient trop d'expérience du peu de valeur de l'autorité impériale, pour ne pas sentir le besoin de se créer un autre abri, de chercher un nouveau point

TELLY.

d'appui. De la, de nombreuses hésitations que Maximilien ne put vaincre que successivement et à la longue. Enlin, apres toute une année d'efforts, le duc de Baviere parvint à reunir, autour de sui, un noyau suffisant pour jeter les bases de l'edifice qu'il projetait. Le 10 ju llet 1609, il signa, a Munich, avec les eveques de Wurzbourg, de Constance, de Bausbonne, de Strasbourg, de Passau, le prevoi d'Edwangen et l'abbe de Kempten, l'acte du fondation de la sainte Ligue, qu'il avait rédige lui-même, avec l'aide de son chancelier, Joachim de Donnersberg, et presque

entièrement écrit de sa propre main.

La sainte Ligue se donnait pour but le maintien et la defense de la vraie religion catholique, se declarait nurement defensive et n'admettait l'emploi de la force qu'en cas de legitimo defenso et apres épuisement des voies de droit : Ede se sontenait au moyen de contributions fixees chaque angee pour chacun de ses membres. Le duc de Baviere en fut proclamé chef avec de grands pouvoirs, et un conseil d'assistance compose de l'archidue Leopold, eveque de Passau, des evegues Jules de Wurzbourg et Henri d'Augsbourg. Peu de temps apres, dans une reunion tenue à Mayence, les trois Electeurs ecclésiastiques, vivement so licites par blax milen, consenurent a entrer dans l'alhance, mois sous protexte que les contrees du Rhin étaient. trop cloignées de la Bayiere, ils stipulerent qu'un directoure special scrait erige en faveur de l'Electeur de Mayence. pour les Etats du Ithin. Cette exigence froissa vivement Maximilian ; mammoins, il s y soum t proviso ren est sans objection. Une assemblee generale des membres de la Ligue fut indiquee pour le 8 fevrier 1610, a Wurzbourg, et, dans l'intervalle, des envoyes nommes de commun tocord, se rendirent en Italie et a Madrid pour soliit i et l'appur moral et pecunia re un Pape, du roi d'Espagne et d'autres cours catholiques. A Rome et dans le rest de Halie, le resaltat fut mediocre : le Pape craignait le

mecontenter la maison d'Autriche, la ssée en dehors de l'alliance. Le Grand Duc de Florence et les autres princes italiens se souciaient peu de s'aventurer en spéculations aussi chanceuses; tous accueillirent fort bien les envoyés bavarois, mais ne se montrérent prodigues que de félicitations et de vœux.

Le capucin Laurent de Brindes que, sur la demande de Maximilien, le Pape avait depeché à Madrid, y fut plus heureux. Grâce à l'apput chaleureux que lui preta la reine Marguerite, princesse autrichienne, sœur de l'archiduc Ferdinand de Styrie, il obtint la promesse formelle d'un subside assez considérable pour entretenir deux régiments d'infiniterie et un de cavalerie, sous clause cependant de la cavalerie.

dant que le roi serait protecteur de la Ligue.

Au jour marqué, les membres de la Ligue s'assemblèrent à Wurzbourg pour préciser et arrêter les conditions et les points les plus importants du pacte qui les hait. Leur premier acte fut d'admettre dans la confederation l'archiduc Ferdmand de Styrie. On détermina le chiffre des contributions de chaque membre, le montant des côtes devant être versé dans une ville bavaroise. Ingolstadt ou Munich. Enfin lon s'occupa de l'organisation militaire. Le duc de Bavière fut maintenu genéralissime des troupes de la Ligue, avec trente-canq anille florins de traitement par mois, et chargé de former un etat-major, compose d'un marcchal de camp et d'un major general, chacan avec quatre à cinq mille florins d'appointements par mois. L'assemblee se separa après avoir decide qu'une ambassade spéciale serait envoyée à " l'Empereur, pour lut nousier la constitution de la Ligue et lui fournir toutes les explications nécessaires.

A la mome époque, les membres de l'Union évangélique étaient réunis a Hall, pour s'y occuper des affaires de la succession de Juliers. L'Electeur Palatin et Christian d'Anhalt, revenant de nouveau à la charge, dé erminèrent enfin



leurs collègues à accepter l'alliance de la France : un envoyé du roi Henri IV fut admis aux delibérations, et un teaté a gné le 11 février atipula qu'une armée française de dix mille hommes se joindrait à celle que les princes unis se proposaient de faire agir dans les duches. Mais cette operation militaire n'était qu'un faible accessoire de la vasta conjuration qui s'organisait en mience contre le catholicisme et la maison d'Autriche, sous les coupables inspirations de l'Electeur Fréderic IV, de Christian d'Anhalt, et du Landgrave Maurice de Hesse. Il no s'agissait menmoins que de detrôner l'Empereur, de transporter sa couronne au roi de France ou, a son defaut, au roi de Danemark, et de changer completement l'état politique de l'Allemagne. Sans doute, les projets de Henri allaient plus loin. et le désintéressement qu'il affectant vis-a-vis des princes protestants d'Atlemagne n'était que simule. On courant le pian grandiose enfante par son ambition et que la main de Ravaillae l'empecha d'ebaucher; mais les conspirateurs calvinistes étaient trop absorbés par leurs propres convoitises pour comprendre clairement qu'ils ne jouvient que le rôle d'apstrument et qu'en trahissant leur patrie, ils se forgeaient eux-mêmes des chaînes. Abaisser l'autorite impériale au profit de leur souveraineté particulière, partager les dépouilles des catholiques, tel était, en résume, le but auguel visaient la plupart des corjures. Peu importait ensuite, leur semblait-if, que le roi de France posàt sur sa tete une couronne aville, ils crovaient le tromper euxmemes par l'appat qu'ils lui presentaient. En debors de l'aristocratie princiere, d'autres esprits s'agitaient, et, poussant plus loin la logique du libre examen, rejetaient l'autorité en politique, comme les princes la niaient en religion. Des fragments d'écrits secrets, parvenus jusqu'à nous, dit un histories éminent!, donnent lieu de croire,

<sup>1</sup> Gfroerer, Gustave-Adolphe, p. 277 et suiv.

qu'à la même époque, la plupart des villes libres d'Allemagne étaient entrees dans le reseau d'une grande conspiration democratique, dont la tête était en Hollande, et qui tendait à renverser les princes et les rois avec l'aide des bannis de tous pays qui afflutient en Allemagne, des gens de guerre sans emploi, des paysans allemands, et à établir partout des souverainetés populaires.

La convention de Hall constatait officiellement l'alliance du protestantisme allemand avec la France et se rattachait en apparence uniquement à la conquête des duchés de Clèves et de Juliers ; mais déjà antérieurement des plans beaucoup plus étendus avaient été dressés secretement entre les ministres du roi et les agents des princes unis ; la France, le Donemark, la Hollande, la Suède et jusqu'aux princes de Transvivanie et de Valachie avaient leur rôle marqué, et devaient contribuer par des moyens détermines à l'œuvre commune; à la France incombaient la plus grande part d'action, et la direction suprème d'une entreprise qui, dans les pensees de Henri, devait confirmer à jamais sa prépondérance politique en Europe. D'immenses preparatifs de guerre se faisaient dans toutes les provinces. et une nombreuse armée se rassemblait aur les frontières. de la Lorraine. Déjà les troupes françaises avaient commence à la fois des hostilités sur les territoires de Strasbourg et de Juliers, lorsque arriva la nouvelle de l'assassinat du roi. La consternation des princes unes fut grance, mais ils n'en poursuivirent pas moins la guerre. Le comte de Solms battit les troupes impériales et fit prisonnier le comte Ernest de Mansfeld, aiors au service de l'archiduc Léopold. Jahers, la dernière ville des duchés qui unt encore pour l'Empereur, tomba entre leurs mains, et d'autre part l'Electeur Palatin, les margraves d'Anspach et de Baden se jeterent sur les évéchés à leur portée et y firent un butin immense.

La constitut on de la Ligue était encore trop récente

pour qu'elle put s'opposer aux armes de l'Union. Elle n'avait encore d'organisauon que sur le papier, et, chose plus facheuse, des treaillements s'etaient produits dans son seio et avaient paralyse tout effort d'activité. Les prelats montraien' beaucoup de mauvais vouloir à paver Jeurs cotes et restaient sourds à tontes les plaintes de Maximilien, qui, forcé par sa qualité meme de chef de la Ligue de faire solder toutes les depenses ordonnées, se trouva bienti t en avance de sommes considerables. D'un autre cote, l'ancienne rivalité de rang des maisons d'Autriche et de Bavière, encore mal eteinte, malgre les nombreuses alliances, qui les reliaient entre el es, s'était reveillée : le roi et Espagne supportait avec peine qu'un corps, reunissant les forces catholiques en Allemagne, eut pu se creer en dehors de l'influence autrichienne et considerait la position du duc de Baviere à la tote de la Ligue comme un echec de fait pour les Habsbourg De l'Empereur, il se souciait peu; car Il faisait bon marche des prerogatives du commandement reel, pourvu que Maximilien consentit à en partager le titre honorifique avec l'archidu. Fordinand de Styrie, Ce sentiment était celui de l'archidue Maximilien et de quelques membres de la branche de Styrie. L'opposition d'Albert des Pays-Bus prenait sa source dans un autre ordre disiers. « L'experience prouve, ecrivait-il, que ces sortes de ligues et d'unions ont pour resultat d'affaib ir et d'abaisser l'autorite de l'Empereur, de ruiner les salutaires constitutions de l'empire et de faire perdre en général toute espece de respect et d'obeissance envers l'autorité superieure! Lorsque les membres se liguent entre eux en laissant la tête de côté d'arrive que l'autorité du chef qui les domine tous est enlevée et que le corps ne peut subsister en bon état, les plus forts terrassent les plus faibles, et au dernier terine



<sup>\*</sup> Archives du Noyaume, Corresp. d'Albert et de Mathius. Lettre sans date curion (18)

de la lutte, le corpa tout entier succombe entrainant la tête et s'anéantit lui-même. » Il conclusit en emettant le vœu que l'Empereur cherchât par tous les moyens possibles à dissoudre à la fois l'Union et la Ligue et à reconstruire de leurs meilleurs éléments un autre corps dont il serait le chef, a chose qui n'est possible, njoutait-il, que si nous avons pour nous tous les neutres. . Certes, cette opinion était celle d'un esprit sagace et judicieux; ce vœu, celui d'une ame honnéte et loyale; malheureusement, en pratique, c'était une chimère. Ni Rodolphe, ni après lui Mathias ne possedarent l'influence personnelle, l'energie nécessaire pour mener à bonne fin une entreprise sous le pouls de taquelle avait cejà échoué Charles V dans de meilleures conditions. Albert ne tarda pas à le reconnaître. L'élec eur de Mayence. Schweikard de Cronberg, prelat aussi éminent par ses vertus que par ses rares talents d'homme d'Etat, avait d'ahord approuve les vues de l'Archiduc, mais sa grande expérience l'avait bientôt convaince de l'impossibilite de les appliquer dans les circonstances actuelles. Il se préoccupait avant tout des graves dangers que de plus longs delais devaient entrainer pour l'Eglise catholique. Il se ratha donc franchement au duc de Baviere, et ce fut grace à ses efforts et au desintéressement de l'archiduc Ferdinand, que Maximilien, un moment ébranlé par les obstacles qui lui avaient éte suscites, consentit à garder le commandement de la Ligne dont il voulart se dépouiller,

Un temps precieux avant été perdu, temps pendant lequel l'Union avant pu user à son aise de ses forces pour chasser complitement l'archiduc Leopold des duches de Clèves et de Juliers, et ruiner les Etats de quelques membres de la Lique. L'imminence du danger opéra le rapprochement des esprits. Les prélats, effrayés, s'empresserent de payer leurs arrierés et de se plier à toutes les demandes de Maximilien. Dans une assemblée qui eut lieu à Munieh, le 16 aout 1616, on s'occupa activement





de l'organisation militaire de la Ligne Le duc fut autorisé à lever aux frais de la fédération une armée de 18,000 hommes de pied et de 4,000 chevaux qui pouvait être augmentee, en cas de nécessite, d'un régiment d'infanterie. Les fonds necessaires furent votes et le paiement en argent comptant declaré obligatoire sous un bref delai. On décida que des demarches seraient faites pres des archidues Albert des Pays-Bas et Maximilien de Tyrol, du marquis de Burgau, de l'archeveque de Saltzbourg et de l'eveque d'Eichstett pour les inviter à entrer dans la lique et qu'un entamerait des negociations avec la France pour obtenir, sinon son alliance, du moins sa neutralité.

Peu de temps après, le 7 septembre, l'Electeur de Mayence et le due de Bayière, nou ierent aux princes de l'Union la formation de la Ligue; ils saisirent cette occasion pour reclamer énergiquement la réparation des violences commises sur les terres des évêques de Wurzbourg. de Worms, de Strasbourg, ainst que des garanties pour l'avenir, menacant de recourir à la force, en cas de refus, Une correspondance très-vive a établit entre les deux confederations; elle se serait probablement termince par une rupture onverte, si chacun des partes n'avait eu des motifs pressants déviter cette extrem té. Les armements de la Ligue, quoique dejà sur un pied respectable, etaient loin d'etre complets : de leur côte, les protestants avaient perdudans Heori IV, leuz principal point d'appai, le grand moteur de leur levue de bouchers. Le maréchal de la Châtre leur avait amene, il est vrai, les 10,000 hommes promis par la convention de Hall pour l'expedition de Juliers, mais là s'était bornée la part acceptée par le nouveau gouvernement français dans l'heritage des vastes plans du grand roi. En outre, le chef de l'Union, l'Electeur. Fredéric IV, venast de moune, victime de son intemperance, laissant un fils mineur (19 septembre 1610). Cette situation devait nécessairement ramener la question sur

un terrain plus pacifique et conduire à des concessions mutuelles. Des conferences s'ouverrent à Munich entre les comm ssaires de l'Union et ceux de la Ligue. Au bout de huit jours on se mit d'accord sur un traite qui fut signé le 24 octobre 1616, à l'égale satisfaction des deux parties et donna à l'Allemagne queiques années de répit. Personne ne le prit au sérieux, car la divis on des esprits demeurant toujours la même; les intéressés n'en profitèrent que pour chercher à se rendre plus forts et se mieux préparer à la grande et inévitable lutte. Les conditions mêmes n'en furent pas remplies, car chaque camp garda ses soldats et demeura sur la qui-vive.

Vers cette époque, l'Electeur de Saxe sollicita son admission dans la Ligue, à l'instigation des Flecteurs de Cologne et de Mayence. Cette demarche si étrange dans le chef du luthérianisme parut suspect à Maximil en Il craignait avec raison qu'en entrant dans la L gue, Christian II ne prétendit s'y attribuer une large part d'influence et n'eut pour visée secrète d'utiliser les armes de la confederation, pour faire exécuter un decret impérial qui l'investissait des duchés de Clèves et de Juliers. Au point de vue personnel, l'acquisition de Christian était sans valeur; ce prince, héros d'avrogneme et de debauche, incapable de rien faire par lui-même, se vantait impudemment « de voirpar les yeux, d'eptendre par les oreilles d'autroi. » Sous le rapport politique. l'avantage était médiocre, puisque l'Electeur eloigné de l'Union par la jalousie qui divisait les mai≠ sons palatine et de Saxe, et brouillé avec l'Electeur de Brandebourg , à cause de la succession de Juliers , clait dejà completement devoue à l'Empereur. Son rôle de neutre, qui lui permettait de conserver son influence hereditaire sur les luthériens de l'Allemagne, était plus utile à la Ligue qu'une adhesion plus notte, qui eût evidemment altéré ses rapports avec les coreligionnaires. Enfin, le principe catholique de la Ligue était entamé et la cohésion des

éléments associés n'etait pas encore telle, qu'on put se haiarder à y mèler un nouvel agent de nature tout à fait étrangère et d'une grande puissance. Les velleiles de l'Électeur de Saxo rencontrerent donc beaucoup d'opposition chez Max milien de Bavière; mais il n'en resulta aucua froissement entre les deux princes, grace à l'intervention du duc Henri-Jules de Brunswick qui parvint à persuader Christian de retirer sa demande, en declarant qu'il continuerait à garder vis-à-vis de la Ligue une neutralité bienveillante.

On voit qu'entre la Ligue et l'Union, il restait fort peu de place au chef de l'Empire en Allemagne, Depuis la victoire de Maurice de Saxe sur Charles V, l'autorite imperiale, frappee nu cœur, était de plus en plus tombée en decadence. Cependant un reste de prestige lui etait demeuré. Le geant sans force, mais debout, n'avait pas cessé d'imposer, et son ombre protegeait encore, alors que son bras était devenu impuissant. Pout-être eût-il encore résisté à cette terrible agonie trentenaire qui ébrania l'Europe entière, si ce prestige salutaire, si cette majesté, grandiose même dans son deel n. n'eussent etc détruits par la main sacrilège d'un prince catholique, d'un membre de la maison d'Autriche, du propre frere de Rodolphe II. Ce fut un grand crime de Mathias que sa révolta contre le chef supreme de l'Empire Empereur, il l'expiacruelloment, mais il no put combler l'abime qu'il avoit arense lui-meme et qui devait bientot engloutir le vieil édifice imperial, cette magn fique création de l'Eglise.

Enmontant sur le trone imperial, Mathias eprouva de nouveau les rigueurs de cette justice providentielle, que Dieu fait peser ici-bas sur les usurpateurs et les ambitieux. Autant il avait été violent et exigeant vis-a vis de son frère, autant ses sujets et ses vassaux se montrerent violents et ex geants vis-à-vis de lui. Désarmé par sa propre faute, il so trouva hors d'état de faire rentrer dans le devoir ceux auxquels il avait naguère enseigné la revolte. Il essaya de gouverner en mettant sa faiblesse au n veau de l'arrogance de l'aristocratic protestante de ses Etats. Princes et villes, seigneurs et sujets, conspirérent à l'envi contre lui, et n'attendirent même pas sa mort pour secouer le faible reste d'autorité qu'ils lui avaient laissé sur eux. Tandis que l'Union évangélique refusait de se dissoudre à sa voix, es protestants bohemes se révoltèrent ouvertement contre lui. Une circonstance, futile en elle-même, avait éte l'occasion de cette revée de bouchers; mais, le feit allumé, l'incendic devait prendre de graves proportions.

L'unique héritier de la maison de Habshourg était l'archiduc Ferdinand de Styrie. Ce prince, né en 1578, avait perdu son père de bonne houre. Elevé sous l'œil vigitant de sa mère, Marie de Bavière, l'une des femmes les plus remarquables que l'histoire puisse citer, confié aux soins de gouverneurs pleins de prudence, de pieté et de mérité, puis : . remis aux mans des Jesuites, il devait, à l'education large et serieuse qu'il avait reçue, un caractère à la fois ferme et doux, un attachement profond à ses devoirs, une instruction solide. Ces rares qualites etaient rehaussies par une admirable purete de mœurs. Son ame énergique, ardente au bien, inflexible dans sa droiture, était viviliee par une foi forte et genéreuse, capable de tous les sacrit ces, à la hauteur de toutes les vicissitudes du sort. À l'université d'Ingolstadt, il s'eta t lie d'une étroite amitie avec Maximilien de Bavière, dont il epousa, peu après, la sœur, et ces liens de jeunesse ne se relacherent jamais. Plus tard, lorsqu'i prit le gouvernement de ses États, il se vit en butte à l'opposition systématique d'une noblesse tout entière luthérienne, beaucoup plus preoccupée, à l'exemple des princes profestants de l'Empire, du soin d'étendre ses privileges et d'empirter sur les droits du souverain, que de la bonne administration et de la defeuse du pays. Ferdinand commença par essayer les voies de la douceur et de la persuasion. Sa mansuetode fut prise pour de la faiblesse,



et l'insolence des Luthériens deviat telle, que ses propres chapelains furent insultés dans les rues, et lus même signale à l'animadversion publique par des predicants fanatiques. Le désordre ella plus loin encore, dans les provinces : les ordonnances ducales furent foulees aux pieds, les prêtres catholiques maltraites, les convents pilés, les malheureux paysans convertis de force à la réforme. Il n'en fallait pas tant pour convaincre Ferdinand que l'energie de la repression assurerait seule le retablissement du bon ordre et de la tranquillète publique. Après avoir obtenu l'assentiment de l'Empereur, il se mit en devoir d'ager. Les prédicants, cause permanente de troubles, furent expulsés, les seigneurs rebelles châties, les églises démolies, rebâties aux frais des apoliateurs, les persecuteurs obliges de s'amender ou de s'expatrier. En pou de temps le pays changea de face; l'oppression luthomenne avant cesse, les habitants des villes et des campagnes reviocent, sans contrainte et naturellement, au catholicisme qu'its n'avaient jamais abandonne de cœur, les troubles cessèrent et les Etats de Ferdinand virent renaître la prosperité avec la paix. Tout cela se fit sans bruit, sans violence, sans qu'il fut versé une seule goutte de sang.

Ce succes de vigueur, qui contrastait si fort avec les fruits de la politique de concession, suivie par Charles V et ses successeurs, fit une profonde impression dans l'Empire. C'était le premier exemple de reaction catholique; il pouvait trouver des imitateurs, il indiquait, d'ailleurs, dans la main qui l'avait donne, une force peu commune. Les protestants alarmes jetérent les hauts ens, sans trop a'inquiéter de la contradiction flagrante dans laquelle ils tombaient, puisque ce n'était qu'en vertu de ce jus Reformands qu'ils contestaient à Ferdinand, qu'eux ou leurs ancetres avaient introduit dans leurs États, qui le luthéranisme, qu'ille calvinisme, qui enfin tour à tour et avec le plus indigue mépris de la conscience humaine, le luthe-

ranisme et le calvinisme. Lorsqu'en 1617, Ferdinand fut couronne roi de Bohême, et que l'état malad, s de Mathias put faire prévoir la possibilité de l'élection prochaine à l'empire de l'archiduc de Styrie, le parti calviniste fit les plus grands efforts pour lui ôter toute chance d'arriver au trône imperial. L'électeur palatin, Frédéric V, et le prince Christian d'Anhalt, promenerent leurs intrigues dans toutes les cours de l'Allemagne et de l'Europe, afin de lui susciter des rivaux! Rien ne fut épargné pour tenter l'ambition du duc de Bavière, pour soulever les scrupules de l'Electeur de Saxe, et, en desespoir de cause, pour faire reculer l'election impériale. L'aristocratie protestante de Bohème ouvrit facilement l'oreille aux meliances qu'on tacha de lui inspirer contre Ferdinand. Elle n'avait concouru à son couronnement, comme roi de Bohème, qu'avec répugnance, elle de tarda pas à passer aux regrets sous l'influence de quelques fanatiques turbulents, de quelques brouilions ambitieux, à la tete desquels était le comte de Thurn, naguere destitué de la place de burgrave de Carlstein, qu'il avait lui-meme enlevce, peu d'annces auparavant, au comte Slavata.

Une ventable conspiration s'organisa contre le nouveau roi, et éclata par un acte de violence sauvage, commis sur la personne des ministres de l'Empereur, a Prague. Trois d'entre eux furent jetes par les fenetres, et ne durent leur salut qu'à l'intervention visible de la Providence. Les chefs de la noblesse s'emparérent aussi ot de l'administration du pays, nommèrent trente directeurs pour représenter l'au-

Le plan des meneurs de l'Usson n'allant à rien moins qu'à l'entrère exissenon de la maison de limbibourg. Par un excés de précaution, ces notiles martyrs de la liberté de conscience et leurs alliés s'éteant portagé d'avance le hutin

L'électorat de Mayence et la charge d'archichancemen de . Empire devaient être révolus à titre hérédaure, au prince d'Ambalt, les électorats de Cologne et de Trèves, au prince Maurice d'Orange et au dinc de Bouillen. Bethieu Gabor avait la promesse de la couronne de Hongrie, à laquelle eut été attachée une huitierne voix électorate. Enfin, le margrave d'Anspach avait l'expectative de . évéché de Wurzbourg, et ainsi des autres conspirateurs.

torité des États, expulserent les Jésuites, dépêchèrent, de tous côtes, des agents charges de défendre leur cause ou de leur obtenir de l'appui, et leverent quantité de contributions et de troupes. L'Empereur, fidelo à ses hab tudes de faiblesses, essava d'abord de negocier et de traiter. Ces ménagements ne firent qu'enfler l'arrogance des rebelles Le comte de Thurn, à la tête des troupes des États, attaqua Crumman et Budweiss, seules villes, avec Pilsen, qui fussent restees fideles à Mathias, s'empara de la premiere et bloqua la seconde. L'Empereur obligé, malgré lui, de recourir à la force, fit entrer en Boheme deux armees, l'une, sous le commandement de Charles de Longueval, comte de Bucquoy, celèbre capita ne belge, qu'il avait pris à son service, des 1614, et nomme feld-marcelial, et la seconde, sous la conduite de Henri du Val, comte de Dampierre, gentilhomme lorrain, repute pour sa bravoure et ses exploits dans les guerres de Hongrie et de Venise. Mais, les rebelles recevaient, de tous cotés, des secours et des encouragements. Le margrave de Jagendorf fut charge, par les États de Silésie, de leur amener un corps de troupes. La Moravie et l'Autriche s'agiterent en leur faveur. Bethlen Gabor lear promit use intervention puls sante; enfin, les chefs de l'Union evangelique, toujours fideles à leur politique tortueuse de cemi movens, traite rent secretement, à l'insu de leurs allies, avec le duc de Savoie, pour leur envoyer 4,000 hommes que co prince avait fait lever en Allemagne, par le comte Ernest de Mansfeldt. Pour mieux disposer le duc à faire les frais de cette expedition, on les fit entrevoir, à la fois, la couronne de Boheme et le sceptre imperial. Les promesses ne couterent men aux membres de l'Union, henreux de trouver un moven commode de desservar les cathologues et l'Empercur sons se compromettre, et sons bourse d'her. Mansfeld s'empara de Pilsen, et la guerre se noursuivait avecdes fortunes diverses, quand Mathias vint a mourir.

## CHAPITRE V.

Organisation des armées en Allemagne, au commencement du XVIII su cle Portract de Tilly. Il entre au service du Juc de Baviere. Organisation molitaire de la Ligue. Guerre de Salzbourg. Difficultés intérieures de la Ligue Le roi Perdinand de Bohème est assiègé dans Vienne. Grand courage de ce prince. Sa detivrance miraculouse. Il est élu empereur. Traité d'alicance entre Ferdinand il et Maximilien de Baviere. L'électeur palatin se fait couronner roi de Babeme. Armements de la Ligue. Modestie de Tilly. Tilly est nommé heutenant-général de la Ligue. Il se prépare a attaquer les hohemes. Mouvement de l'Enon. Sa détection. Expédition de Bohème. Bataille de l'ague. Foite de l'électeur Palatin. Tilly, gouverneur militaire de la Bohème.

Au commencement du XVII<sup>e</sup> siecle, les armées permanentes n'existaient encore qu'a l'état de germe en Allemagne. Le prince, qui avait besoin de troupes, avait deux moyens de s'en procurer. La levée directe, parmi ses sujets, qui ne pouvait avoir lieu sans le consentement des Etats, et l'envolement des mercenaires. La evée consistant à appeler, sous les armes, une certaine quantité d'hommes. qui etaient entretonus aux frais du pays, et dont le temps de service était limité, soit par le but même de la levée, soit par des conditions fixées d'avance. L'expedition finie, ou le temps écoule, chaque milaien retournait chez lui et reprenait ses travaux. Ce mode de recrutement, moins contenx pour le souveram, avait le defaut de ne lui donner que des soldats m'experts dans le mutier des armes, peu aguerris, encore moins disciplinés, et impa ients du service, sur lesquels on ne pouvait guère compter; de là, la nécessité d'encôler des mercenaires. Dans ce cus, on s'adressait a ces officiers d'experience et de réputation, qui se char-

geneal, moyennant une solde et un entretien convenus, de lever un corps quelconque de cavalene ou d'infanterie. C'etaient de véritables marchés à forfait, dont chaque regiment formait l'objet à l'yeer. Une palente en determinait les conditions réciproques, assignant le territoire du recrutement et le lieu du rassemblement. A son tour, le colonel distribuait des patentes de capitaine; ceux-ci entreprenaient la formation de compagnies, et la plupart du temps, les compagnies n'etsient qu'une agrégation d'un certain nombre de sections nommees enseignes pour l'infanterie. cornettes pour la cavalene, lesquelles étaient enrôlées, chacune à part, d'après un accord préalable, entre le capitaine et l'officier aubalterne. Le regiment formé, il était inspecte par un commissaire du prince, qui s'assurait que le nombre d'hommes, exigé par les patentes, était réellement present, arme et equipe convenablement, et, en general, que toutes les obligations imposees au chef de corps etaient remplies. En campagne, comme ailleurs, l'entret en du régiment était à la charge du colonel, qui recevan une somme glebale, qu'il distribuait ou qu'il était censé distribuer, d'après un tant gradué entre tous les officiers et soldats du corps. Par contre, ceux-ci devaient payer exactement tout ce qu'i s prenaient. On conçuit quels abus resultaient de ce système. Les officiers s'enrichissaient souvent aux dépens des soldats, et ces dermers, à leur tour, vivaient de marandes et de rapines. Il était rare, cependant, que la somme promise par l'Etat fut exactement payée; alors les colonels se ruinaient ou se soutenaient par des exactions, et parmi les soldats, c'était une série de mutineries, de violences, de pi lagos, d'escès de toute nature, qui ruinaient villes et campagnes et rendaient ces handes licencieuses le fleau de leurs propres souverains. A l'époque dont nous parlons, les mercenaires a lemanda n'etaient euroles, comme les miliciens, que pour un but marqué, et el aque corps était licencié, à l'expira-



97

tion de son lemps de service, pour être reforme, s'il avait lieu l'année d'après. Quelques-uns, rare exception à l'habitude ordinaire, étaient cantonnes dans les quartiers d'hiver ils coûtaient fort cher à leurs princes et pressuraient horriblement le pays où ils se trouvaient. Aussi ne les garda t-on que faute de pouvoir les payer ou par extrême nécessité. La subordination était inconnue parmi ces troupes, habituées à changer constamment d'officiers et de pays, à vivre aux depens de l'ami comme de l'ennemi et livrées completement à elles-mêmes, pour se procurer la subsistance de chaque jour.

TILLY.

Le régiment d'infanterie se composait ordinairement de trois mille hommes, divisés en dix compagnies de trois cents hommes, parmi lesquels, cent enquante double pares et cent unquante mousquetaires. La force du regiment de cavalerie variait de deux cent cinquante a mille chevaux.

L'état-major comprenait un colonel, un lieutenant colonel, avec tout un personnel de chapelains, de secretaires, de prevots; venaient ensuite les capitaines, qui avaient pour officiers subalternes, un lieutenant et plus eurs enseignes ou cornettes. Chaque compagnie avait ou devait avoir son chapelain, son ch rurgien, son secrétaire, son tambour et son fifre.

Le cuffre des hommes présents sous les drapeaux et le bon état des armes étaient constatés par un commissaire charge d'inspecter fréquemment le regiment, de payer la solde et d'assister au hoenciement. Il n'existant guere qu'un embryon de roce militaire; l'arbitraire des chefs avant coudre franche, et le provôt était l'executeur de feurs arrets.

L'etat-major genéral se composait, au minimum, d'un commandant en chef, d'un marcebal de camp, d'un genéral de l'artitlene, de deux majors-généraux, l'un pour l'infanterie, l'autre pour la cavalerie, et d'un quartier-ma'tre general

7

Le titre de commandant en chef était plus souvent honorifique que réel; le marechal de camp en remplissait d'ordinaire les fonctions. Le mojor général avait la surveil lance de l'armée, la police et le service interieur des camps. Le quartier-maitre général avait dans ses attributions la designation des lieux de campement et des étapes, la direction de la partie matérie le de l'armée, en delors de l'artillerie.

Ces dénominations indiquaient moins des dignites que des fonctions. La qualification de general etait peu usitée, le grade inconnu; tel officier servait, pendant une campagne, en qualité de major ou de quartier-maître general, qui, l'année suivante, revenait à l'armée, comme simple colonel, à la tête d'un régiment.

L'artillerie était fort defectueuse; elle consistant en pièces de canon de toute espece de cambre, servies par des hommes, pris un peu au hasard, dans les différents regiments de l'armée, et qui etnient congedies, romme les autres, à l'issue de chaque compagne. Il n'y avait pas encore de rapport fixé entre le nombre ou le caubre des pièces d'artiflerie et la force du corps dont elles dépendaient. On regarda comme prodigieux, qu'au siège de Comorn, il y eut des canons qui, en cinq heures, lancerent trente et meme trente-quatre bou ets.

De génie, il n'y avait guére de traces. Mais on commençait serieusement à s'occuper du soin de se procurer de bons ingen eurs qu'on demandait à l'Italie et de preference aux Pays-Bas.

Les signes de ralliement étaient, le drapeau pour l'infanterie, l'étendard pour la cavalerie. Chaque corps et chaque fraction de corps avaient le sien, composé d'après le caprice du chef, et ainsi, la plupart du temps, de figures emplema iques ou d'aiscriptions visant à l'enigme. L'un des officiers de Tilly, sans doute quelque bachelier enlevé à l'école par la guerre, avait fait représenter sur son

drapeau, les planètes Mars et Vénus, avec cette devise : Arte et Marte. Dautres faisaient assaut de galanterie sur leurs cornettes. Les Croates avaient pour emb ume un loup avez cette brutale inscription : J'ai soif de buten. Au milieu de ce dévergondage de pédantisme guerrier et de fanfaronnade militaire, que nulle règle n'asservissait encore à une utile et sobre uniformité, ressortaient, avec éclat, les grands étendards de batadle des généraux. En 1631, celui de Ti,ly representait un aigle à deux têtes, tenant dans ses serres, d'une part, une balance, de l'autre, une épée, avec cette devise : Pro Ecclesia et pro imperio. A la memo epoque, les principales enseignes suédoises étaient simplement ornées des armes de Suede, avec ces mots endessous · Guztavus-, Idolphus rex, fidei Evangelicæ defensor!. C'etait le commencement d'un relour aux saines et sérieuses idees dont le drapeau doit etre l'emblème revére; mais, dans toute la période de guerre qui preceda cette époque, les enseignes militaires n'offrent qu'un mélange bizarre, incolurent et surtout grotesque, de signes et de devises, plus propres à exercer la patience des sphinx de garnison, qu'à raltier des soldats.

Cette organisation, encore rudimentaire, était, on le voit, pleme de defauts et de lacanes. La guerre contre les Turcs en avait fait ressortir les graves dangers. Diverses tentatives avaient en heu afin d'y remédier; mais, faites isolement, saus suite, saus ce coup-d'œil qui embrasse, avec les details, leur rapport dans l'ensemble, e les avaient generalement échone. D'ailleurs, la base essentielle, la bonne organisation financière faisait defaut. Des résultats efficaces ne pouvaient être obtenus que par un prince assez maître chez lu pour être fidélement obei, assez menager de ses ressources, pour ne pas vivre d'emprunts ou d'expédients comme la plupart des princes allemands de cette

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heitmann, Das Kviegeweich, p. b.

epoque, assez intelligent pour savoir distinguer dans les capacites militaires de son temps, le talent et la sagesse qui reforment sans bouleverser.

Ces conditions. Maximilien de Bavière les réunissait à un haut degre. De bonne heure, il avait su étable son autorité d'une main vigoureuse, ramener l'ordre dans les finances obérees de son duche, s'entourer des hommes les plus capables de le seconder dans ses plans, et rechercher, au dehors, les maitres les plus experts dans les différentes branches de l'art militaire. Il venait a peine de prencre les rênes du gouvernement (1597), lorsqu'il s'adressa au gouverneur-general des Pays-Bas, pour obtenir l'envoi temporaire de deux ingenieurs distingues!. Son œil penetrant survait avec attention les différentes renominées mil tures que la guerre mettait en relief, et toujours à l'affait du mênte, il ne négligeait aucune occasion de se l'attacher. En 1608, il determina, par des offres brillantes, Alexandre, de Groote, celebré ingemeur belge, a entrer au service de la Bayiere, avec l'assentiment des archidues! La réputation naissante de Tilly n'avait pas manque de le frapper, il semble, d'ailleurs, que la Providence dut se plaire à rapprocher deux caracteres si bien faits pour se comprendre et se compléter mutuellement. On ignore la date préc se où commencerent les relations de Max milier avec Ti ly, mais il est probable que ce fut a la suite de l'assemblee de la Ligue, à Wurzbourg 8 fevrier 1610), dans laquelle le duc avait éte charge de former l'état-major de l'armée l'édérale.

A cette epoque, Til y avait dejà passé la cinquanta ne Les differents portraits, qui nous sont restes de lui, le représentent petit et maigre, mais bien pris dans sa taille ; nerveux et de force remarquable le nez long, mince et

L'Archives du Positime, Corresp. de Maximilien, Leitre de 11 mars 1502

<sup>■</sup> Hudem Lettre du 16 novembre 1608

aquilin; le front large, proéminent et méditatif, les yeux bleus, légèrement enfoncés sous d'épais sourcils et pleins de feu, les lèvres minces, le menton pointu, avec ses moustaches et une barbe luxuriantes; l'expression du visage noble et austère, les cheveux tirant sur le roux, blanchis de bonne heure et tailles en brosse.

L'ensemble de sa physionomie portait, fortement marquie, l'empreinte du caractère espagnol. Son costume rappelait celui des anciens genéraux de la grande école des Pays-Bas. Le comte de Guiche le vit, vetu d'un pourpoint de satm vert decoupe, à manches tailladees, avec des chausses de meme, de grandes bottes, et sur la tête un petit chapeau rond, orné d'une longue plume rouge qui lui retombait sur les reins. Un étroit ceinturon soutenait une lourde épee de combat: l'arcon de sa selle n'avait on'un pistolet. Cet accoutrement, pour nous servir de l'expression du marcchal de Grammont, parut plus que bizarre . au jeune courtisan, contempteur des modes arrierees, et il se permit de demander, en goguenardant, au vieux genéral : « Quelle était cette mode? C'est la mienne, répliqua lacoriquement Tilly, » et son regard cloux la plaisanterie sur les levres de l'etourd...

Ses allures etaient graves, mais trabissaient néanmoins la vivacité originelle d'une nature domptée par une volonte energique. Jamais on ne le v.t aller au pas. Son sourre était rare, sa parole brève, précise, son geste sobre, contenu, mais imperieux.

Le trait sullant de son caractère était la foi : foi vivante, pleine de chalcur et de lumière. Le juger hors de la, c'est le méconnaître, et ce fait qui enveloppe sa vie entière, sans solution, sans lacune, explique d'une part la véneration dont il fut l'objet, de l'autre les ha nes fanatiques qui n'ont cossé de le poursuivre dans l'histoire. Sous le harnais militaire, il fut un saint, et ce mot, pour qui en comprend la valeur, échire chaque heure de sa longue carrière. Il aimait

la prière et la pratiquait, sans que jamais cette habitude le fit manquer au moindre de ses devoirs. Il disait ses houres exactement sous la tente, comme un moine dans son couvent. Il marchait en presence de Dieu, cles ait frequemment son ame par de courtes aspirations, et se couvrait de la prière mentale, comme d'un boucher, soit contre les soc-lèvements de ses propres passions, soit contre les malheurs et les difficultes de la vie. Il avait pour la sainte Vierge cette dévotion particulière, naturelle aux ames pures et genereures, et se plaisait à en multiplier les temoignages, par de riches presents aux autels populaires de l'Immacul et Mere de Dieu, et surtout en lui consacrant seu drapeaux.

Le devoir fut le mobile de toutes ses actions : d'en poussait le sentiment jusqu'à l'abnégation la plus absolue. Lors de la lutte fratricide de Mathias et de Rodolphe, on le vit, repoussant avec dedain les seductions de l'ambition, insensible aux ménaces comme aux promesses, donner l'exemple de la fidelite au souverain, et briser son epec platot que de la mettre au service de l'usurpation. Dans une e reonstance plus critique encore, alors que la fortune semblait lui offrir l'occasion de relever la gloire de ses lauriers fletris a Breitenfeld et d'etre le liberateur de l'Alleniagno catholique, il contint l'explosion de sentiments, irresistables peutetre pour tout autre, et à la victoire prefera l'obcissance.

Severe pour lui-meme, il meprisait ses aises de la vie autant que les vanites de l'amour propre; sa sobriéte était parline, il ne bavait de vin que par exception. Jamais il ne s'enivre, jamais il no laissa alterer le precieux tresor de son innocence. Simple et mo leste dans ses nameres, il evitait le faste, sans toutefois rien refuser aux exigences de sa haute position. Il traitait largement ses hetes, savait se montrer prodique à propos et ne gardait l'austère parcimonie que pour lui-meme. Un dip omate protestant qui le vit a Hirschberg, en 1023, ecrivait de lui : «Quant au general, d'est un seigneur de très-grande experience, aime

et craint de ses soldats; il observe très-bonne justice sans jamais regarder à aucun degré... Il est àgé d'environ 60 ans, mais encore fort vigoureux, pour n'être adonné ni à la paillardise, ni à l'ivrognerie. Son maître d'hôtel m'a montré son lit qui n'est que de deux bancs et c'une matrasse, ne se servant jamais d'autre, ne se dépouillant jamais, dormant toujours en ses habits, changeant seulement le matin de chemise.

Dans un temps où la corruption à prix d'argent était generale, et où Wallenstein ne craignait pas de la laisser pratiquer publiquement et à son profit par ses secretaires, Tilly fut toujours maccessible aux seductions des présents. Le protestant Keller rapporte à ce sujet, le trait suivant :

« A la fin de l'appée 1622. Tilly avait son gnartier genéral n Assenheim, dans le comté de Nassau-Diez, dont le titulaire Ernest Casimir servait sous les drapeaux hollandais. Outre la charge de ce quartier général, le pays avait encore à subir celle de quelques régiments formant le corps du comte de Furs.enberg. En l'absence d'Ernest Casimir, le comte Jean Louis de Nassau-Hadamar essaya de procurer quelques soulagements aux habitants du pays de Diez. Il se rendit à Assenheim, muni d'une chaîne d'or de la valeur de 2400 florans, qu'il se proposait d'offrir à Tilly. Mais les amis qu'il comptait dans l'entourage du genéral les déconseillerent vivement de porter ce présent, s'il ne voulait s'exposer à perdre sa cause. Beau côte du caractère de ce géneral si diversement jugé, ajoute l'historien calviniste, et que ses ennemis les plus acharnés n'osèrent jamais accuser de capidité et de corruption pour ce temps de capides et de corrompus. »

Eleve dans les traditions de la discipline espagnole, it les continua dans son armée, et, dit un contemporain, nui ne fut plus absolu que lui. Sa justice impartiale et egale pour

Archives du Royaume, Collection de Romartx, tom. XII, p. 193-





tous frappait sans ménagement le chef comme le subalterne, le gentilhomme comme le manant. Il regardant la religion comme le fondement le plus solide du bon soldat, et ne tolerait dans son camp aucune de ces dissolutions si communes dans celui de Wallenstein. Mais il portait à sessoldats une affection de pere, les entourait d'une sollicitude. constante, s'identifiant avec leurs besoins, leurs désirs, leurs pensies , devenait pour eux importua et difficile . osa t se plaindre et demander, partagenit eurs privations et leurs peines, s'affectant de leur detresse au point d'en tomber malade, et jouissait plus qu'eux-mêmes de leur bienêtre. Aussi etait-il populaire et extrèmement aime dans l'armee. Ses soldats l'appelaient « leur père, » et en parlant. de lui, le nommaient familierement « le vieux Jean » ll» hai portaieut autant de respect que d'attachement et redoutaient ses reprimandes plus encore que le glaire du grandprévot. A Breitenfeld, ses veterans lui firent de leurs corps un infranchissable rempart et se laisserent bacher. plutôt que de l'abandonner.

Sa bravoure éta t impetaeuse et entrainante. A Lutter, les regiments de la Ligue phaient sous le thou furieux de la cavalerie danoise. Tiffy accourt, railie ses soldats, charge à leur tete l'ennemi deja victorieux, et à force de valeur, la rompt et le culbute.

Prompt dans ses movvements, infatigable à la marche, il avait, comme l'abius Cunc.ator, l'art de savoir attendre, et de prendre son avantage. Il donnait peu au basard, benucoup aux calculs de l'experience et de la circonspection, et apres avoir mun ses décisions, les executait avec autant de rapidité que de vigueur.

Sous les apparences de l'austère aigmté, i cachait une ame tendre et un cœur accessible aux plus genereux devouements. A Peague, il n'hésita pas à se compromettre pour sauver plusieurs prosents.

Partout sur son passage, ses hôtes vantaient sa modera-

tron, sa donceur, la facilité de son commerce, l'aménité et la discrétion de ses procédés. Sa charité pour le malheur ctait sans bornes, il ignora toujours le charme amer de la vengeance. Parmi ses principaux officiers, il s'en trouva plus d'un qui ne craignit pas de le blesser et de meconnaître son autorité. Au fieu de s'en plaindre, il ne néghgea aucune occasion de faire valoir leurs services et de les signaler aux faveurs du souverain. Anholt et Lindelou en sont des exemples. Plus tard, Pappenheim, ne pouvant lui pardonner d'avoir fa t échouer le rêve de son ambition, et emporté par la fougue de ses passions, osa l'accuser de basse envie. Tilty le sut; a Breitenfeld, il sauva Pappenheim aux depens de sa gloire et jamais un mot ne sortit de la bouche du genéral contre l'ingrat lieutenant qui lui ueva t sa carrière.

Lom d'être sombre fanatique, I ne persécuta jamais personne pour cause de croyance, et se montra dans toute sa carrière, d'une large telerance. Il pensait avec raison qu'il convenait de ne pas multipier les officiers protestants dans une armée catholique, mais il ne s'inquieta jamais de la couleur religieuse du merite et le recompensa partout ou il le trouva.

On connaît la jalousie dont l'honorait Wallenstein et les procèdes ultiers du généralissime à son égard. Néanmoins, cet orgueil envieux ne pouvait comprimer entièrement les clans de sympathie et d'estime secrete que soulevait, malgré lui, dans son cour, le noble caractère du héros catholique.

En 1628, au plus fort de ses démelés avec les princes ce la Ligne, Wallenstein reçut d'un certain J. M. Slawata, protestant boheme, refugié à Ainsterdam, l'avis confidentiel que Tilly avait ordre de le faire susir, pour le jeter en prison, et en cas d'obstacle grave, de se debarrasser de lui par tout autre moyen. L'esprit soupçonneux du duc de Friedlandt eut facilement trouve dans cette communication ampie matière à s'alarmer. Mais le nom soul de Tilly suffit

pour le rassurer. Il écrivit au complaisant dénonciateur : « Je vous remerc e de la marque d'attachement que vous voulez bien me donner, mais je m'étonne que vous vous préoccapiez de pareilles puerdités. Tilly est un caval er qui s'entend à écraser les rebelles, mais non à les assassiner traitreusement. Les maitres du lieu d'où vous m'écrivez se sont en tout temps adonnes à cette espèce d'inventions mensongeres, ils apprendront bientot si je suis captif, mort ou vivant, »

Tel était l'homme que la Proy dence avait mis en rapport avec Maximilien. Ses grandes qualités ne s'étaient pas encore completement manifestees, mais la renomme qu'il s'était acquise par son courage, son intelligence et ses talents militaires l'avait de jà mis largement en lumière. Son héroique devouement à Rodo pie ma heureux, l'esprit d'organisation qu'il avait deployé dans la creation des regiments de Merceur et lans ses fonctions de major-genéral, la fertilité de ressources qu'il avait montrée dans les derniers temps de sa lutte contre Mathias, devaient naturellement le recommander à l'attention du chef de la Lique catholique. Les négociations furent rapidement menées à terme, car le 1<sup>es</sup> mai 1610. Ti ly cerivit de Prague a l'acchidue Albert une lettre dont voici le passage principal :

Je ne puis ne pas informer humblement Votre Altesse que, sur ma demande, S. M. I..., mon auguste souverain, a daigné m'accorder démission honorable de mes fonctions et me perme tre d'accepter la position que S. A., le due de Bay ère, veut bien m'offrir dans son armée. J'ai l'espoir que Votre Altesse Jaignera approuver cette mienne résolution, surtout, en considerant que, dans de nouveau poste, je pourrai servir la maison d'Autriche et la chretienté, en general, aussi bien que si j'etais au service actif le Votre Altesse. Je n'en serai pos moins fidale à mon dévouement à l'auguste maison d'Autriche, et toujours je m'estimerai heureux de pouvoir verser mon sang pour che.





Je prie donc humblement Votre Altesse Je me continuer ses bonnes grâces. »

En agissant ainsi, Tilly remplissait ses devoirs de vassal. comme il le dit lui-mome, dans une autre lettre de la même date, qu'il adresse à Fleckamer, secrétaire de l'Archiduc. L'autorisation qu'il sollicitait lui fut accordce, mais, des difficultés d'argent retardérent son depart. Durant les troubles causes par les démé es de Mathias et de Rodo phe. il avait été obligé d'engager sa parole pour obtenir les fonds nécessaires à la solde de ses troupes. Après deux années de demarches incessantes, il n'avait pu parvenir à se faire rembourser la moindre partie de ses avances; ses créanciers, las d'attendre, le pressaient, et son honneur ne lui permettait pas de quitter Prague avant, d'avoir satisfait à ses engagements. Il exposa loyalement ses embarras a Maximilian, qui s'empressa de lui envoyer 30,000 florins, somme suffisante pour desintéresser ses creanciers. Aussitôt après, il partit pour Monich, et remplissait déja ses fonctions de l'eutenant-genéral, à l'époque de l'assemblée fedérale do 18 août 1610, qui le confirma dans cette charge.

A son arrivée en Bay ère, il fut mis à la tête d'une commission chargée d'élucider toutes les questions relatives à l'organisation militaire de la Ligue, d'indiquer les mesures à prendre et d'en diriger l'execution. Cette commission renfermait, outre le feutenant général, Alexandre de Hasslang, le colonel Viebeck, Englebert Benninghausen, et Alexandre de Groote. Ses attributions ne se bornaient pas à la création d'un simple corps d'armée, mais comprenaient le plan général de Jéfense du pays, ainsi qu'un ensemble le legislation rubituire, d'estine à servir de base pour l'avenir, et tous les détails que doit embrasser une organisation queleonque pour etre complète.

Ede se mit immediatement à l'œuvre. L'appel du trentième et du dixieme donna quatorze mille hommes qui



furent classes par regiments, habilies et armes d'une manière uniforme. Ils devaient former le novau d'une armee toujours prete à entrer en campagne. Ce fut le premier essai d'une veritable armée permanente en Allemagne. Le reste des hommes, aptes au service, recut des armes et fut soumis à l'obligation de s'exercer les dimanches et jours de fête. On obtint ainsi une reserve constamment en état de combler les vides de l'armée regulière. La noblesse equipa deux mille cavaliers, auxquels on donna des instructeurs capables et habiles. Le hiffre de 20,000 hommes, indique par l'assemblée de Munich, fut complete par l'enrôlement de regiments etrangers. La commission fixales cadres et les appointements de l'état-major général. elle créa un corps d'artitlerie tres-remarquable pour l'epoque. Un tableau, dressé par Tilly, et qui fut communique a la cour de Braxel es, nous fourms de précieux details à ce sujet. Le materiel bavarois se composait, en 1611, de deux gros canons de 40, de deux pièces de 24, ne quatre pieces de campagne de 8, et de six fauconneaux de petit calibre, avec tout leur attirail de chevaux, de caissons, d'affiits, de munitions et de mèches. Le personnel montait à environ 800 homines, sous le commandement d'un general et de deux heutenants de l'artilleme. Dans l'hypothese de la mobilisation de toutes les forces de la Ligue, le chiffre devait être porté à six, pour les canons de groscalibre, à douxe, pour les pieces de 24, a hait, pour les pieces de campagne, et à 14, pour les fauconneaux, couleuvrines ou autres pieces de petit calibre, depuis une jusqu'à quatre livres de balles

La Commission consacra egalement ses soms à l'étude de la defense du duche; elle adopta un système de travaux de fortifications dont l'evecution fut immediatement poussée avec activité par de Groote Deux vastes camps furent établis, l'un, près de Straubing, l'autre, aux environs de Schrobenhausen, et les points strategiques les plus impor-

tants furent fortifies, d'après la mètrode des Pays-Bas. Enfin, la Commission reunit les elements d'un code militaire, que Tilly compléta et promu gua quelques années plus tard.

Les talents et surtout les rares qualités morales de Tilly, l'avaient placé tres-haut dans l'estime et l'affection de Maximilien. Ce prince lui en Johna une nouvelle preuve en lui confiant le principal rôle de la mission charges de soutenir les intérets de la L gue, dans les conférences qui eurent lieu a Munich, au mois d'octobre 1610, avec les plénipotentiaires de l'Union evangelique.

Ces conferences entre deux partis egalement peu disposés à entrer en lutte, parce qu'ils ne s'y sentaient pas suffisamment prepares, n'eurent d'autre resultat que de prolonger leur trève, sans rapprocher les esprits. Elles donnerent occasion a Tilly de ceployer des aptitudes dip omatiques peu communes chez les hommes de guerre. Sa reputation s'en acerut, et aous le retrouverons desormais activement melé aux negociations les plus importantes et les plus ép neuses de son temps.

Les mesures d'organisation militaire que nous avons indiquees plus haut étaient en pieme voie d'exécution, lorsque l'occasion se présenta pour Maximi ien d'essayer ses forces.

Depuis longtemps, il était en différends avec l'archeveque de Salzbourg, Dietrien de Raitenau, Jont les États confinaient au sud de la Baviere, sur une certaine étendue. Ce prélat doué de belies qualités, mais d'un caractère fier et irascièle, debauché dans ses mœurs et ben plutot prince qu'eveque, n'avait cessé de témoigner da mauvais vouloir aux dues de Baviere. Il avait ferme ses États aux Jésantes, parce qu'ils etaient appuyés et recommandes par le due Guil aume. Dans les assemblées de la date impériale il setait montré host le à Maximilien et plus tard il refusa obstinément d'entrer dans la Ligue, tant que l'Empereur n'en serait pas le chef. A tous ces griefs, il ajouta celui

beaucoup plus grave de gener par toutes sortes de vexations l'exploitation des salines bavaroises, situres pres de son territoire, qui formaient une des principales ressources financières de Maximilien. Celui-ci essaya d'abord les negociations. Tilly et Haslang eurent mission de so ren l'e à Salabourg, pour tâcher d'y menager un accommodement. Mais leurs efforts échouèrent, et loin de se moderer, l'archieveque commit l'imprudence de prendre de vive force Berchtesgaden, ville appartenant à l'électeur de Cologne, et chef-lieu d'un district salin important, d'où la Bavière tirait de grands approv sionnements.

Cet acte de violence ne pouvait manquer de blesser le gouvernement bavarois et de motiver des représailles Maximilien fit sommer l'archevique d'evacuer sous deux jours Berchtesgaven et de signer un accord relatif aux sa mes. La réponse de Dietrich n'ayant pas eté sat sfaisante, il envahit le 22 octobre 1611 le territoire de Salzbourg, à la te e de 10,000 hommes et le meme jour il occupa, après une petite escarmouche, le chateau de Tittmoning Cette Jemonstration armée suffit pour effravor l'archevegne qui s'enfuit de sa capitale emportant avec lui do grosses sommes d'argent et un grand nombre d'objets precieux. Le 23, le due continuant sa route, rencontra une députation du chapitre qui vena t lui offrir les clefs de Salzbourg et se mettre à sa discretion. En apprenant le depart de l'archeveque, son premier sois fut de dipecher. sur les traces du prelat fugitif, le capitaine Herzelles avec-200 mousquetaires et 100 cavaliers. Un lèger retard de Dietrich, un pont qu'il negligea de rompre dernière lui causerent sa perte. Herzelles l'attergnit tout pres des frontieres du diocese, sur les terres de la Carinthie, il t tourner les voitures et les fourgons de bagages, et la saint en liberté. tonte la suite du prelat, emmena celui-ci prisonnier à la forteresse de Werfen, tandis que Maximilien faisait son entrée triomphale à Salzhourg.

Cette guerre, dont la victime intéressait par sa faiblesse, souleva contre Maximilien un violent orage qu'il ne put conjurer qu'en evacuant le territoire de Salzbourg. Le pape lui adressa de vils reproches de la violence commise sur un prince de l'Eglise et reclama la liberte de l'archeveque. Des negociations se noueront a la suite desquelles Dietrich deposa la dignité épiscopale, moyennant certaines conditions. Néanmoins, en depit des instances de l'Empereur et du Pape, jamais Maximilien ne consentit a fui rendre la liberte, pas meme à lui donner une autre prison que celle de Werfen. L'infortune Dietrich y languit encore cinq ans et y termina misérablement sa vie en 1617

Tilly avait ramené en Baviere les troupes de Maximilien; de retour à Munich, il s'occupa sans relâche de son œuvre d'organisation, non sans avoir a lutter contre de grands obstacles. Le peu d'exactitude des membres de la Diète à payer leurs contributions d'argent ou de matériel de guerre retardait à chaque instant l'exécution de ses mesures. Aux lenteurs succedérent les tira llements, produits de la jalousie qui s'etait élevée entre les maisons d'Autriche et de Baviere au sujet de la direction de la Ligue. Maximilien, abandonné de quelques-uns de ses conféderés et irrate des difficultes que lui suscitait la riva ité ombrageuse de la cour imperiale, deposa son commandement et sa démission entraina la dissolution de la Ligue.

Toutefo s, cette circonstance n'arreta point les travaux de la commission militaire presidee par Tilly. La haute intelligence politique de Maximilien prevoyait trop clairement les dangers de l'avenir pour qu'il cessat de s'y préparer; il n'gnorait pas que la crainte qu'il inspirait aux Calvinistes de l'Umon, avait seule empêché jusqu'a présent ceux-ci de se jeter sur les États ecclesiastiques et sur les éveches dont d'avance il s'était partage les depouilles. Tout en cédant à un mouvement d'irritation momentance, il demeurait ferme nent resoluir soutenir, de toutes ses for-

ces, le catholicisme hautement menace en Allemagne, et à ne reculer devant aucun sacrifice pour la defense de sa foi. Il sentant les lentes approches du terrible orage qui s'amassait sous le sol déchire et mine de l'Empire et se disposait en alence à un supporter bravement l'explosion. Tilly, digne lieutenant de ce sage et allustre prince, partageant sa prudente activite, sa silencicase patience, anime d'un meme devouement à la meme foi, puisant dans la meme pureté de cœur la meme hauteur de vues, lui apporta le precieux concours de ses talents mulitaires, de sa profonde expérience et de sa complete abnegation dans l'idee du devoir. Desormais plus limite, mais aussi plus libre dans ses moyens d'action. Maximilien s'attacha à mettre ses Etats sur un pied militaire formidable, et lorsque sonna Theure de la fatale lutte, lui scul se trouva pret et meritaque la victoire se fixat à ses drapeaux.

Dejà les premiers gronden ents de la tempete se faisaient. entendre en Boheme. Apres la mort de Mathias, le nouveau rot Ferdinand avait fait une tentative d'accommodement avec les rébelles. Mass quelques larges que fusser t ses propositions, elles n'avaient pas suffi à l'orgueil et a l'ambition des chefs du mouvement. Loin ce les accueill r. ils ordonnerent une levee generale, et tandis que le comte Ernest de Mansfeld occupant les generaux du roi, le comte de Thurn, à la tete d'une armée nombreuse, envahit la Moravie, propagea l'insurrection sur ses pas et vint camper sous les murs le Vienne. Ferdinand se trouvait dans sa capitale presque demantelee, lors de tout secours lismain, n'ayant pour défenseurs qu'un millier de bourgeois et d'étud ants, soldats improvisés de la necessité et incapables d'une résistance scrieuse. Autour de lui s'agitaient une foule de mecontents, qu'enharcissait la cerutaire du succes et qui di ja parlaient hautement d'envoyer le roi vegeter. dans un floitre et de lever ses enfants cans la religion protestante. Le jour était pris pour ouvrir une porte aux hobemes et les introduire dans la ville. Certes, l'épreuve était grande, le péril imminent : mais l'ame de Ferdinand fut plus grande encore que l'épreuve, sa foi fut plus forte que le péril. On le pressait de fuir, il refusa. Un moment, l'anxieté parui le dominer, il se jeta aux pieds d'un crucifix, et la tradition populaire rapporte qu'au milieu de sa fervente priere, il entendit une voix lui dire : Ferdinande, non te deserant. Il se releva resolu et plein d'espoir.

Six jours s'étaient ecoulés, imprudemment perdus par le presomptueux chef des Boliemes, à recevoir des deputations et à prononcer de pompeux discours. Le 11 juin, seize seigneurs pénetrèrent tumultueusement dans l'appartement du Roi : l'un d'eux, Andre Thonradel, tient à la main un acte de confederation avec les Bohémes. Pendant plusieurs heures, ils accablent le prince de reproches insolents, et, s'il faut en croire la tradition, Thonradel, s'oubhant jusqu'à le saisir par un bouton, le secoue, en lui criant : « Signe, Nandel, signe. » Immobile au milieu de ce groupe turbulent, Ferdmand demeure calme et n'acquelle ces clameurs que par un froid silence. Tout à coup. le bruit éclatant de trompettes, sonnant une marche guerriere, obranto les vitraux du vieux pa ais des empereurs, et dans la cour se range en bataille, meche allumee, lo regiment des currassiers de Dampierre, conduit par Gilbert de Saint-Hilliure, gouverneur de l'arsenal. A ce spectacle imprévu, la stupeur se peint sur les visages, tout à I Loure si trautains, des se gneurs protestants. Ils baissent te ten, barbutient des excuses, tandis que Ferdinand, toujours mantre de lui-mame, et remerciant Dieu du fond du cœur de sa miracu cuse delivrance, reprend la discussion avec le sang-froid d'un homme habitut de longue-main, à dompter ses emotions. L'entretien s'était prolongé, la nuit approchait; le roi congedia ses interlocuteurs sans manifester le momitre ressentiment. Sur leur demande, il leur fit délivrer des sanfs-conduits pour se rendre au camp TILLT.

Bohème, en dépit des conseils de l'ambassadeur d'Espagne qui voulait qu'on les arretat.

On ne sut jamois par quel ordre ce regiment qui etait cantonne a Krems, avait ete dirige sur Vienne, ou il entra par le Danube. Les contemporains y ont vu, connie Ferdinand, un effet direct de l'intervention divine, et, il est en effet peu d'evenements qui en portent nacux gravie la mysterieuse empreinte.

La meme semaine, Thurn disparut evec ses troupes. La nouvelle d'un grave echec de Mansfeld fui etait parvenue, avec une pressante invitation de la part des États, d'accourir, a marches forcees, au secours de Prague, menacee par Bucquoy Sa retraite ouvrit à Ferdina id le chemin de Francfort, où les electeurs devaient se reunir pour procéder au choix du successeur de Mathias au trone impérial.

Le 28 août 1619, Ferdmana fut d'u empereur à l'unanumite, et les plans si laborieusement travaules des chefs calvinistes se trouvérent reduits à neant.

En quittant Francfort, il se rendit à Mu nich Jusqu'alors, Maximilien s'était tenu sur la reserve. Aux suppliantes demandes de Mathias et meme de Ferdinand, il avait répondu par des refus referes. Cette fronteur apparente cachait les prudents calculs d'une politique dont la suite révéla la profondeur et l'habileté. Tout en s'écartant avec soin du conflit, il reconstituait secretement la Ligue Rientot, les circonstances se dessinerent plus nestement; la Hongrie, la Silesie, l'Autriche et la Moravie se mirent en pleme révolte contre Ferdmand; le 27 aout 4619, les Etats de Boheme le declarerent dechui du trone et elurent roi à sa place l'electeur palatin Frederic V, entin Bethlen Gaben, prince de Transylvanie, envahit la Hongrie avecune armée formidable, et ses troupes, unies à celles du comte de Thurn, menacerent Vienne pour la seconde fois. Tous les princes catholiques, effrayes de la grandour du peril, reunirent leurs instances pour conjurer Maximilien de reprendre la direct on souveraine de la Ligue.

Le comte d'Onate, ambassadeur d'Espagne, promit formellement le concours des cabinets de Madria et de Bruxelles, l'Empereur s'engagea à transferer sur la tete du auc de Baviere le chapeau electoral du palatin, dans le cas où celui el accepterait la couronne de Boheme; enfin, le vieux duc Guillaume intervint personnellement auprès de son fils, Maximilien ceda, et le 8 octobre 1619, il signa avec l'Empereur un traite qui, en l'obligeant de prendre à main armée la defense de la maison d'Autriche, garantissait complétement ses intérets contre les frais et les risques de la guerre.

Après quelques hésitations, l'electeur palatin avait accepté la couronne de Boheme. Ni les consers de son heau-pare, le roi l'Angleterre, ui les sévères avertissements des électeurs et de ses propres coreligionnaires, ni les supplications inquietes de sa mère n'avaient pu contrebalancer da is cet esprit léger et superficiel les excitations fanatiques du prédicant Scultetus, et les visées ambilieuses de la jeune electrice, fière de porter un diademe royal. Il fit son entree solenuelle à Prague le 4 novembre et s'empressa de chercher les moyens de consolider son trone. Le principal apput sur lequel il croyait pouvoir compter etait. l Union Evangelique; il en convoqua les membres a Nuremberg ou il se rendit l'u-même. De cruel es deceptions L'y attendment. L'envie avant brisé les derniers ressorts de la conféderation protestante. Les princes julousaient lelevation de Frederic, naguero leur égal; les luthemens voyagent avec dept. le calvirisme trioxipher dans sa personne; les villes imperia es so plaignaient de ce que leur argent he servit qua satisfaire diffustres ambitions. Lein de s'imposer le moindre sacrifice pour Fréderic, l'Union lui temorgaa beaucoup de froideur et refusa de se meler des affa res de Boheme. Tout ce que put obtenir le nou-



venu roi fut que ses possessions du Pulatiant seraient protegees contre tonte attaque du dehors.

Les catholiques procederent avec une vigueur bien differente de la mollesse des Unis. Le se reunirent à Wurzbourg et y reconstituérent formellement la Ligue, sous deux directoires, celui de l'electeur de Mayence ou du Rhin, et celui du duc de Bavière. L'assemblee ordonna la mobilisation d'une armée de vingt et un milie hommes d'infanterie et de quatre milile chevaux, elle s'imposa pour des sommes enormes et decreta l'organisation dans chaque état de milices sedentuires soumises a l'obligation d'exercices frequents, a l'instandes reserves bavaroises. Le commandement general de l'armee, avec de pleus pouvoirs pour tout ce qui concernant l'administration militaire et les relations avec les puissances etrangeres, fut confié au duc, qui recut egalement mission de faire aupres du pape, de l'Espagne, de la France et de toutes les puissances catholiques les demarches les plus pressantes pour obteur leur appui en faveur de la Ligue.

Parm, les attributions du duc comme general en chef de l'armée de la Ligue, était celle de conferer les hauts grades de l'état-major. Jusqu'alors, Tilly avait remp i les fonctions de lieutenant-géneral, et la grande part prise par lui aux travaux d'organisation militaire de Maximben, lui avait crée de nouveaux titres à la confiance de ce prince et celle de ses alhes. Il alfait etre confirme dans sa charge. lorsque surget tout à coup un nouveau candidat. Le prince François de Vaudemont, deja heutenant-general du directoire rhénan, envoya à Munich le comte de Marquesan, un de ses officiers, pour faire valoir aupris du duc des droits qu'i, se croyait avoir au second poste de toute l'irmee. Maximilien se trouva fort empeche de cette pretention. De graves monfs lui commandatent de me lager la maison de Lorraine, dont il attendant de grands secones et il lui repugnait d'infliger a un habile et vaillant géneral ane humiliation immeritée. Tilly apprit ce qui se passait. Il se rendit aussitôt près du duc, et lui déclara avec simplicité que pourvu qu'il pût servir utilement sa foi et son prince, peu lui important le rang, et qu'il etait prêt à se contenter de le place de maréchal de camp ou de tout autre moindre encore : rare modestre dont cet exemple n'est pas le seul dans la vie de ce grand homme. Son sacrifice avant ete accepte par le duc de Bavière, mais bientôt Vaudemont, mieux eclairé, renonça de lui-même à ses prétentions, et la charge de heutenant-général fut rendue à Tilly.

A Vienne, l'Empereur faisait de grandes levées de troupes. Des l'année précédente, Wallenstein avait reçu mission de lever un régiment de mille cuirassiers aux Pays-Bas, outre un autre régiment d'infanterie de trois mille hommes, qu'il s'était déjà engagé à mettre sur pied en Allemagne. D'autres secours furent également demandés à l'archiduc Albert, qui se mit en mesure de soutenir de tous ses efforts la cause du catholicisme et de la maison d'Autricle. Le pape accorda de larges subsides, le roi de Pologne promit des troupes , l'électeur de Saxe , gagné par l'appàt habilement offert de la Lusace, embrassa chaudement le parti de l'Empereur et sit des préparatifs considérables pour l'assister efficacement. La position de Ferdinand, naguère désespérée, s'ameliorait sensiblement, il venoit de conclure un armistice avec Bethlen Gabor et d'obtenir du roi d'Espagne l'ordre à l'arch duc Albert de s'entendro avec le duc de Bay ère pour que Spinola entrât. dans le Bas-Palatinat a la tete d'une armée espagnole, au moment ou l'armee de la Ligue attaquerait les pays rebelles. De son cote, Maximilien mit ses troupes en mouvement et concentra un corps de trente mille hommes aux

<sup>&#</sup>x27; Archives de Victine. Lettre de Maxim lieu à l'Elecieur de Mayence en date du 3 février 4620

environs de Dooauwerth. Le 10 juin, Tilly arriva à Dillingen, où il établit son quartier-general. Dans la nomenclature des regiments placés sous ses ordres, on remarque un grand nombre de noms appartenant à l'aristocratie des Pays-Bas. Beninghausen commandait un régiment de cinq cents cuirasses; Van-der-Nersen bacon de Firmont, trois cents; Lindeloo, quatre cents: le hiron de Moriamé, quatre cents; et Jacques le Bronckhorst, baron d'Ant olt, un régiment de trois mille hommes. A res noms il ustres depuis par la guerre, il faut ajou er celui dej glorieux du duc Charles de Croc, qui rejouent l'arnice de la Ligue, au mois de judlet, suivi de son régiment de cinq cents cuirasses et d'une partie des régiments willons de Wollenstein et Jean de Nassau.

A la nouvelle de ces monvements a ditures. Taion parut enf a sortir de sa torpeur. Le margrave de Brandeboung Ansoach, son heutenant geniral roun t un corps de treize mille hommes, avez lequel il vint se poster en observation aux environs d'Ulm si près du camp de la Ligue que les sentinelles avancées pouvaient for nément se parles. En même temps, un corps de huit nulle hemmes, sous les ordres du margrave. Georges-Frederic de Bade, s'établit sur le Rhin, afin de barrer le passage aux renforts envoyes de la Lorra ne et des possessions espagnoles. au camp bayarois. La lutte paraissait inévitable, lorsque la situation se denota d'une mantere imprevae. Les minibres de l'Union s'étaient rassembles à Um, musuls y avriert apporte le meme esprit d'etroité falousie , ce passilmante et d'indécision qui avait paralyse la reunion de Nurenberg. Sous l'influence du duc d'Angou eme, ambassa lenr français, envoyé par Louis XIII avec mission de retablir la paix en Allemagne, ils consentirent à sacrif er completement leur alhé le roi de Boheme at ne firent que le milles reserves en faveur du Palatinat. Le scandala de ce traite fat tel parmi les révolutionnaires de l'époque, qu'on accusa

ses principaux promoteurs, le margrave d'Anspach et le duc de Wurtemberg, de s'etre laissé corrompre par l'or français

Pendant ses négociations avec l'union, le duc de Bavière avait concerte avec Tilly les plans de la campagne qu'il se proposait d'ouvrir contre les Bohèmes. Des considérations de haute importance le décidérent à envahir d'abord les pays autrich ens au lieu de marcher droit sur la Bohème. La facilité des communications pour l'approvisionnement de son armée, l'espoir de diviser les forces des rebelles en les attirant au midi, tandis que l'électeur de Saxe attaquerait le nord de la Bohème, le voisinage de Budweis et de l'armée imperiule, enfin la conviction que la Haute-Autriche etait le véritable foyer revolutionnaire des États heréditaires et que le coup porté là aurait un retentissement considerable parim les autres provinces insurgées, tels étaient les proccipaux motifs de sa détermination, et le resulat en prouva la sagesse.

Debarrassé de tout souci sur ses derrières par le traité a Ulin. le duc de Baviere se mit en marche le long du Danube, tandis que l'armee des Unis descendant vers le Bas-Palatinat, menacé par Spinola. Il était accompagné d'un brillant état-major compose en grande partie de jeunes volontaires de haute noblesse parmi lesquels on remarquait le duc d'Elbeuf et le prince de Vaudemont, tous deux de la maison de Lorraine, le duc de Teschen et Virginius des Ursais. Les besoins spirituels de l'armée avaient eté l'objet d'une sollicitude particulière. Le soin en fut confie principalement à neuf jusuites, auxquels vint se joundre à Schierding le père Dominique de Jesu Maria, carme en grande réputation de sainteté, dont la présence dans le camp releva singulierement la confiance du soldat, et eut une grande influence sur l'heureuse issue de cette campagné

Au premier bruit de la marche de Maximilien, les Etats

de la Haute-Autriche s'empressérent d'envoyer des deputés su duc pour le supplier de ne pas porter la guerre dans leur pays. Leur fatention était de gagner du temps pour se mettre en mesure de se defendre , mais Maximilien. refusa de leur faire connaître ses intentions ail.ears qu'a Linz. Il depêcha ensuite Laurent Weser et le capitaine Remach avec miss on de signifier aux Étais qu'ils Jevaient se soumettre, purement et simplement, à l'autonte de l'Empereur, congédier leurs troupes, ouvrir leurs forteresses et renoncer à leur confederation avec la Boheme Cinq jours leur furent accordés pour répondre. Dans l'intervalle le conseil de guerre de la Ligue fut appele à deliberer sur la quetion de savoir si l'on attendrait, pour franchir la frontiere, le delai fixé, ou si l'on s'emparerait immediatement des passages. La question avant ete resolue dans ce dernier. sens. Hasslang fut detache avec six in lle hommes d'infanterie et deux mille chevaux pour prendre position sur le termoire autrichien. Tilly le suivit de pres, à la tête de deux régiments d'infanterie et de mille cuirossiers. Ils ne rencontrerent d'autre resistance que celle de quelques bandes de paysans qui furent facilement dissipees. Néanmoins, le meurtre de quelques soldats, soles et l'assassinat commis sur le duc Ernest-Louis de Saxe-Lauenbourg, qui, étranger à l'armoe, voyageaut pour se rendre à Vienne, devinrent l'occasion d'excès deplorables de la part des troupes de la Ligne. Quantité de vi lages furent pilles et brules Tilly prit des mesures séveres pour arreler ces devastations et réprimer l'indiscipline de ses gens, il n'y parvint qu'a force d'energie, et de vigueur!. Deux faits suffirent pour montrer les difficultés qu'il eut à vaincre.

La jour ou menait au gibet dix Wallons, surpris en flagrant celit de vol ou de meurire. Ces malbeureux, accoin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archives du royaume Scorésurerie d'Etat Allemande Carton 136. Lettre de Maximilien du 30 juillet 4610

pagnés de leurs confesseurs, qui tâchaient de les préparer le mieux possible à la mort, s'avançaient en fendant la fonle, sous l'escorte de quelques Trobans da grand prévôt. Dêja l'un deux avait atteint l'eche, le fatale, lorsque six autres Wallons, excites par un gentilhomme de leur nation, ecartent la garde en criant « Grace! grace!» coupent les liens des condamnés, leur donnont des habits pour empécher qu'on ne les reconnaisse, et favorisent leur fuite vers le camp avec l'aide d'un grand nombre de leurs camaraces. Tilly, qui, des fenêtres d'une maison voisine, assistant avec Hasslang à l'exécution, s'indigne d'un acte auss, audocieux d'insubordination. Il se jette, l'epife à la main, au milieu des mutins ; mais sa voix est étouffée par leurs cris, les piques s'abaissent devant lui et menacent sa poitrine; une révolte est imminente. Tilly saute a cheval, court au camp, fait prendre les armes aux régiments allemands, se rend seul en avant au quartier des Wallons, et après avoir fait ranger les officiers en cercle autour de lui, leur déclare que si condamnés et liberateurs ne lui sont immédiatement remis, it fera pendre dix hommes par compagnie. Ce langage énergique intimide les plus turbulents. Neuf des coupables sont l'vrés et pendus sur l'heure au milieu d'un développement imposant de forces. Dans la nuit qui suivit, des symptòmes d'ag tation se manifestèrent parmi les Wallons. Tilly, décidé à faire respecter son autorité, fit braquer des canons contre leur quartier, qu'enveloppa la cavalerie. Cet e demonstration apaisa la mutinerie, le reste des coupables fut livré et exécuté le lendemain

Quelque temps apres, il arriva qu'un gentilhomme volonture commit un assassinat suivi de vol sur un Croate du comte de Wartemberg. Les camarades du mort, brûlant de le venger, sonnèrent le boute-selle, mirent le camp en rumeur et se lancerent à la poursuite du meurtrier. Tilly accourait pour rétablir l'ordre, lorsque le volontaire, prés d'être atteint, se jette à ses pieds, embrasse ses genoux

et le conjure de lui sauver la vie. Tilly risqua le sienne pour le protéger; sa contenance résolue imposa aux Grootes, qui, après avoir expliqué le sujet de leur furie, obéirent à l'ordre de rentrer dans leurs quariers. Le coupable, remis aux mains du grand prevut, expla le lendemain son crime de sa tête. Ces actes de justice et de vigneur augmenterent singulièrement le respect et l'attachement des soldats pour leur sévère et intrépule général.

La 3 août, le corps de Tilly prit possession de Linz; le lendemain. 4. May mi ien fit son entree dans la ville; après avoir reçu le serment sans condition des Étais, il fondit dans son armée les i eux seuls regiments de troupes regulières que les rebelles eussent dans le pays. Le 23, il quitta Linz avec Tilly, et s'ayinça vers Freistadt où l'attendait Balthazar de Marradas avec deux regiments espagnols venus du Milanais. Il s'y arrêta quelque temps, afin d'y reparer son materiel d'artiller e, e, pub la une proclamation aux États de Boheme pour les engager à rentrer dans le devoir. Il écrivit en meme temps une lettre particulière à l'Electeur Palatin, dans le meme but; mais, comme il était facile de le prevoir, cette tentative de conciliation lemeura sans resultat.

La position de Fredéric et de ses adhérents était cependant loin d'être satisfaisante. L'envie, ce moteur et aussiette plaie des révolutions, avait profondement divise leurs rangs. Aux ja ous es egoistes s'étaient melces des dissensions religieuses. Fréderic était arrivé à Prague entoure d'influences etrangères qui n'avaient pas tarde à mezontenter les seigneurs bollemes. Son esprit faible et leger, domine par Christian d'Anhalt et par le predicant calviniste Scultetus, ne s'attachaît qu'au cote superficiel des choses et ne lui permettait pas de comprendre la portre de ses actes. Il ne s'occupant que de fetes et de plusirs. A Nuremberg, où se traitaient ses interets les plus impor-

tants, il faisait fermer les portes de son logis et dansait joveusement jusqu'à deux heures du matin, en compagnie de huit femmes ou filles de bourgeois auxquelles il apprenait les danses anglaises!. Il laissait volontiers le soin des affaires politiques et militaires à Christian et suivait sans reflexion les suggestions improdentes de Scultetus. Odieax aux catholiques que, malgre ses promesses formelles, il opprimate ou lassait opprimer. Is ctart rendu plus oficux encore aux Luthériens standalises des acenes calvinistes qu'el tenait publiquement et plesses de ses debordements l'iconociaste. Les grands seigneurs bohemes qui s'etaient flattes de gouverner sous son nom ne lui pardonnerent pas le s'entourer d'étrangers qu'il avait revetus ces commandements militaires les plus importants. Els murmuraient des sacrifices qual leur comandant pour la guerre et ne se montraient pas memo disposés à paver de leur personne. Les questions de presennee les plus fuules leur servaient de pretexte pour s'abstenir. Mansfeld, micontent de s'etre vupreferer le com e de Hohenlohe pour la charge de maréchal de camp, refusait de se joundre à l'armée et présendait operer isolément, Thurn et Hobenlohe, à leur tour, jalousaient le prince d'Anhalt et ne manquaient jamuis de contrecarrer ses plans et ses mesures. Les soldris mal pavés ne gard dent aucune discipline, pill ient incifferemment amis et ennemis, et soulevaient, par leurs brigandages, le ressentiment et les coleres des populations contre le nouyeau regime. L'alliance avec Bethlen Gabor n'avait guere servi qu'à joser une grande défaveur sur la cause du palatin, accuse de rechercher l'appui des Tures. Toutes

<sup>1</sup> Est ait d'une lettre tires de la correspondance de Mayerce du 10 décembre 1619. Aveloves de zosa mus. Cort e 1 to.

AX in an exemple curious an zele deplice paur le bien palace par ces fongueux partisans de la liberté l'u jour le roi Frederit les ayant fan appeler en conseil au palais, a sept heures, i e lia fireut répondre que heure était trop mat sale pour eux, que l'homme avait beson de repos après le travail, et que d'auleurs cels était contraire à leurs prindéges.

les grandes promesses du prince Transylvanien n'abouturent qu'a l'envoi de quelques milliers de Hongrois qui, loin d'être une force pour l'armée bohème, deviarent une cause efficace de dissolution, par leur insubordination et leurs querelles avec les indigenes. Il n'y evait enfin dans le commandement ni unite, ni resolution, ni plan forme

La horteuse defection de l'Union évangél que avait porté un coup terrible aux esperances des rebelles. Ils ne pouvaient pes meme espèrer d'assistance de leurs plus fideles allies; car les Silesiens avaient ete obliges de rappeler leurs troupes, commandées par le margrave de Jægerndorf, pour se défendre eux-memes contre l'Electeur de Soxe.

La confiance presomptueuse de Christian d'Anhalt, general de l'armée boheme, n'avait cependant pas ete ébranlée. Tandis que Monsfeld menaçait les froatières de la Boheme, il s'etait rapproche de l'armée de la Ligue, avec 30,000 hommes. C'etait trop peu pour attaquer, mais il comptait sur l'aide de la famine et les rigueurs de la soison et il esperait, à force de marches et de contremarches, dans un pays difficile, montueux, devaste, epuiser les Bavarois, on reculant sans cesse devant eux, jusqu'à ce qu'ils fussent devenus une proie facile à ecraser.

Maximilien et Tilly etaient trop habiles pour ne pos deviner sa tactique et la dejouer. Apres un faux frouvement vers les frontières de la Boheme, destiné a tromper l'ennemi, et à lui faire retirer ses forces de la Basse-Autriche, de se detournement tout a coup, envahirent cette dernière province, degarnie de troupes, et, le 8 septembre, firent leur jonction, non loin de Budweiss, avec l'armee impériale, sous les ordres du comte de Bucquoy. Dans le même temps, un fort détachement, commande par Don Balthasar de Marradas et Herleberg, passa la frontière bohème, près de Furt, et poussant devant lui Mansfeld, le rejeta jusque sur Pilson. Christian, trompé par les manœuvres des Bavarois, avait donné dans le piège, et cherchait depuis lors à attirer Maxim lien sur la Moravie, pour détourner son atten son de Prague. Bucquoy, peu porte, par sa nature, aux coups decisifs, inclinait à le suivre, mais, Maximilien et Tilly insisterent fortement pour alter droit à Prague, afin de ne pas laisser à l'ennemi le temps de se reconnaître et de le forcer à accepter la bataille. D'ai leurs, Prague prise, la Boheme était conquise.

Leur avis prévalut. Les deux armées réunies, formant un effectif d'environ 50,000 hommes, prirent la route de Budweiss, où e les arrivèrent le 11 septembre. Elles y rallierent un régiment wallon, commandé par Gullaume Veraugo, espagnol plein de merite et de bravoure, et le contingent de l'eveque de Wurzbourg, fort Je 3,000 hommes.

Le 15 septembre, elles quittèrent Budweiss, dans deux directions differentes. Les Bavarois, sous Tully, marchérent sur Wodnian, et les imperiaux sur Prachaditz. Wodpian composa, après un simutacre de defense; Prachaditz pris d'assaut, expia, dans le sang, l'opiniàtre valeur de ses habitants. Les deux corps d'armée se reunirent de nouveau, sous les murs de Piseck, qu'ils assiegerent. La garnison, reduite à une poignée d'hommes, mais commandée par un officier brave et hardi, se défendit avec beaucoup de courage. E le esperait être secourue par le prince d'Anhalt. Au bout de quelques jours, le commandant se voyant decu dans son attente, avait consenti a trailer, et une treve de trois heures lui avait eté accordée pour dresser. les articles de la capitulation. Pendant qu'il discutait avec Tilly, les soldats wallons s'approcherent, sans bruit, des murailles, les escaladerent, et, secondes par les Cosaques, commenceren, à piller, en massacrant tout ce qu'ils rencontraient. Aux oris des habitants, Maximilien, Tilly et Bacquoy accourarent l'epec à la main, pour empecher le desordre, mais les soldats, emportés, demeurérent sourds à la voix de leur chef, et d'irréparables exces étaient dejà commis, lorsqu'on parvint à leur faire quitter la ville.

Cependant, les difficultes matérielles augmentaient sensiblement. Les chemins étaient defonces, l'artillerie n avançait qu'avec peine, et, à chaque instant, la marche des troupes se voyait arrelée par quelque chateau on quelque fort qu'il fallait enlever successivement, avec perte de beaucoup de gens. On manquait de vivres. Le corps de Bucquoy, habitue de longue main à la maraude et à la licence d'une guerre de partisans, brulait et detruisait bien loin, à la ronde, tout ce que l'ennemi avait laissé debout. Les mala des épaiemiques, suite de la nusere et des privations du soldat, enlevaient des certaines d'hommes par jour; et la disette devint su forte qu'un jour Tilly, rencontrant le pere Dominique de Jesu Maria qui venait, une pomme a la main, la lui arracha, en s'ecriant : « Mon pere, je meurs de faim.

Le froid vint a igmer ter les souffrances des catholiques. Dans le courant d'octobre, la ne ge tomba en abondance, et la temperature s'aliaissa, au point que chaque nuit quantité d'hommes et d'animaux gelaient sur place Les deux armees n'avançaient qu'avec lenteur et se trainaient péniblement, à travers les montagnes glacces de la Boheme. Avant l'approche de Prague, elles avaient dejuperdu plus de 44,000 hommes, mais, grace a des mesures prises avec une precision de prévovance, peu ordinaire a cette epoque, Maximilien réussit à combler les vides faits par la faun et le froal, dans les regiments catholiques Mallicureusement, al éprouva, parmi ses meilleurs officiers, des pertes d'autant plus sensi des qu'elles étaient irreparables Celle d Hasslang Taffecta particulieren ent. Ce vaillant géneral, frappé par l'epidémie, s'e ait vu obligé de quitter l'armée et de rentrer en Bohème, sous une escorte de monsquetaires que commandant son fils. Le 17 octobre, comme il n'était plus qu'à une courte distance des fron ieres bavaroises, il crut pouvoir partir sans attendre le jeune homme, qu'une partie de jeu, prolongce trop avant dans la nuit, avait mis en retard. Au moment où il venait de s'engager dans une foret profonde que traversait la route, il fut attaqué soudainement par des coureurs hongrois qui l'enlevérent de sa litière, le jeterent sur un cheval et s'enfurent au galop avec leur proie. Le jeune Hasslang, arrivé quelques minutes après sur le theatre del action, poursuivit matilement les ravisseurs. Maximilien, instruit de ce tr ste évenement, mit tout en œuvre pour obtenir l'échange de son vieux general; mais, avant que ses demare ses eussent pu réussir, Husslang succomba de la matadie qui le minait (Août 1620).

De Piseck, le duc s'était dirige sur Pilsen, suivi a quelque distance par Bucquoy, et cotoyé constamment par l'armee Boheme, qui guettait les occasions de le surprendre. Cette occas on ne s'offrit pas pour l'armée de la Ligue, gràce à la discipline sévere que l'ally y faisait regner ; mais Bucquoy, moins prudert, fut aussi moins heureax. Le 6 octobre, le prince d'Antialt tomba à l'improviste sur son arriere-garde, la mit en désordre et altait la tailler en pieces, forsque l'Aly arriva a la tete de 2,500 el evaux, cultuta l'ennemi et le mit en fuite. Peu de jours après, le 12 octobre, l'armée arriva devant Pilsen. Buequoy s'etait ffatt : qu'Ernest de Mansfela, dont la conduite, dans toute cette campagne, fut tres-courvoque, qu'on savait mecontent et qu'on commassant venal, lur rendrait la forteresse saus coup ferre. A la verne, Mansfeld ne fit point le moindre mouvement pour inquiéter la marche des imperiaux ; il refusa meme de recevoir, dans la place, un renfort de garnison beheme, laissa ses canons silencieux et fit passer a Bucquoy d'utiles avis. Mais, soit que le prix qu'on lui offrait pour sa tralason ne repondit pas a ses exigences, sort aufre calcul, il borna la l'effet des promesses qu'il avail, disait-on, factes au géneral de Ferdinand, et se conduisit en spectateur desinteresse de la aute. Buequoy, furieux de sa deception, vonlait assieger Pilsen. Tidy, tidele à son systême, s'y opposa, en représentant que le siège d'une place aussiforte exigerait tout l'hiver, et que le soccis de la campagne dependant de la rapidite des operations. Prague, Prague, repetait-il avec une impatience febrile. L'insistance de Bucquoy l'exaspéra au point qu'il l'eût provoque en duel et qu'il aurait donne sa demission, si Maximilien n'avait interpose son autorite. Le général de l'Empereur céda enfin, et, après onze jours d'attente mutile sous les murs de Pilsen, le duc de Baviere leva le camp et prit la grande route de Prague, marchant parallelement avec l'armée imperiale, celle-ci à droite et les Bavarois à gauche.

Pendant ces operations, l'electeur de baxe avait penetré. dans la Lusace, dispersé les troupes du Margrave de Jægerndorf et pris, après un siège de quatre mois, la ville de Bautzen, capitale de cette province. En meme temps, Ambroise Spinola, marquis de Los Baibaces, avait envahi le Palatinat avec une armée espagnole et s'en était empare. sans que l'Umon, dejà agonisante, lui ent oppose une résistance serieuse. Tambis que les armes impuriales triornphaient sur tous les points, Frederic ne voyait autour de lui que defections, discordes et rivalites égoistes. La faveur du prince d'Anhalt qui tonchait la somme enorme de cent quatre-vingt mille florins par ant commo lieutenant-général, avait blesse au cœur la cupidi e des seigneurs bolicmes. D'autre part, le soldat était exasperé contre les directeurs, à l'avance et à l'income desquels il attribuait avec raison. les privations, la fammo et toutes les souffrances qu'il endurait. L'indiscipline affaiblissait les derniers ressorts de cette arn ée désorgamsee par la meliance et la hame. On se dechirait, au heu de s'unir contre le peril. Le nouveau roi, cedant à un mouvement de decouragement, fit demander à Maximilien une entrevue personnelle par le lieutenantcolonel Balthasar de Schlammersdorf. Cet officier regut pour toute reponse que le duc Je Baviere était fermement decide a n'entamer aucune relation avec l'electeur palatin,

un, lant que celui-ci n'aurait pas dépose sa couronne usurpee.

Le sort en était donc jeté. L'épée seule allait décider des destinces de la Bohème. A tout instant, des escarmouches, prenant parfois les proportions de véritables combats, avaient lieu entre les deux armées. Peu s'en fallut un jour, gu'un coup de main heureux des Bohemes ne tranchât brusquement la question au profit de Fredéric. Maximilien. Bucquoy, Telly, Verdugo et quelques autres généraux étaient allés faire une reconnaissance, suivis seulement d'une escorte de 48 cuirossiers bavarois. S'étant avances un peu loin, ils tomberent dans une embuscade de 350 cavahers bohèmes qui s'elancèrent sur eux avec d'effroyables eris. Mais Tilly, se mettant à la tête de sa poignée de cuirassiers , chargea les ennemis avec tant de furie, que ceux-cisaisis d'une terreur panique s'enfuirent de tous côtés. Dans une autre rencontre (3 novembre 1620), où furent tués les comtes Fugger et Aquaviva. Bucquoy pensa perdre la vie. Echappe avec une blessure assez grave, il fut obligé de survre l'armée en litière. Le lendemain matin, 4 novembre, le colonel wallon Gauthier surprit dans un village huit cents Heyducques et les tailla en pieces jusqu'au dernier. Cet expent repandit parmi les troupes hongroises une impression de terreur qui les demoralisa completement, Après plusieurs tentatives inutiles pour attirer l'ennemi à une bataille rangée, le duc de Baytere poursuivit sa marche. sur Prague. La nouvelle de ce mouvement parviut au camp boheme le meme jour, 5 novembre, vers deux heures de l'après-mid.. Constian d'Anhalt propose de se mettre immediatement en route pour couver la capitale; mais le comte de Thurn affirma sur sa tete que l'ennemi n'en voulait pas, ne pouvait meme en vouloir à Prague et insista pour que l'armée conservat ses positions. Cet avis soutenu avec chaleur et opiniatreté prevalut. Dans la soirée, alors qu'un temps précieux était irréparablement perdu, THAT

on appril, à n'en pouvoir douter, que les Bavarois s'avancaieut directement sur la cap tale et l'on fit en toute hâte ies preparatifs necessaires pour les prevenir. Le vieux comte de Thurn partit dans la nuit meme avec le regiment d'infanterie de son fils et quelque cavalerie , dans l'intention de renforcer la garn son de Prague et d'occuper le chateau, dont la garde lui appartenait comme conservateur de la couronne. Le gros de l'armée le suivit à marches forcees. par des chemins epouvantables qui ne lui permirent d'arriver que fort avant dans la sorree du 7 à Anhost, village distant de Prague de deux hones. Les troupes bohemes etaient tellement harassees, que Christian d'Anhalt se vitforce de sarreter la pour leur conner quelque temps de ropos Dans l'intervalio, Frederie se rendit a Prague, afind'y hater l'envoi des objets necessaires à l'alimentation et au campement de son armée.

Maigre toute leur promptitude, les Bohemes p'avaient pu gagner qu'une demi-journée de marche sur le due de Baviere Dans la matinee du 6, le duc était arrive au point de ralliement convenu entre lui of Bucquoy. Il y attenduit les Imperiaux depuis quelques heures, lorsque ses eclaireurs lui annoncerent le voisinage des forces rebelles. I se disposa aussitut a les assaillir et fit eure a Bucquoy de se hâter pour ne pas perdre l'occasion qui s'offrait de livrer bataille. A son grand chagrin, les Imperiaux n'arriverent que le soir fort tard. Il fellut remettre l'attaque ou lendemain, mais des l'entrée de la nuit, Christian avail quitte ces positions pour se rapprocher de Prague A minuit, il arriva à la Montagne Blanche, devant la ville, et après une courte halte donna l'ordre de commencer des retranchements. La position qu'il occupait etait excellente; appaye sur la ville de Praguo, qui assura t'et protegeait sa retraite on cas d'echec, il était couvert à droite par le Parc Royal quo defendarent ses mousquetaires, et a gauche par la pente escarpee et peu accessible de la montagne. Son front, seul

point par ou il pût être attaque, allait être couvert par des retranchements élevés à grand renfort de bras et pouvait facilement être rendu inexpugnable. Le vieux comte de Thurn lui-meme, tout porté qu'il fut à contredire les mesures d'Anhalt, les trouva pour cette fois si bien prises, qu'il revint se mettre sous ses ordres avec le régiment de son fils. Les forces bohemes ne s'élevaient guère qu'à vingt et un mille hommes, mais l'avantage de la position compensait largement l'inferiorite du nombre. Malheureusement le désordre et le découragement regnaient parm. les soldats, comme la jalousse parmi les chefs. Anhalt ne pouvait faire aucun fond sur les Hongrois qui, mécontents de n'etre pas pavés depuis longtemps, se répandment en murmures amers contre leurs alliés et avaient meme manifesté l'intention de mettre la vale au piliage. Le reste des troupes n'eta t guère mieux disposé, et la fatigue avait abattu les plus vigoureux.

Il n'en ctait pas de même dans le camp bayarois. A la nouvelle de la retraite précipitée des rebelles. Maximilien monta à cheval et donna l'ordre du depart; son armée, avalo de combattre, fière des succes d'ya obtenus, confiante dans ses chefs, secondait admirablement son ardeur. A peine hommes et chevaux enrent-ils pris un instant de repos, qu'ils se nitrent en marche, resolus de ne pas laisser. respirer l'ememi. Bucquoy invité par Maximilien à suivre ce mouvement, s'excusa d'abord sur la dispersion de ses quartiers et sur la fatigue de ses gens; mais devant de nouvelles injolictions du duc, il cessa de resister et obeit sans plus d'hésitation. Le 8 novembre, vers huit lieures du matin, Tilly fut informe que ses coureurs avaient atteint l'arriere garde boheme et engage une escarmouche avec elie. Il donna aussitôt l'ordre de faire nalte, envoya le baron d'Anholt, major-genéral de l'armee avec deux cents chevaux pour soutenir ses éclaireurs, et poussa luc-meme en avant, a in de reconnaître le terrain. Il aper-

cut devant lui un village au delà duquel s'etendait une vaste plaine tres favorable au deploiement de ses troupes. A l'extremite de la plane coulait un ruisseau marecageux. et assez large, traversé par un pont ctroit qu'occupaient encore les Bohemes. Plus loto et au dela du ruisseau s'elevaient des hauteurs qui se reliaient à la Montagne Blanche par une serie de mamelons etages en amplitheatre. Il fit immediatement son rapport au duc et proposa de faire avancer l'armie au dela du village pour la mettre en bataille et marcher immédiatement sur l'ennemi. Bucquoy, qui se trouvait alors avec le duc, fut d'avis qu'il serast imprudent d'aller plus avant avec des troupes fatiguees; il tit observer que les regiments impériaux n'étaient pas encore arrives et qu'il valait mieux en tous cas former l'ordre de bataille en deca du village. Verdago combattit vivement cette opinion; il soutint, en a'appuyant sur le rapport du lieutenant-general, que l'espace en decà du village serait manifisant, qu'en outre, la traversce de ce meme village romprait les rangs des soldats et risquerait d'y jeter une confusion funeste. Ses paroles chaleureuses entrainerent Maximilien. Le plan de Tilly fut adopté, et l'armée bavaroise commença à manœuvrer pour prendre ses positions de bataille. Dans ce moment, Tilly s'apercut que l'engemi avait abandonné le pont et qu'Anholt qui avait traverse le ruisseau à sa suite, commençait à occuper les collines vis-à-vis du camp bolieine. Il fit aussitôt avancer le regiment de Rouville, et a mesure que l'armée se formait, lui it traverser le pont. L'operation était critique; si, à ce moment, l'ennemi eût attaque les bavaross separés les uns des autres par le roisseau et ses marécages, nul doute que ceux-ci n'eussent eprouve de grandes pertes. Christian d'Alhalt en fit la remarque et proposa de charger les troupes de Tilly, mais sur l'opposition d'Hohenlohe, il y renonça et massa tous ses gens dans les retranchements. Bientot l'armée bavaroise coirconna les hauteurs qu'il venait de quister. L'enthousiasme était



général parmi les soldats. Pour les retenir, il fallut que le duc de Bavière vint lui-même donner l'ordre d'attendre les Impériaux. Ceux-ci n'arriva ent que lentement, et il était midi quand leurs derniers régiments se trouvérent réums aux Bavarois. Les armées alliées formaient un total d'environ trente mille hommes. Elles se partageaient en trois groupes distincts: l'avant-garde, le corps de bataille et l'armère-garde, ranges sur trois lignes dont les deux dernières s'étendaient moins que la première et la troisieme moins que la seconde. La cavalerie s'echelonnait entre les différentes masses d'infanterie, que les mousque-taires flanquaient en echiquier. A gauche étaient les Impériaux, à droite les troupes ce la Ligue! En face des sol-

| ARRÉE DE LA LIGUE.                             | ADMÉE INTÉRIALE                |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| infanteria.                                    | Infunierie. Com.               |  |  |  |  |  |
| Colonel Hasslang 3,000                         | Specific 9,800 - 31            |  |  |  |  |  |
| Comte de Sulz 3,800                            | Verdugo et Bucquoy             |  |  |  |  |  |
| → de Marcossay 3,000                           | (belge) , , , . 3,000 - 42     |  |  |  |  |  |
| Baron d'Amholt belge, 3,000                    | Fugger, , , , 1200 - 7         |  |  |  |  |  |
| Colonel Rouville 3,400                         | Créange et Corrau . 4,200 - 4  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>Mortagne 3,000</li> </ul>             | Breuner 800 - 5                |  |  |  |  |  |
| w Herlitzerg 2.000                             | Duc de Saxe 1,200 - 10         |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>Benninghausen belge) 4,000</li> </ul> | Nessau , , , , , 1,000 (       |  |  |  |  |  |
| * Bauer 2.000                                  | Furstenberg 1,000 - 5          |  |  |  |  |  |
| Gresons 600                                    | Tieffenbath . 900 - 3          |  |  |  |  |  |
| Capitaine Premer 300                           | Fuchs                          |  |  |  |  |  |
| » Ræhmer, 300                                  | Colasto 4 000 - 5              |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>Nesman 300</li> </ul>                 | Schaumburg 4,000 - 5           |  |  |  |  |  |
| 21,300                                         | 13,400 130                     |  |  |  |  |  |
| 28,000                                         | 15,400 100                     |  |  |  |  |  |
| ARRES DE LA LISTE.                             | AMBÉE IMFÉRIAGE                |  |  |  |  |  |
| Cavaleria                                      | Cavaleres. Com                 |  |  |  |  |  |
| atonel Benninghausen (belge) S00               | Marcadas 4000                  |  |  |  |  |  |
| Comte de Marcossay . 500                       | Dampierre 2.0 - 5              |  |  |  |  |  |
| Liguignant-rologel Erwitt , 500                | Florentins 200 - 5             |  |  |  |  |  |
| Colonel de Herbersdorf 400                     | Meggau 300 - 5                 |  |  |  |  |  |
| Van der Nersen (belge) 300                     | Lebell 400 - 5                 |  |  |  |  |  |
| Luidelno (id.) , 400                           | Wallenslein /beige) . 800 - (3 |  |  |  |  |  |
| Comte de Pappenheum . 200                      | Gaucher beige, . 500 - 8       |  |  |  |  |  |
| Colonel le Grumezabach 200                     | Croy (belge) 300 - 5           |  |  |  |  |  |
| Comte Von der Lippe 608                        | Montecucul : 300 - 5           |  |  |  |  |  |
| * De Wartemberg . 500                          | Istorie                        |  |  |  |  |  |

dats et des alhés de l'Empereur les Bohèmes s'étaient également mis en bataille à l'abri de leurs retranchements que defendant une nombreuse artillerie. Ils etaient ranges sur trois lignes figurant un arc tendu c'est à-dire que ces lignes s'eloignaient par leur centre et se rejoignaient par leurs extrémités. Les Hongrois, au nombre de six mille, formaient la reserve.

Autour du commandant en chef se pressaient une foule de vaillants capitaines, dont l'expérience, les talents, la jeunesse et l'audace semblaient devoir enchaiser la victoire : le jeune prince d'Anhalt, les comtes de Hohenlohe, de Thurn, de Solms, de Schlick, de Styrum, le duc Ernest de Saxe Weimar et ses ceux freres, etc., etc.

| ARMER DE LA LIGYE              | ξ.    | ARMÉE IMPERIALE. |        |   |    |  |  |
|--------------------------------|-------|------------------|--------|---|----|--|--|
| Cavaleris.                     |       |                  | Cone   |   |    |  |  |
| Colone, de Herz, Les (belge) : | 500   | Croates,         | KU0    | _ | 40 |  |  |
| n Craz                         | 100   |                  | 0 أد ا | _ | 76 |  |  |
| Capitaine Wipart               | 400   |                  |        |   |    |  |  |
| Croates                        | 200   |                  |        |   |    |  |  |
| -                              | 5 300 |                  |        |   |    |  |  |

A is da te de la bataille de Prague, ce chi ffre était i réduit a 17 000 h° d'infant me  $3.000\,\mathrm{s}$  de cavalente

20 000

|               |       |      |      |   | ABMÉE  | BOHÉME.           |      |    |   |    |        |
|---------------|-------|------|------|---|--------|-------------------|------|----|---|----|--------|
|               | ln fa | n fe | rte. |   |        | Car               | aler | 26 |   |    |        |
| Hobertohe     |       |      |      |   | 2 000  | Anhalt, pers .    | ,    |    | + | ,  | 500    |
| Thorn.        |       | -4   |      |   | 2.400  | Hoberdobe         |      |    | + |    | 300    |
| Caghere       |       |      |      |   | 2 100  | Anhan fils        |      |    | ч |    | 700    |
| Mo avid .     |       | ,    |      |   | 2,000  | Wemar .           |      |    |   |    | 2.0    |
| Aubalt        |       |      |      | , | 4,000  | Bohémes           | +    |    |   |    | 2.0    |
| Weiman        |       | ,    |      |   | 000    | Habra             |      | ,  | + | 4  | 300    |
| Garde myaig.  |       |      |      |   | 200    | Comto de Salms.   |      | 4  |   | į, | 5.30   |
| Haute-Autrich | e,    |      |      | 4 | 600    | Silesiens         |      | ,  |   |    | 300    |
|               |       |      |      |   | 41,200 | Autrichiene       | ,    |    | F |    | 350    |
|               |       |      |      |   |        | Colonel So thenvo | .1   | +  | h |    | 700    |
|               |       |      |      |   |        | n Borseda .       |      | ,  |   |    | 309    |
|               |       |      |      |   |        | * Ken             | 4    | +  |   |    | 300    |
|               |       |      |      |   |        | Comte Mansfeld    |      |    |   |    | 600    |
|               |       |      |      |   |        | Rongross .        |      |    |   | *  | 6.000  |
|               |       |      |      |   |        |                   |      |    |   |    | 14 100 |

La matince s'avançait. Le brouillard épais oui régnait depuis plusieurs jours venait de disparaître. Les soldats de la Ligue etaient impatients de combattre; mais avant de donner le signal si ardemment desiré. Maximilien réunit encore autour de lui, en conseil, Tilly, Anholt, Bucquoy et les principaux officiers impériaux. La discussion fut vive; Bucquoy taxa Tilly de temerité, le critiqua d'avoir expose si imprudemment ses troupes, et se prononça ouvertement contre un engagement immediat. Il valait mieux, selonlar, tourner l'ennemi et l'attirer hors de ses formidables positions, en dirigrant une fausse attaque contre Prague. Maximilien et Tilly firent valoir avec beaucoup de force les raisons qui militaient en faveur de leur opinion. Ils représentèrent qu'au rapport même du lieutenant-colonel. de La Motte<sup>4</sup>, envoye en reconnaissance, les retranchements de l'ennemi à peine ebauchés ne pouvaient offrir une resistance scrieuse; que l'armée boheme était fatiguee. demoralisce, inferieure par le nombre, son artiflerie defectucuse, insuffisante; que tarder plus longtemps serart laisser aux rebelles le temps de rendre leur position inexpugnable, de sadjoindre des renforts, de relever le moral abattu du soldat. Le débat s'ammat lorsque tout à coupparut au milieu des generaux le pere Dominique de Jesu-Maria, une croix à la main, une image mutilee de Marie sur la poitrine « Quoi ! s'ecrie-t-il, est-ce donc e moment d'hesiter et de discuter? Chers fils de l'Eglise! comment alors que Dieu vous livre vos enneinis qui sont les siens, vous pourriez ne pas les attaquer, eux, que nous sommes aussi certains de vaincre que nous le sommes de vivre? O heureux qui combat pour le Seigneur! Oui, mes freres, il augit ici de la causo de Dieu, aus done, aus done, en avant, defendez-la vaillamment et soyez surs qu'il nous donnera la victoire! Nos ennemis s'appuient sur leur

<sup>1</sup> Lieutemnt-colonel du régiment de Wailenstein.

orgueil, et nous sur la toute-puissance de D'en! Voyez, ajouta-t-il, en leur montrant l'image mutilee de Marie, comment ils ont traite la sainte Mere de Dieu! Oui, elle vous protégera; oui, Dieu vengera son honneur. Conhezvous en Dieu et marchez hardiment à la bataille! Dieu combattra pour vous! Dieu vous donners la victoire! »

Enflammes par ces ardentes paroles, les généraux se lévent d'un commun élan; a bataille est décalec, le mot d'ordre est : « Sainte Marie, » et tous sortent pour se mettre à la tête des troupes. Bucquoy lui-meme, ma gre sa blessure, monte à cheval. Il était midi, et ce jour-la qui se trouvait être un d'manche, octave de la Toussoint, on chantait dans l'Évangile ces paroles qui furent considerces comme d'heureux presage : « Rendez a Cesar ce qui appartient à Cesar. »

L'enthousiasme des chefs se communique promptement aux soldats, dont le pere Dominique ne cessa durant la toute la bataille de parcourir les rangs, consolant les blesses, benissant les mourants, maimant les timules, evaltant les braves. Tilly et Rodolphe de Trefenbach prirent la pointe. l'un à l'aile droise, l'autre à gauche, et au signal donne par les douze apotres!, ils gravirent la montagne au pas de course, sous une pluie de fer. Les Bavarois plus particulierement exposes a l'action meurtrière de l'artiflerie, essuient sans s'obranler trois décharges successives, Arrives pres des retranchements ennemis, ils les abordent avec un clan irrésistible, les franchissent, s'emparent des canons qu'i s tournent immediatement contre les Bohemes. taillent en pièces le corps qui leur est oppose. À gauche, les Imperiaux sont moins heureux; apres une demi-heure de lutto acharnée, ils sembient hésiter, le prince Chris iand'Anhalt, qui remarque leur trouble, veut lancer sa reserve sur eux pour achever leur défaite, mais il est mal seconde,

<sup>4</sup> On appelant aixas (\$ preces de canon que Maximilien avant fait confer dans per arsenaux de Munich.

mal oběi; les Hongrois demeurent sourds à ses ordres réitérés ; le régiment de Hohenlohe se trouve sans colonel ni lieutenant-colonel et rompt ses rangs; celui de Thurn décharge ses mousquets en l'air à plus de trois cents pas de l'ennemi, et saisi d'une terreur panique, prend honteusement la fuite. La cavalerie ébrance va suivre cet exemple : Christian d'Aphalt se met à sa tete et l'entraine à l'attaque. Mais cette charge molle et sans viguour est facilement repoussre, et la cavalerie boheme debandée ne se réforme plus. A ce mement, accourt le jeune d'Annaît avec ses cuirassiers. Il charge à son tour le regiment de Tiefenbach avec tant de furie qu'il le met en desordre, le rejette sur le regiment de Breuner qu'il culbute, fait prisonnier Breuner lui-mame, et va peut être décider la victoire quand il rencontre les Wallons de Verdugo. C'est contre cette troupe d'élite un moment seule exposee à ses coups, que viennent se briser tous ses efforts. En vain, il multiplie ses attaques et redouble de valeur, rien ne peut ébranler cette immobile muraille de fer Bientôt, le combat. change de face; les fuyards, ramenés l'épée à la main, par Maximilien et Bucquoy, se rallient. Tilly vainqueur sur la droite détache en toute hâte le regiment du colonel Cratz au secours des Impériaux. Cratz prend les cuirossiers d'Anhalt en flanc, rompt leurs files et les renverse sur l'infanterie bohème, qu'elles jettent dans un affreux désordre. Breuner est dégagé, le jeune d'Anhalt blessé est fatt prisonnier à son tour. A ect instant, Maximilien et Bucquey ordennent un mouvement genéral de toute leur ligne. Ils s'avancent, écrasent de leurs masses les milues autrichennes dont l'inutile bravoure si mu ée par Hofkirchen, Schlick, et le jeune Thurn essaie de les arreter ; les retranchements sont enlevés. Hofkirchen et Schlick tombent, le premier mort, le second blessé ; de toute l'armée rebelle, il ne reste plus sur le champ de bataille que la réserve hongroise, jusque-là immobile; mais à l'approche

des Impériaux, elle tourne le dos sans combat et prend la fuite. Le duc de Weimar essaie en vain de la retenir, sea supplications et ses menaces aupres de leur commandant Corns, lemeurent sans effet. Germani currunt, luirepond laconiquement le colonel. At eus estate Hungari, replique le duc, et ego ero Hungarus. Aolo esse Germanus, hae die, mane tantum mecum. Cris mutiles! Quand meme Alexandre-le-Grand, Jules Cesar et Charlemagne eussent etc la en personne, ils n'auraient pu arreter les soldais, dit un rapport allemand. La bataille n'avait pas dure une heure que deju la deroute des Bohemes était complete. Jamais plus horrible confusion n'accompagnasemblable definte. Des milhers d'hommes trouverent dans la Holdau, la mort qu'ils avaient voulu ev ter sur le champ de bataille, et le reste fut tellement disperse dans toules les directions, qu'Aphalt rentra lui seizième à Prague. Les rebelles lassérent sur le terrain plus de quatre mile morts, sans compter tous ceux qui se noyerent, et plus de quinze mille prisonniers, parmi lesquels on comptait le jeune prince d'Anhalt, le comte de Schlick et plusæurs colonels. Dix canons, cent drapeaux, et un immense butin tembérent entre les mains des a liés, dont la perte se monta à peine à 400 hommes. Malheureusement, plusieurs officiers de marque e ajent au numbre des morts; entre autres, le baron de Petersheim, de la maison de Merode et Pierre de la Notte D'autres y furent blesses grievenient, tels que le baron de Suys, le viconite de Gand et le baron d'Incy, de la maison de Gavre. Peu s'en fal ut que Pappenhenn ne restat sur le carreau. Il etait tombé à terre, percé de vingt coups ; les Croates allment le depouiller et l'achever, lorsqu'un de ses soldats le reconnut, l'arracha aux mains des pellards et lui sauva la vie. Malgre la gravité de ses blessures. I no tarda pas a se retablir et a rentrer dans la carrière qu'il devait illustrer par tant d'exploits!

Google

Westenneder racoale que dans la torpeur où l'avait jeté la porto de son

Frederic était à table quand on vint lui anconcer la défaite de son armee. Il monta aussitot à cheval, dans l'intention de couvrir au moins la retraite avec un régiment de cavalerie, mais il ne put qu'assister du haut des remparts au speciacle lamentable de la fuite desordonnée de ses partisans. L'ordre d'ouvrir les portes aux fuyares ne put etre exécuté; car ceux-ci étaient poursuivis de si préspar les Imperiaux, que sans la crainte d'une e nouscade, Maximilien scrart entré, le meme jour, dans la vule Dans son trouble, le Palatin fit demander au duc de Bavière un armistice de quarante-buit heures. Maximilien ne lui en accorda que huit, en exigeant la di posit on de la couronne de Boliemo comme condition préstable de toute négociation. Frederic profita de ce court dels non pour rallier son armée, relever le moral de ses a lherents ou se préparer à defendre Prague, chose facile, mais pour mettre so personne à l'abri. Le decouragement le plus complet s'etait empare de lui : les rancunes d'Anhalt qui attribuait sa defaite à la lâcheté des Bohémes trouvaient plus d'accès dans son esprit que les conseils, plus énergiques, du jeune Thurn. Le 9 novembre, de grand matia, il quista Prague dont les habitants lui etaient devenus suspects, suivi de la reme sa femme, de Christian d'Anhalt, de Hobenlobe et du vieux comte de Thurn, et alla se refugier en Saésie ou i, ne devait pas être longtemps en sûreté.

So précipitation fut telle que des voitures, toutes chargees d'avance des bijoux de la couronne, de la garde-robe

sang. Papaenhum aurait en Fhallochaton de se croire mert et transporté dans l'autre monde. Dans cette pansée, il chercha a se rendee compte da heu ougletant ce ne pauvant cire nu lans le cele in dans l'enfer, pu squ'il ne resseu au mibreu et e un donnur de devait none être dans le pargatoire. L'uner de voir en que le compagnie d'ay tronvoit le pressais vivement que remaissant loutes ses forces. Il fit un violent offert pour se retourner Ce mouvement foi remorqué des soldats amenés la pour enterrer les monts, et fut causa qu'on le retura du milieu des cadavires qu'll'encouragent pauc le porter à Prague, où ses blemares, habilement trantées, furent promptement guéries.



de la reine, d'objets precieux, et de la chancellerie secrète du prince d'Anhalt, demouverent oublices dans la rue et faillirent être pillees.

Aumoment où celui qu'on nomma le roi d'Hyver fuyait. éperdu, les habitants du Petit côté de Prague envoyerent informer le duc que les principaux meneurs de la rebellion s'etaient réfugies dans la vicille ville et se mirent sous sa protection. En meine temps que leur depute, arrivait au camp bavarois un message de deux agents diplomatiques angless demandant audience et sauf-conduit sous pretexte de venir proposer une capitulation!. Maximilien ne leur laissa pas le temps de se presenter. Le meme jour, dans la soiree, il fit son entree dans Prague au milieu des acclamations des habitants et surtout des catholiques. La joie de ceux-ci était nature le; quant aux protestants, ils cherchaient à faire oubber, à force de soumission, voire même de larmes, la part prise par eux à la rebellion. Les seigneure, paguere si a tiers, a humilièrent, et Wenzel de Lobkowitz, le principal auteur de l'attentat du 28 mai, vint à leur tote, baiser la main du duc, en répandant des torrents de pleurs. Ils basarderent tansdement quelques demandes d'amp sue et d'assecuration de leurs anvileges. Mais Maximilien refusa de prendre le moindre engagement ; i, les contraignit de preter serment sans condition et se fit livrer les actes originaux de leurs privileges, de la lettre de majeste et de leur confederation. Le 17, il retourna dans aes États, laissant une partie de son armée à Prague, aous les ordres de Tilly, qui fut obargé des fonctions de gouverpeur militaire de la Boheme, tandis que je prince Charles de Lichtenstoin était révetu de celles de gouverneur eivil.

Après la victo re, les dissidences, un moment assoupies, s'étaient reveillees avec plus de force dans l'état major des

<sup>\*</sup> Archives du Boyaume, Secrétairerin d'Etat aliemande, Correspondance de l'électeur de Mayeros, Carton 135 Lettre de Maximines du 9 novembre 1620.

armées catholique et impériale. Wallenstein, reprenant le thème de Bucquoy, avait à plusieurs reprises énoncé d'acerbes critiques sur les operations militaires de Tilly De nombreux pamphlets que les bruits de l'epoque attribuèrent aux inspirations du futur duc de Friedland requeillirent et propagérent mille calomnies contre le lieu enant-général de la Ligue catholique. Ces attaques produisirent assez d'effet pour que Tilly se crut oblige de publier une espèce de memoire justificatif qu'il fit imprimer en altemand et en latin, et repandre à profusion parm, les troupes. Telle fut, dit-on, la cause première de la sourde ammosité que Wallenstein ne cessa de nouvrir contre Tilly; en tout cas, ce recours a la publicite est un incident assez curieux des mœurs militaires de l'époque.



## CHAPITRE VI.

Soumassion de la Bole me. Arrestations à Prague Générosité de Tilly Exérquand des chess rebelles. Liby chasse Mansferdt de Tabor et de Pusen. Perégruanous de l'Elect un palat a. Assembles de Segebert et de Lanebourg Le roi Christian de Donomarck. Il agité le Cercle de la Basse Saxe et ntre l'Empereur Dissolution des troupes de l'Inno Bross de Mansfeldt assemble une nouvelle armée. Opérations de Tilly contre Mansfeldt Le mic de Bassere entre en cara agne. Prise de Cham et d'Amborg. Buse de Mansfeldt II lequalit le Bas-Palatinat. Ses exactions. Rivalues de Corneva et de Tilly Christian d'Balberstadt. Ses ravages sur les dominnes du landgrave de Hasse-Darmstadt et de l'Electeur de Mayence. Il est hatto a Grissen, par le boron d'Arbott. Situation ses affaires d'Alburgue, a la fin de l'ampée 1621. Révelations

La scumission de la Boheme fut plus prompte encore que sa révolte. Quarante villes envoyerent leurs clefs aux genéraux de l'empereur. Dejà la Lusace etait domptée, la Moravie se sogmit et la Suésie se hâta d'entrer en accommodement. Bethlen Gabor occupant encore la Hongrie et mengeait oc rallumer ia guerre en Boheme; Bucquoy marcha contre lui, emporta Presbourg et allait achever la compression des rebelles hongrois, lorsqu'il fut tue dans une escarmouche, ou sa bouillante nature l'avait emporté loin des siens. Tilly, derveure seul. lans la capitale de la Bolleme, n'avait conserve que le nombre de troupes accessaires pour y maintenir l'ordre, et sa main compa issante s'efforeart d'adoucte aux van ous les conséquences désastreuses de leur de faite. L'histoire a conservé un trait remarquable de cette générosité de caractère, fruit de sa piété sincère et éclairee Lors de l'entrée victorieuse de Maximilien, les directeurs qui n'avaient pas suivi Fredérie, et d'autres personnages marquants avaient été mis en état d'arrestation provisoire dans leurs propres maisons, et sous la garde de quelques capitaines. Vers la fin de fevrier 1621, ces officiers furent retirés. Les notables compromis crurent voir dans cette mesure un préuminaire d'amnistie et s'endormarent dans une décevante securité. T'lly, qui connaissait les résolutions du cabinet de Vienne, les fit presser secretement à trois reprises de s'evaner au plus tôt, en les prevenant qu'il favoriserait leur fuite Soit aveuglement, soit crainte de perdre leurs biens, tous demeurerent sourds à ces charitables avis, et n'en tinrent aucun compte. Ils en foren, crae lement punis. Dans la nuit du 28 fevrier, le prince de Lichtenstein lit incarcerer quarante-huit des anciens partisans du Palatin et en cita trente autres, contumaces, à comparattre devant une commission spéciale. Leur proces dura quatre mois et se termina par de nombreuses. condamnations capitales. La clémence de Ferdinand s'étendit sur plusieurs des coupables; elle plattendait pour gracier les autres qu'un signe de repentir, une simple expression de regret. L'orgueil des rebeltes l'emporta sur la crainte de la mort, et eur obstination triomplia des hesitations du Souverain. L'arret de mort jusque la toujours repoussé, fut entin signé, et le 21 juin les échafauds dressés sur les différentes places de Prague annoncerent au peuple consterne la sanglante expiation. Vingt quatre des principalit rebelles, le comte de Sellick en tete, furent executes publiquement; les autres juges moins emminels, furent bannis a perpetanté du royaume, et leurs biens confisques.

Tilly n'assista point au spectacle de ces scenes tragiques dont son grand ceur avait inutilement cherche à sauver les victimes. Aux premières approches en printemps, il ctent sorti de Prague, à la tête de 10,000 hommes de vieilles troupes, afin d'achever la pacification de la Boheme et J'y comprimer les dermers élements de l'insurrection,

refugies avec Ernest de Mansfeld, dans les villes de Pilsen et de Tabor. D'abord, il avait conçu l'espoir d'atteindre son but sans coup ferir, car Mansfeld, auroitement sonde, avait manifesté les meilleures dispositions et demandé une trève preliminaire de six semaines, qui lui fut immediatement accordée. Maís, bientôt Ti ly apprit que son adversaire n'avait profite de ce repit que pour aller chercher de nouvelles ressources auprès des princes de l'Union, et que ses lieutenants ravageaient, au mepris de la trève, les domaines des seigneurs catholiques. Il accourut aussitet devant Pilsen, força la ville à capituler, lança Balthasar de Marradas avec une forte colonne contre Tabor, et remonta vers le nord pour donner la main aux Saxons qui venaient de soumettre Egger et assiégement Falckenau.

Rien ne resista a sa marche victorieuse, et cette première partie de la campagne fut couronnée par la prise successive de Falckenau et d'Elinbogen

Les affaires de l'infortuné roi de Bolième empiraient chaque jour; lui seul se faisait illusion. Oblige de foir Breslau, il avait cru trouver un asile dans les Elais de l'Electeur de Brandebourg, son beau-frere, Mais l'Electeur, inquiet de la presence de cet hote compromettant, n'avait consenti que dificilement à ceder au cou; le fugiuf quelques chambres du chateau de Custrin, où l'ex-reine devint mere d'un fils, au nio side janvier 1021. A peine retablie, elle partit pour la Hollande, où elle esperait meilleur accueil, tande, que Frederic allait essayer de susciter, en Allemagne, des ennemis à l'Em æreur. Dans ce miscrable etat, la presomption du Palatin etait encore telle qu'il lit sommer l'É ecteur de Saxe, de lui restituer le royaume de Bohème, menagant, en cas de refus, d'appeier les Tariares et les Turcs dans l'Empire. Au mois de janvier, il se trouvait à Wolfenbut el, d'où il donna avis a Mansfeldt, de sa prochaine arrivée avec des troupes et de l'argent . de la, il courut à Hambourg et se mit en relation avec le

roi de Danemark. Plein de folles espérances, qu'avaient fait naître dans son esprit de prétendus prophètes, il engages Bethlen Gabor à envahir les Etats autrichiens, et lui écrivit que, de son côté, il se préparaît à entrer en Bohème avec une armée de 20,000 hommes au moins, et à tirer une vengeance eclatante des traitres.

Au commencement de mars eut lieu à Segeberg, petite vide du Holstein, une reunion des princes du cercle de la Basse-Saxe, convoquee par le roi de Danemark, dans un but hosule à l'Empereur. Fréderic s'y rendit : mais, il eut beaucoup de peine à se faire recevoir de Christian, qui le traita d'asurnateur. L'offre qu'il fit de renoncer à la couronne de Boheme, parut cependant adoueir le monarque danois, qui promit de le reintegrer dans la possession du Palatinat. Au fond, Christian se souciait fort peu des intérèts de celui qu'il protegeait avec tant de hauteur. Prince avide, égoiste et débauché, il se croyait un grand géneral et nourrissait, depuis longtemps, le desir de s'agrandir aux frais de ses alhés et aux dépens des catholiques. Il voyait, dans Fredéric, un instrument utile à ses vues ambitieuses. Les choses semblèrent donc prendre une tournure plus favorable pour le roi de Bohême. L'assemblee de Segeberg, pais celle de Lanebourg, tenue en avril 1621, manifesterent des dispositions toutes belliqueuses; on fit des armements, on adressa des sommations bruyantes à Spinola, on posa des conditions à l'Empereur : mais une circonstance, peu importante en elle-même, montra bientôt combien ce pompeux appareil de menaces etait en réalité peu serieux. L'Union avant disparu, sous la pression des armes de Spinola et des injonctions de l'Empereur. Elle n'était déjà, depuis deux annces, que l'ombre d'eilememe; les villes impériales qui en étaient la base, puisque seules elles a imentaient sa ca sse, s'empressaient de se mettre à l'abri du danger et de faire leur paix avec Fordinand.Les princes protestants, effrayes d'ètre seuls » HLAT.

supporter les frais de la guerre, s'estimèrent heureux d'accepter les bons offices du Landgrave Louis de Hesse Darmstadt. Par les soms de ce prince, un traite fut conclu le 12 avril, entre les membres de l'Union et le marquis de Spinola géneral la l'armee espagnole, au Palatinat, La conféderation fut declarée dissoute, les Unis s'engagerent à congedier immediatement leurs troppes, à rentrer dans l'oberssance due à l'Empereur, et à ne preter ni directement ni indirectement assistance au Palatin. L'effet suivit la promesse. Le margrave d'Anspach, heutenani-general de l'Union et le duc ce Wurtemberg licencierent l'armée, jusqu'alors entretenue par les Un s. Seul, le margrave Georges Frederic de Bade refusa de licencier ses nouvelles. levées, d'un autre coté, l'envoyé hollandais defendit aux régiments de sa nation qui se trouvaient à l'armée de l'Umon, de se séparer, et les fit passer plus tard à Mansfeldt

La chute de l'Union jeta le trouble et l'hesitation parmi les princes du cercle de la Basse-Saxe L'Empereur saisit habilement ce moment d'intervenir. La simple perspective de voir ses tils confirmés dans la possession de quelques eveches du nord, suffit à Christian pour le determiner à abandonner le Palatin. L'emotion factice du cercle de la Basse-Saxe se calma aussitot comme par enchantement. Des les premiers symptomes de ce revirement, Frederic, s'abandonnant encore une fois lui-meme, alla rejoindre l'ex-reme en Hollande, ou il vecut miserablement pendant plusieurs mois.

De tous les alhés qui enfourment naguere l'Electeur Palatin et semblaient vouloir assurer son triomphe, il ne lui restait plus que le batard de Mansfeldt. Mais cet aventurier e ierchait du moins à compenser son isolement par la prodigieuse activité et les innombrables ressources de son esprit. Pendant que Frederic errait en Adeniagne, en quete de quelque protecteur, Mansfeldt courait en France

et jusqu'en Angleterre, afin de se procurer de l'argent et les moyens d'entretenir la guerre. Son voyage fut rapide. car, au mois de mars, il etait de retour en Boheme Ses espérances s'etaient réalisées. Grace aux subsides du roi Jacques et des Hollandais, il eut bientet une nonvelle armée. Les princes Guillaume et Frédéric de Saxe-Weimar lui ameneren, des troupes qu'ils venaient de lever, avec l'aide de Maurice d'Orange Le licenciement de l'armée de l'Union vint à point pour le succès de ses plans. Les soldats congédies accourarent en foule sous ses drapeaux. et Mansfeld n'eut pas de peine à reunir, autour de luidans son camp de Weilhausen, un corps de 13,000 hommes de med et de 7,000 chevaux. C'etait une véritable nrmée de brigands. Leur general n'exigeait d'eux que de se bien battre, ce qu'il n'obtenait pas toujours, et leur laissait complétement le soin de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance. Aussi se livraient-ils aux plus effroyables exces. La maraude et le voi étaient passes chez eux en habitude C'etait eur moyen regulier d'existence. Par passe-temps, ils incendiaient les villages, jetaient les paysans dans les bras ers ardents, deshonoraient jusqu'à d'innocentes enfants, muti aient leurs viet mes au mineu des plus abominables raffinements de tertures, profanaient les sanctuaires, commettaient mille sacrileges sur les saintes especes. On n'oserait réputer ici ce qu'en racontent les historieus contemporains. Loin d'essayer de les contenir, leurs chefs avaient fait de cette épouvantable licence une theorie qu'ils développaient avec un scandaleux cynisme. Ils y tronvaient l'avantage de rallier sans cesse autour d'eux tout ce que l'Allemagne et l'etranger comptaient de seé crats endurcis au vice, de jeunes gens perdus de dettes et de scelératesse, de soudards incapables de supporter aucune subordination. La lâcheté est la compagne ordinaire de tels debordements; aussi, ce ramassis de bandits fut-il toujours plus remarquable par ses sanguinaires

cruantés que par sa vaillance dans les combats. La defaite ou la honte s'attacherent comme un châtment div n'à leurs pas, et si quelque succes de surprise contonna parfois leurs attaques, jamais la victoire ne s'abaissa jusqu'à eux.

La lutte recommençant donc plus vive, au moment ou on la pouvait croire terminée. Tilly, inquiet des rassemblements armes qui se groupaient a Weidhausen, comprit la necessité de les disperser, avant qu'ils ne devinssent redoutables et reclama, avec instance, des renforts du duc de Baviere. Tandis que Maximillen se rencait lu-meme à Straubing, afin d'organiser un nouveau corps d'armée, le genéral de la Ligue rahia le contingent de Wurzbourg, commandé par le colonel Bauer de Eisenech, et vint prendre position sur les confins de la Boheme et du Palatinat, tout près de Weidhausen. Mansfeldt, prévenu qu'il allast être assasti dans son camp, prit hardiment les devants et réussit à enlever quelques avant-postes bavarois qu'il massacra sans pilie. Il surprit également un convoiconsidérable cestiné aux troupes de Tilly et incendia tous les villages des environs. Le 18 juillet, il fit une demonstration plus sérieuse. Des huit heures du matin, il ouvrit un feu violent de mousqueterie et d'artillerie contre les Bavarois, qui, mai protegés par des retranchements élevés à la hâte, essuyerent de grandes pertes. Une de ses batteries, composco de quatorzo pieces de canons habilement posiées, incommodait surtout les soldats catholiques. Tilly essaya de la reduire au silence; mais son artillerio se trouva mai en ordre et hors d'état de lutter contre celle de Mansfeldt. De Groote, qui la commandait, avait mis plus de som la s'enrichir aux depens des Bohèmes, ainsi que le lui reprocha Maximilien, qu'a bien remplir ses fonctions!. Son incurie eut pu avoir les suites les pius desastreuses, si l'ennemi plus hardi, ent profité de ses avantages, pour





<sup>1</sup> Westenrieder, V.II, p. 450

attaquer résolument, sous l'abri de ses pièces, les positions bavaroises. Mansfeldt se contenta de les couvrir d'une grêle de boulets, et la journée se passa sans autre incident grave que la mort du colonel Bauer, emporte d'un coup de canon!.

Le lèger échec essuyé par Tilly, dans la canonnade du 18, ne l'empècha pas de resserrer de plus en plus le blocus qu'il avait etabli autour de Mansfeldt. Celui-ci, coupé de toutes ses communications et de ses convois, essuya d'obtenir un peu de repit par ruse. Il depecha a Tilly le comte de So ma, uncica gouverneur du Palatinat, avec mission de faire des ouvertures d'accommodement et de demander une conference entre les chefs des deux armées. Tilly accepta, sous la condition expresse de n'avoir pas à traiter personnellement avec Mansfeidt, qu'il meprisait profondément, à cause de sa double apostasie. Au jour marqué, le general bavarois, accompagné Je plusieurs officiers, se rendit au lieu convenu. Le comte de Solms et d'autres seigneurs protestants l'y attendaient déjà.

Une trève de six jours fut arretée de commun accord, et l'on allait entrer plus avant dans les clauses de l'arrangement, lorsque Mansfeldt parut, s'avançant au petit galop de son cheval, pour prendre part à la conference. A sa vue, Tilly rompit brusquement l'entretien, tourna bride, et regagna son quartier-general. Mansfeldt devora l'affront, sans en paraître ému, et alla saluer les seigneurs catholiques qui etaient demeures avec le comte de Salms; mais la froideur de leur accueil le déconcerta, et il revint sur ses pas sans avoir obtenu rien au-delà du court armistice de six jours. Ce temps passé, les partis des deux armées recommencèrent à escarmoucher. Dans un de ces engagements, un boulet faillit emporter Tilly, et la même chose arriva à





<sup>1</sup> La mort ne termida pas les aventures de ce brave officier. Son corps avant été embaume et dirige sur Wortbourg pour y être enterré les coureurs palatins surprirent le convot funcbre, sabéérent l'escorte et ramémerent le codovre de Bouer à Monsfeld, qui ne le rendit qu'avec difficulté à so famille.

Mansfeldt, pendant qu'il s'entretenant avec les deux princes de Saxe-Weymar.

Le 1<sup>st</sup> aout, on amena à Mansfeldt un Napolitain qui pretendait avoir ete chargé por l'illy de l'assassiner. L'aventurier fit grand bruit de cette affaire, il ne manqua pas d'en tirer parti, pour jeter de l'odieux sur le géneral bavarois, et d'attribuer le noir complot aux Jesuites, boucs émissaires habituels d'insquites, en telles occasions. La reputation de loyaute et de droiture de l'illy était trop bien établie, pour que la calomn e put l'atteindre; personne n'y crut, et le malheureux Italien, ocvenu mutile sinon genant, fut pendu sans nutre forme de procès.

Jusqu'au 17 août, les Bayarois f rent un feu si opiniatre sur les retranchements de Mansfeldt, qu'aucun de ses soldats n'osait plus siy montrer. La position du general palatio devenant fort critique. Ses forces s'epuisaient, son camp, encombre de cadavres de chevaux et de betes de somme, fut envahi par de violentes épidémies, qui enleverent jusqu'a trente et guarante hommes par jour. L'air était te lement vició, que la contagion atteignit l'armée menie de Tilly. Dans ces circonstances. Mansfeldt imagina plusieurs. stratagemes pour se degager. Le 18 aout, il sortit vers minuit, de ses positions, dans le plus grand silence, avec-3,400 monsquetaires qui cachaient, avec son, leurs meches allumees sous leurs chapeaux. Il allait atteindre les avant-postes bavarois, lorsque le niousquet d'un soldat français partit par megarde. Aussilat, l'alarme fut sonnec, et Mansfeldt, voyant son entreprise manquee, se hata de regagner ses reteanchements. Le lendemain, il essaya d'incendier la foret qui couvrrit se camp pavarois, au moyen de poix et de soufre, mais, une forte pluie qui survint, mit encore cette tentative à neapt.

Tilly continuait à réclamer des renforts au duc de Baviere, et le sollicituit vivement de venir en personne a l'armée, mais ce prince ne voulait pas se mettre en mouve-

ment, avant d'avoir la certitude que l'armée espagnole. commandée, depuis le départ de Spinola, par don Gonzalés de Cordova, ferait concorder ses opérations dans le Bas-Palatinat, avec celles que lui-meme projetait dans la partie haute. Lorsque toutes choses curent éte disposées, comme il le désirant (29 août 1621), il lança une proclamation acressée aux habitants du Haut-Palatinat, pour les engager à se soumettre sans resistance [16 sept. 1621], et franchit la frontiere pres de Furt, avec une petite armée, se dirigeant sur Amberg, où se trouvaient les députs et les grands magasins de Mansfeldt. Il s'empara des couvents de Wallenbach et Reichenbach, transformes en forteresses, par les pala tins, et mit le siège devant Cham, qui se defendit d'abord assez bien. Mais le brèche ayant été ouverte, le commandant perdit courage et rendit la place, «aimant mieux sortir. avec tous ses membres same et saufs, que d'en risquer inutilement un seul par une plus longue resistance» (25 septembre)<sup>1</sup>. La chute de Cham entraina la soumission volontaire de Bruck, Kætz, Neubourg, Waldmunchen et d'antres villes plus ou moias considérables. Le 10 octobre, Amberg. tomba entre les mains du duc, et Mansfeldt, investi de tous côtes, se vit bientot sans secours, sans vivres, sans retratte, dans un pays devenu tout à coup hostile, avec une armee affaiblie et depourvue de tout element de serieuse résistance. Dans cette extrémilé, il eut recours à l'ar ne des traitres, le mensonge, et feignit de vouloir se réconcilier avec l'Empereur.

Dès le mois de juin 1621, il avait sollicité l'intercession de l'archiduc Albert, par le moyen de son neveu, Renè de Chalons, colonel au service d'Espagne, et grand Bailli du comté de Vianden, qui, plus âge que Mansfeldt, avait veille sur ses premières années. Albert, heureux de l'espoir de procurer la paix à l'ampire, accueil it, avec

<sup>\*</sup>Theat Europ , \$33

empressement, les avances de Mansfeldt, et Rene de Chàlons out ordre de se rendre à Nuremberg, pour y suivre les negociations avec son oncle, d'accord avec le duc de Baviero et l'Empereur. Une correspondance s'engagea, dans laquelle le noble aventurier temoigna un repenir ai sincère en apparence de ses egurements passés, que tout le monde y fut trompe. Au mois d'octobre, les conditions de l'accord furent arrêtées, et les otages échanges. Mansfeldt devait recevoir pour lui-même 600,000 florins, et 750,000 pour ses froupes. Une amnistie generale, applicable a tous ses adherents, fut envoyce à la signature de l'Empereur : par contre, le general de Fredèric s'était engage à remettre entre les mains des Imperiaux toutes les places qu'il possedait, soit en Bohème, soit en Allemagne, et à entrer au service du roi d'Espagne avec 4,000 hommes d'infanterie. et 4,000 chevaux. Comme commencement d'execution de ses promesses et en echange d'un fort à-compte sur ces 600,000 florins, il livra son camp retranche de Weidhausen au duc de Bavière, et chstribua son armée dans les villeges voisins, au milieu meme des Bavarois. Dejà l'Empereur se rejouissait de cet heureux succes, deja on chantait, à Prague, un Te Deum, lorsque, par une nuit d'orage, Mansfeldt s'echappa tout à coup avec ses gens et gagna rap dement le Bas-Palatinat. Le chevalier Digby, envoyé par le roi Jacques d'Angleterre à Vienne, pour solliciter en faveur de Palatin, ne fut pas étranger a cet acte insigne de deloyanté

Afin d'exciter Mansfeldt à continuer la guerre, il lui avait remis quarante mille livres sterlings, avec promesse d'autres secours d'hommes et d'argent plus efficaces encore. Jacques confirma lui-même par cerit les engagements de son ambassadeur, preuve du peu de sincerite de ses demarches de paix et de reconciliat on auprès de l'Empereur! Lue fois

Archives du reysume, Linaige de l'audience.

en sureté, Manafeldt déchira le trané et renvoya les commissaires bavarois en leur déclarant qu'il n'avait jamais cessé sérieusement d'être l'enneme de l'Empereur, et de la

Ligue Catholique<sup>1</sup>.

La course de Mansfeldt avait été si rap.de, qu'en trois jours il atteignit le premier bailliage du Bas-Palatinat. Le 23 octobre, i, fit son entrée à Manheim à la tête de cent huit bata-lions et de cinquante-six escadrons, en tout dix mille hommes, et y fit sa jonction avec les quatre mille deux cents hommes du colonel palatin Obentraut et deux mille anglais, commandes par Horace de Vere. Le Bas-Palatinat était alors presque entièrement aux mains des Espagnol, à l'exception de Manheim, de Heidelberg et de Franckenthal. Encore, cette dernière ville se trouvait elle serree de pres par Gonzales de Cordova. Ses habitants offrirent une forte somme à Mansfeld pour l'engager à leur porter secours. Mansfeldt se mit aussitöt en devoir de les degager, mais au seul bruit de son approche, Cordova, beaucoup plus faible que ses adversaires, leva le siège et occupa une forte position pres de Stein, en attendant l'arrivée des Bavarois. Le duc de Baviere avait en effet commandé à Tilly de se mettre à la poursuite de Mansfeldt avec un corps de douze mille hommes formant quatrevingt-cinq bataillons et quarante-sept escadrons. Les instructions du lieutenant-genéral de la Ligue portaient qu'en mettant le pied sur les terres du Directoire Rhénan, il devait se mettre sous les ordres directs de l'Electeur de Mayence , chef de ce directoire. Mais l'Electeur declina une responsabilité si peu en rapport avec son âge et son ministère, et pria le duc de Bavière de vouloir bien con-





I Maigré cette preuve éclataute de manyaise foi. Mansfeldt ne craign tipus de renouer, des le mois de novembre de la même année, ses négociations avec la cour de litruzelles par l'intermédiaire du sieur de l'avulle sénérha de Laxembourg en excusant sa perfidie sor ce que René de Châlons était son ennem déclaré Les négociations durément deux ses, sons utilité pour noron des deux partie et n'abouterest pas plus que les premières.

tinuer à s'en charger. Déjà Tilly avait traversé la Franconte, suivant pier à pier les traces de son ennemi et prenant, chemin faisant, toutes les places où Mansfeldt avait laisse garnison. Il passa le Neckar à Ladenbourg, pet te ville voisine de Hei felberg, et pendant que les détachements de son armée achevaient de prendre possession de tout ce qui appartenant à l'Electeur Frédéric, entre le Neckar et le blein, il adressa la sommation suivante aux magistrats de

Heidelberg .

« J'ai eté charge par S. M. L. et S. A. le duc de Bayiere de me joindre avec les troupes sous mes ordres à don Gouzales de Cordova, et, tontes nos forces reunies, de reduire le Bas-Palatinat sous Tobeissance de S. M. I., ainsi que je l'ai fait pour le Hant-Palatinit. Or , comme je suis dejà arrivé avec lesdites troupes sous mes ordres pour ren plir ma mission, je n'at pui lasser, le vous en donner avis et de vous ray,ter amicalement à ne pas m'opposer de resistance. dans l'execution de ma dite mission, considérant airtout que vous serez cause de votre propre rome et de celle de tout le pays. Je nourris donc l'espoir que vous n'hesiterez. pas a vous soumettre l'uniblement à sa dite M. jeste Impemale, et a rentrer sous son obcissance, auquel cas, je m'engage vis-à-vis de vous et des vôtres, au nom de ladite Majesté Impenale à vous assurer toute sécunté, à vous garantir contre toute foule ou vexation de nos soldais, sclon-Lexemple de ceux du Palat nat qui, aussitot apres leur ionmission, ont été délivres de toute molestation , sinon, dans le cas ou, contre tout espoir, vous refuseriez d'obeir à Sa Majeste limpériale, je me verrai force de prendre avec ledit Gonzales de Cordova les mesures propres à accomplir. la mission qui in'a été confice par Sa Majesté Imperiale et je penetrorai avec mes troupes cans le Bas-Palatmat (qui est dejà bien ruine et que j'eusse desiré épargner pour cette raison), ma sije ne veux pas douter que vous sauverez co pays de la devastation qui le menace, par une prompte

soum saion à Sa Majesté Impériale, laquelle est toute disposée à vous recovoir en grâce, et que vous n'assumerez pas sur votre tête la responsabilite des suites qui resulternient de votre refus. J'attends votre réponse écrite et categorique par le retour du present trompette »

Henri Van der Merven, gouverneur de la ville pour l'Electeur, repoussa resolument la sommation, et Tilly, pressé d'aller dégager Cordova; remit à plus tard le soin

de la vengeance imperiale.

Franckenthal denvré, Mansfeldt eût facilement pu écraser la faible armée de Cordova; mais l'égoiste aventurier s'inquiétait plus de ses propres intérets que de ceux de son maitre; d'ailleurs, comme il ne donna t pas de solde à ses rouliers, il fallait bien'se mettre en quete de butin plutot que de batailles. Il lit largement payer aux habitants de Franckenthal les frats de leur delivrance, et apres s'etre séparé de Vere et d'Obentraut, il se jeta dans l'evéché de Spire, qu'il ravagea horriblement, pillant et rançonnaut indifferemment catholiques et profestants; ses soldats comnurent les plus effroyables exces et tout ce qui ne put se racheter fut livre impitoyablement au fer e. à la flamme. Lorsqu'il n'y eut plus men à prendre dans l'éveché de Spare, Mansfeldt tourna ses armes contre les Etats de l'archidue Leopold, eveque de Strasbourg. Il sempara de Landau, de Weissenbourg et de Haguenau qu'il se contenta de rangonner, parce qu'il comptait en faire le noyau d'une principauté pour lui-meme, et força la ville d'Elsass-Zabern de lui payer cent in lle écus pour éviter l'assaul dont il la menagait. Eni n, fatigue de ces exploits, il mit sestroupes en quartiers d'hiver, non sans continuer de frequentes incursions dans le reste de l'Alsace. On remarquaavec etonnement que Tilly et Cordova, qui, après leur jouetion, se trouvaient en force, he hrent men pour arreter les violences de Mansfeldt. En ecrivain distingué, Gfrærer, va jusqu'à supposer que Tilly avait des ordres secrets du due



de Bavière de laisser libre carrière à Mansfeldt, afin que les membres de la Ligue, alors fort en retard de leurs contributions, apprissent, par l'exemple de quelques-uns d'entre eux, ce qu'il en contait de negliger leurs obligations envers la caisse militaire de la Confederation. Il n'est pas besoin d'attribuer à Maxim lien des calculs peu dignes de lui pour expliquer cette inaction. La rivalité qui divisa les deux genéraux en fut la véntable cause. Cordova, jaloux de Tilly, se sépara de lui presque aussitôt après leur jonction, et sous pretexie que la saison avancce ne permettait plus d'entreprendre aucune opération militaire, il se retira dans ses cantonnements d'hiver. Tilly, fort affaibli par la nécessite de laisser des garnisons dans diverses places fortes du pays, ne se trouva plus en mesure de lutter contre Mansfekit, et d'ailleurs son attention fut bientôt attirée d'an autre côté.

Il est des hommes que la Providence suscite, comme des fléaux publics, pour châtter les erimes des nations. Nul n'a plus mente d'etre range parmi ces creations de la colore divine, que Christian de Brusswick, dit d'Halbers tadi. Attila au petit pied, dont les atroces brigandages viorent mettre le comble aux maux de l'Allemagne. « C'etait, dit le pere Bougeant, un de ces caracteres outrés, en qui les vertus memes deviennent des vices par l'excès où ils les portent. Il fit la guerre, comme si tout l'art militaire consistait à piller, à ravager et à exterminer, n'epargnant ni age, ni sexe, ni condition, ni religion et sans respecter aucune des lois d'humanité que les ennemis, meme les cruels, ont coutume de respecter... Il avait beaucoup de courage et d'intrepidite, mais il modéra si peu l'un et l'autre que ces qualites degenérèrent souvent en une férocité barbare et une tementé aveugle. • Il depassa Mansfeldt lui-meme en brigandages et en cruautes. Il s'intitulait l'ami de Dieu et l'ennemi des pretres. Dans son armée, il avait des maitres incendiaires en Litre, particulièrement habiles à mettre le seu aux villes et aux villages. Il aimait à se vanter en pleine table des abominables violences auxquelles il s'était livré sur des semmes et des jeunes silles catholiques, et lorsqu'un religieux ou un prêtre tombait entre ses mains, il le faisait, par une rage insensée, honteusement mutiler. La plume se resuse au rêcit des hideux exploits de ce ches de bandit, à qui ses contemporains donnérent le surnom d'enragé.

Christian était le frère cadet du due régnant Fréderic Ulrich de Brunswick Wolfenbuttel. Eleve d'abord à la cour de Danemark, il se rendit ensuite en Hollando, pour y apprendre le metier des armes et y obtint en effet and compagnie de dragons. La trêve de douze ans qui survint. ne lui permit pas d'atteindre son but, et, vers cette epoque, son frère Rodo,phe, évêque luthérien d'Halberstadt étant mort, le chapitre l'elut pour successeur du defunt. Il avait alors dix sept ans à peine. L'année suivante, on accumula d'autres benefices sur sa tète. Les fonctions des évegues luthériens consistaient simplement à depenser les revenus de leurs éveches, sans autre devoir à remplir ; la mitre n'etant plus le signe d'une haute dignité spirituelle, d'un pouvoir responsable, d'une charge d'ames, devenait un aimple apanage des cadets de maisons princières , l'insigne enviè de sinecures largement rentces. L'elle était la reforme que les disciples de Luther avaient appliquée aux institutions épiscopales du catholicisme et qu'ils destinaient à celles que la réserve ecclesiastique avait jusqu'a ors préservées de leur rapac te. La part de Christian était beile, mais pour en jouir pleinement, il avait besoin de la confirmation imperiale. Ferdinand la lui refusa avec raison et le ieune prince en conçut un violent dépit, aussi embrassa-t-il avec ardeur la cause de Freder c, bien qu'il eût blâmé ce prince d'avoir usurpé la couronne de Bohème. Il assista aux assemblees de la Basse-Save, en 1621, et se montra l'un des plus actifs à seconder les armements du roi de

Danemark. On raconte qu'ému de la beaute de la princesse Elisabeth, femme de l'Electeur Palatin, il arbora un de sesgants à son chapeau et jura de ne pas l'en detacher qu'il p'ent retabli l'Electeur dans ses Etats. Après le desistement de Christian de Danemark , il assembla en Westphalie , à l'aide de l'argent hohandais, un corps de 5 a 0,000 hommes qu'il entretrit aux cope is des eveches voisins. L'Einpercur, informe de ces mouvements, fit entendre des menaces. Christian n'en continua pas moins ses levees et la courde Wolfenbuttel anagina, pour se jusifier aux yeux de l'Empereur, de publice deux lettres imprimees, pretend iment adressées a d'administrateur d'Halbersault, l'une par sa mère, l'autre par son frère le duc regnant, et dans lesquedes tous deux le suppliaient, en termes emouvants, de renoncer a sa crimmelle entre irise. Poussant plus loin Thypognisie, Frederic Ulrich et le duc Christian, Laine, de Lunchourg, feignirent de voulo e s'apposer de force a ses desseios et envoyerent quelques troupes sur les frontières. L'administrateur joua son role à merveule, il evacua le poys et se dirizea sur la Hesse dans l'intention d'aller rejoindre Mansfeldt au Palatinat, après avoir durement chate le landgrave Louis de Hesse-Darinstadt de sa fidelité à l'Empereur. Louis, effrayé, essaya de detourner le danger en sjadressant a la fois à Christian lui-nième et au andgrave Maurice de Hesse-Cassel, qu'il savait de avec en dernier. Mais il ignorait que cette hoison a lait jusqu'à la complicité et que Maurice, a la solde de la Hollande comme Christian, in attendait qui une circoi stai ce favorable pour se revolter ouvertement contre l'Empereur. Christian repondit par un defi et preluda i son attaque contre la Hesse. por des ravages sur les terres de l'Electeur de Mavers et. Maurice, de sen coté, protexta qu'il n'avait pas le droit de former le passage à un prince revetu du titre de gineral.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Christian a péndiré avec ses troopes a pieu et à chevait dans mes balliages

du roi de Bohème et des Etats Généraux, puis il envalut et devasta, sous un futile prétexte, les domaines du comte de Waldeck. Heureusement pour les deux princes opprimes, ils trouverent dans Tilly un ap sui aussi actif qu'encrgique. A la premiere nouvelle de l'approche de Christian. le general entholique detacha contre lui le baron d'Anholt. major-general de son armée. Anholt rallia les contingents de Wurzhourg et de Bamberg, ainst que le pet t corps du landgrave Louis de Hesse et marcha droit à Christian. Il le rencontra pres de Giessen, dans la vallee de Buseck, le battit et le chassa du pays. Christian se vengea de son echec en brûlant tous les villages qu'il rencontra dans sa retraite et « son armee, comme un torrent qui a forcé les digues, se repandit dans les eveches de Munster et de Paderborn où e le porta partout la désolation et le carnage'. Il y passa l'hiver et ne les quitta qu'apres en avoir sucé jusqu'a la derniere substance. Les dépouilles de ces malleureuses contrees lui servirent a pousser ses forces jusqu'a vinga mille hommes, avec lesquels nous le verrous apparaitre, en 1622, dans le Palatma, rhenan.

La lettre suivante, écrite par un des principaux officiers de l'armée de Mansfeid, à l'un des agents du Palatin à La Haye, nous offre un résumé fort curieux des affaires multaires de l'Aliemagne à la fin de l'armée de 1021. Ecrite pour quelque intime, et caractéristique comme trait de mœurs : elle fournit d'interessantes revélations sur les

d'Amonebourg et de Noustatt d'est empuré de vive force de la vide a Amorebourg, a chasse mes pouvres musicules sujets de leurs l'abbanaous les a polies, dépondlés et entre massairés. Les uns out été turs a coup de nousquets, quautres out en la côte tranchée d'antres les aras séparés du corps, d'autres énoupe out été jetes, par les fenctes. Mes énoble es out eté mis en prison et penaces, coun l'a exercé une sugant lyrandre et cruame que r'est à liber les larons des yeux et que l'enneme héroditoire de la chrétiente. Le Tour, n'a mait par compactire pues d'abounnations. Font e la sest laid avec l'aute et concours du Landgrave Maines de l'asse. Lettre de l'Electeur, le Mayonce, a l'intique issabélie, du 30 des étable. 1621). Archives ou reyaouse, Secretaire de l'Ele. Allemande Carton 136.



projets réels des défenseurs de Frédéric, ainsi que sur la manière dont ils entendaient et pratiquaient la restauration du Palatinat.

w Nous sommes à Bobersheim avec mon regiment et les meilleures troupes de l'armée; nous nous amusons beau-coup de la perspicacite, ou plutot de l'aveuglement des Espagnols. Ces gens-là ont en toute que année à eux, ils ont silionné le pays, comme ils ont voulu, et pas un d'eux ne s'est avisé de nous fermer cet important passage de Bomersheim qui nous est venu si fort à point. Il semble que Dieu ait voulu aveugler la puissance Espagnole et nous réserver tout specialement cet avantage. Car Cordova qui s'est arrete longtemps devant blanheim avec toute son armée, a'est hate de partir, avant même de nous avoir vus, à sa grande honte et prejudice; ce qui nous a prouvé que la prétraille n'avait pas été moins épouvantée de notre arrivée soudaine que de l'action des Bohemes, lorsque ceux-ci ont jeté les commissaires impériaux par la fenctre.

L'évêché de Spire tout entier est à nous Non-seulement nous le parcourons en tous sens, à notre fantaisie, mais nous le pillons à notre aise. Tous les approvisionnements amasses patienment par les Espagnols et dont ils comptaient tirer si lon parti sont enlevés et leur passent sous le nez; le prêtre de Spire est dejà envolé avec toute sa clique occlessastique, ce qui nous fait beaucoup de peine, car nous eussions aime à faire consaissance avec lui. Cordova est perpétuellement en conseil, il ne sait ce qu'il veut et nous le savons encore moins que lui. Ses plans nous servent plus qu'ils ne pourraient nous nuire. La plupart des gens de son entourage ont plus peur de nous voir chasses bientot quo de l'être eux memes; ils ne souhaitent rien tant qu'une guerre aussi longue que celle des Pays-Bas.

» Monsieur Ti ly et Cordova se jalousent mutuellement et ne peuvent parvenir a s'entendre; nous esperons que leur mesintelligence ne fera que croitre et embellir, les pretres s'en pla gnent beaucoup, mais leurs doleances ny fontrien.

- » Le duc Christian de Brunswick a mal attaque; nous pensions qu'il marcherait au secours de la Hesse, et qu'apres avoir pris Lainstein, Wesel et Boppart, il se joindrait a nous, mais il s'est contenté de tenter un coup de main sur une bicoque appartenant a l'Electeur de Mayence, puis, comme s'il avait posé un acte héroique, il en est demeuré la perdant un temps prèc eux; à peine l'ennemi qui cependant marchait assez lentement, selon la vieille coutume, s'est-i montré, que notre homme a disparu
- » Notre genéral agit tout autrement, il se présente aux portes, avant qu'on sache seulement s'il s'est mis en route. Aussi jouit-il d'une grande considération, les villes impériales le favorisent grandement : elles premient, il est vrai, des troupes à leur solde, mais c'est, ainsi qu'elles nous le déclarent secrétement, dans notre intérêt. Il ne veut ni traité, ni réconciliation et se moque de l'ennemi. Toutes ses pensées se concentrent sur un point, celui d'amasser le plus d'argent, de soldats et de provisions possible, de mamère à avoir au printemps prochain quarante mille hommes d'infanterie et dix mille chevaux. Dans ce but, il emploie les moyens les plus singuiers de rançonner les gens en Alsace et dans les environs.
- » Les armées espagnoles et bavaroises sont toutes deux passablement affaiblies. Il regne une grande mortalité parmi les soldats; les plus braves desertent à cause de la mauvaise monnaie bavaroise et des fenteurs de la solde espagnole. Ils viennent a nous, chez qui il y a plus à gagner. Nous sommes résolus de tomber sur l'ennemi des que le froid sera devenu moins vif, il faut que Mayence et Bingen soient à nous.
- » L'Union s'est engagee dernièrement à mettre sur pied autant de troupes que Mansfeldt; Knyphausen et la noblesse palatine se proposent d'attaquer le pays des protres, nots.

avec l'aide du landgrave de Hesse, de le piller à fond et puis de se rotirer. Cette diversion forcera l'ennemi à se diviser et il ne pourra se défendre sur tous les points. Si, dans cette occasion, nous parvenons a mettre la main sur un gros bonnet carré, nous lai ferous payer une merveilleuse rançon

» Nous ne faisons que rire et nous moquer de la vaillance des imperiaux; les notres courent par monts et par vaux, traversent l'eau, la glace et le feu. L'ennemi se chauffe les pieds dans les garnisons et abrite sa gravité derrière les poèles, pensant qu'il vaut bien uneux griffonner de songues lettres que de manier de longues lances ou de se risquer contre des gadlards aussi determines que les notres

Leurs solilats sont mal habilles, mal armes, mal nourms et fatigués; ils n'ont pas une forteresse assez approvisionnee pour tenir un mois. Aussi a-t-il ele unanimement decidé, aussitôt que l'air sera plus doux, d'alter nous porter devant leurs places, de creuser des retranchements et de leur couper les vivres, en quot nous serons merveilleusement secondes des paysans qui sont avides de sindemniser sur les pretres des pillages qu'ils ont subis. Nous esperons prendre le grand pretre, ensuite nous attaquerons Cordova par la faim. Nous comptons bien non-seulement avoir tout le Palatinat à nous, mais encore y ajouter un morceau du pays des prêtres.

» Le partage des pays à conquérir est dejà fait par

avance et Mansfeldt en a la grosse parti. »

Suit effectivement un passago en chiffres indiquant la distribution projetée de Spire, de Worms, de Mayer ce et de l'Alsace. La Hesse et Bade y sont nettement designées comme parties prenantes ce qui jette un jour étrange sur les veritables mobiles de Maurice de Hosse et de Georges de Bade, ces paladins Jesinteresses de la pure parole de

<sup>1</sup> Archives du royaume. Secrétaireme d'Etat allemande Carton (71,

Dieu. Comme Mansfeldt, ils s'inquiétaient moins de restaurer Frédéric et le protestantisme que de se tailler des principautés dans les riches domaines des princes ecclésiastiques. Tous couraient, les uns plus téméraires, les autres plus prudents, l'aventure de leur propre fortune, et cherchaient à s'exploiter mutuellement. Aussi, cette partie de la guerre de trente ans, qu'on appelle la période palatine, n'est elle au fond qu'une guerre de bandits. Mansfeldt, le premier, soutenu par les jalousies de l'étranger, avait ranimé l'insurrection protestante vancue avec le Palatin sous les murs de Pragne; bientôt, il eut des imitateurs, des rivaux, qui, marchant chacun dans leur sens, preoccupe chacun d'un but special et égoiste, ne surent pas même combiner leurs mouvements, preparer un plan genéral d'attaque et de defense et vincent tous l'un après l'autre, comme nous le verrons, se faire miserablement coraser par la terrible main de Tilly

## CHAPITRE VII

Le Mangra ve de Bode-Durlach. Sea armements. A gitamons des proces profeslints. Négaciations de Maximilien avec la caur de Bruxelles. Ses armements, hansfeidt entre en campagne. Prise de Veckargmund. Surprise de We agarten S. ge de Dibberg La Morgrave de Bade-Dartach contre i Empezeur. Operations du Mirgray a et du Mansfeult, Bataille de Wimpfen, Prisa de Ladenbourg Measterd envalue le Landgraviet de Jesse Darmstadt. Sa. retraite. Opérat ca de Christian d'Harberstadt. Bétadie de ligeriat. Le Maygrave de Bade Incence, ses troupes. L'Electeur Palatin reroct le Lamigrave Louis de Hesse darms adt en liberté. Mansfeldt et Corissian en Atiace. L'Electeur Palatia les degage de leurs serments et se reure à Bomlon. Mansfeldt et Christian official leurs services à l'Empereur. Ils sont chasses de l'Alsace. Rayages des deux aventeriers en Lorraine. Leur retiane sur la Hollande a travers les Pays-Bas espagnols. Siège et prise de Hossel lorg-Soge et prise de Manhoim, Tolérance de Trity. Les arctaves de Heidelberg. Découveries importantes Documents historiques, Suge de Francaignées. Anezdate sur Tilly Tilly erec comte de Sa 1-Enapire Recompansa que tur donne la Ligue

Ce n'était pas assex de Mansfeldt et d'Halberstadt contre Tilly. Un nouvel ennemi plus redoutable encore se preparait à venir en aide à ces deux aventuriers. Le Margrave Georges Frederie de Bade-Durlach avait vu en fremissant la dissolution de l'Un on. Loin de herneier ses troupes, il el creha à s'alber la plupart de celles qu'avait congediecs le general de la confederation protestante, les subsides hollandais qu'on retrouve partout, d'ins cette première phase de la guerre de Trente ans, supplement au defaut de ressources personnelles. Il determina le jeune prince Guit aume de Saxe Wei nar a entrer à son service, et le charges delever, en Thuringe, 3 000 hommes de pied et 1,000 cuirassiers. Guillautae s'acquata parfaitement de

Go gle

sa miss ou, etramena au Margrave, vers la fin de février, les deux regiments d'infanterie et de cavalerie qu'il venait de former. Son jeune frère Bernard, alors àgé de 18 ans environ, ne tarda pas à le suivre, et viot faire, comme capitaine, ses premières armes dans l'armée badoise. Au printemps, Georges Frederic avait organisé une armée de plus de 30,000 hommes, la plus belle, disent les contemporains, qui se fût encore vue, avec une cavalerie admirablement montee, une artillerie prodigieuse pour le temps, merveilleusement pourvue de toutes ses dependances, d'attirails de trains, et déquipages de guerre, tels que nul auparavant n'en avait eus. Néanmoins, il gardait encore certaines apparences, et justifiait ces armements par les necessites de la défense de son pays. Il protestait avec tant de chaleur de la loyauté de sa fidelité envers l'Empereur, que le comte de Honenzollern, ambassadeur de Ferdinand, y fut complétement trompé, et ne craignit pas de se porter son garant près de la cour de Vienne. Tilly lui avait fait également demaraler des explications, au nom du duc de Baviero, par le l'entenant colones de Schrenberg, et en avait obtenu les assurances les plus positives de neutralite; cependant, les métances du général catholique n'avaient pu être caimees. Sa pos tion etait d'ailleurs de nature à luiinspirer les plus legitimes inquiétudes. De tous les points de l'horizon, s'elevaient autour de lui de sombres et menacontes nuces d'orage. Deja, s'agitaient dans l'ombre, impatients de sa chute et prets a se jeter sur les depouilles de la Ligue, les membres naguère si humbles et si contrits de l Union. Le duc de Wurtemberg et l'electeur de Brandebourg levaient sous main des solcats; le Margrave d'Anspach sentait se réveiller en lui des veileites de reprendre son ancien role, c'est-à-dire, de defendre, moyennant cent mille francs par an, la liberté de l'Abemagne et la « pure parcle de Dieu, » Maurice de Hesse-Cassel avait toute une petitearmer sur pied, et, à leur exemple, quant te d'autres

moindres princes et seigneurs s'attendaient qu'un échec des armees imperiales pour lever, avec le maique, l'étentard de la révolte contre le souverain à qui ils ne cessaient, entre temps, de prodiguer leurs mensongeres protestations de fidelité. En presence de tant de forces hostiles, et de tant de pénils, Tilly ne pouvait gueres compter que sur luimeme. L'Empereur etait hors d'état de lui donner du secours; le peu de troupes dont pouvait disposer ce titubare de tant de couronnes suffisant à peine pour lutter. d'une part en Hongrie contre Bethlen Cabor, et de l'autre nour a der l'archiduc Leopold à conserver quelques debris des possessions autrichiennes en Alsace<sup>1</sup> Le roi d'Espagne et l'infante Isabelle, gouvernance des Pays-Bas, prefextajent les necessites de la guerre avec les Hollandais pour resister. aux pressantes instances du duc de Baviere Vamement, Maximilien representait, en termes émouvants, l'épuisement des etats de la Ligue, les sacrifices faits pour les membres de in maison d'Autriche; vainement, faisait il valoir qu'il y allait des plus chers interêts de la religion catholique en Allemagne, et de l'existence meme de la maison de Habsbourg : varnement, evoquait-il l'anathème de la posterité sur cette immense ingratitude d'une race royale, indifférente aux besoins et aux cris de détresse de ceux qui, pour elle, ont expose leurs biens, leur vie et leur honneur, spectatrice impassible de la ruine et de la desolation de ses plus fidules allies - La cour de Bruselles repondait froidement qu'il lui était impossible d'augmenter, si peuque ce fit, l'armée espagnole du Palatinat, et que tout ce qu'elle pouvait faire etait de recommander severement a Cordova d'entretenir bonne intelligence avec Tilly Cette froideur n'était qu'apparente, et au fond l'infante Jaabelle. déstrait simplement profiter de la circonstance, pouz obii-

Acchives du Boyaumo, Corresp. de Maximilien. Lettre du 5 février 1622 en cluffees.

ger le duc de Bavière à se montrer plus accommodant aux propositions conciliatrices du roi Jacques. Depuis qu'il etatt sérieusement question d'une alliance matrimoniale ontre les cours de Londres et de Madrid, le roi d'Espagne se montrait beaucoun plus favorable à la restauration de l'electeur Palatin et appuyant les démarches de Jacques [ex pour obtenir au moins une suspension d'armes au Palatin. Maximilien comprit, sans doute, le véritable mobile de cette conduite : car il se declara tout disposé à approuver ce que l'Empereur déc derait relativement au Palatin, Grace à ces concessions et surtout a l'intervention de Ferdinand II, ses demandes trouvèrent plus d'accueil à Braxelles. Le comte Henri de Bergh recut ordre de soutenir le baron d'Anholt dans ses operations contre Halberstadt; en outre, divers regiments espagnols, revenant de Bohème et primitivement destines à renforcer le corps de l'archiduc Léonold, en Alsace, furent diriges sur celui de Gonzales de Cordova. Mais Maximilien ne se contentait pas d'implorer l'appui de ses allies , lui-meme faisait les plus grands efforts pour mettre l'armée de Tilly, qui hiverpait dans les Évêches de Wurzbourg et de Bamberg, sur un pird respectable. Au mois de mars 1622, le lieutenant general de la Ligue ne comptait cependant pas plus de 20,000 hommes sous ses ordres, outre le corps du baron d'Anholt fort de 12,000 hommes environ qui agissait isolement et couvrait les principautés ecc éstastiques contre les attaques éventuelles de Halberstadt. Mais l'inferiorité du nombre était largement compensée par la discipline, la valeur morale et le bon esprit de ces troupes.

La campagne fut ouverte par l'infangable Mansfeldt. Jaloux des cruels exploits de Christian d'Halberstadt, en Westphalie, il sortit l'Haguenan, dont il avait fait sa place d'armes et se jeta encore une fois sur l'eveche de Spire qu'il acheva de rumer. De nombreux sacrileges signalerent cette barbare expedition, où il requeillit plus de butin que

do gloire, car ses soldats furent, en plusieurs oirconstances, repousses et battus par les garnisons espagnoles. De son côté Tilly se mit en mouvement et s'avança vers le Neckar, se saississant de plusieurs petites places, entre autres de Wimpfen et de Ladenbourg qu'il fit fortifier pour s'assurer le passage de la riviere. Son intention était de bloquer Heidelberg. Dans le but de faciliter cette entreprise, il fit arracher les haies, couper les arbres et démolir quelques maisons aux approches de la ville. Le 3 avril, il attagna Neckargmund, petite forteresse sur le Neckar, au-dessus de Heidelberg. Le commandant ayant refusé de se rendre, la place fut emportée d'assaut et la garnison passee au fil de l'épee. Ce succès fut suivi d'un autre plus important. Le 14, Tilly recut avis qu'un corps de cavalerie ennemie, fort de 38 escadrons, avait éte vu dans le voisinage, se dirigeant sur Bruchsall; c'étaient de nouvelles levées qu'amenait à Mansfeldt le general de sa cavalerie. Straiff, accompagné de deux princes de Saxe Weimar et Lauenbourg. Tilly, resolu de les ecraser, avant qu'elles eussent pu atteindre leur destination, so mit à leur poursuite dans la nuit même avec une partie de son armée. Le lendemain, au déclin du jour, l'avant-garde catholique commandée par le lieutenant colonel de Pappenheim, surprit et enleva à Ubstadt quelques officiers palatins, tranquillement occupés à ranconner cette petite ville. On apprit par eux que Straiff avait deja di passe Bruchsall et qu'il devait prendre sa couchee à Weingarten Quoique la soiree fût dejà avancée. Tilly ne voulut pas renoncer à son dessein, et il pressa tellement sa marche, qu'il atteign t Weingarten avant la nuit. L'ennemi pris au depourvu ne put soutenir la charge impétueuse des cuirossiers de Pappenheim, il fut culbute et s'enfuit, laissant aux mains des Imperiaux quantite de prisonniers, tous ses bagages et la totalité des riches depouilles extorquees sur sa route. La victoire eut etc plus complète, si l'obscurité et le mauvais temps n'avaient

empéché la cavalerie de la Ligue de pousser plus loin sa poursuite.

TILLY.

Le lendemain, Tilly s'empara d'Eppingen où A mit garnison; Hilspach, ayant voulu résister, subit les horreurs d'une prise d'assaut. Quelques jours après, l'armée de la Ligue parut devant Dusberg, que defendait un brave officier calviniste de Sedan, nommé Barthélemy Schmidt. Aux sommations ordina res, il répondit par un feu bien dirige qui incommoda vivement les assiègeants. La nuit survante, vers onze heures, les Bavarois livrèrent à la place un assaut géneral; mais au bout de six heures de lutte acharnée, ils furent repoussés avec perte. Une courte suspension d'armes permit aux deux partis d'enterrer leurs morts et d'enlever leurs blessés, à cette occasion, on convint de part et d'autre que la ville serait mise hors de cause et que la citadelle seule continuerait à subir le siège. A dix beures, l'attaque recommença par une canonnade vigoureuse et, dans la soirée, une brèche s'étant formée, Tilly somma le gonverneur de capitaler, lui offrant de le prendre à quartier. Schmidt demanda et obt ni quelques jours de réflexions, dont il profita pour faire demander du secours à Mansfeldt, par son chapelain David Forgeon. Le 24 avril, Forgeon revint avec la nouvelle que l'électeur. Frédéric était arrivé au camp de Mansfeldt, et que tous deux accouraient pour delivrer Dilsberg. Le meme jour, Tilly, informé de l'approche de l'ennemi, leva le siege et alla prendre position à Wisloch, afin dentraver autant que possible la jonction de Mansfeldt et du margrave de Durlach.

La nouvelle apportee par Forgeon etait vraie de tous points. Les Hollandais, principaux moteurs de cette guerre qui, en desolant l'Allemagne, devaient operer une diversion utile en leur favour, connaissaient trop bien les instruments qu'ils employaient pour n'en pas voir les defauts. Non contents d'avoir mis sur pied trois puissantes armées,

ils déstraient encore rattacher les chefs indoctles à leur solde par un lien commun et donner à leurs efforts l'unité qui leur manquait. On n'ignorait pas à La Haye que Mansfeldt se considerait comme trop grand homme de guerre pour se sonmettre soit au jeune Christian d'Halbersradt, soit au vieux Margravo de Bade, et que ceux-ci, a leur tour, fiers de leur paissance princière, ne consentiraient jamais à pher sous un butard de grand se gneur. On avait eru que la presence du Palatin a l'armee de Mansfeldt ferait disparattre ces difficultes d'amour-propre, ralliers t davantage les esprits et donnerait en Allemagne un relief plus honoble aux entreprises des trois generaux. Cedant donc aux sol icitations de ses allus et plein de nouvelles illusions, Frederic partit de la Haye, sous un deguisement, traversasans encombre la France et la Lorraine, et le 22 avril. atteign tile camp de Mansfeldt. It informa aussitöt le Margrave de son arrivee, en l'engageant a joindre les troupes. badoises à celles du comte. Le lendemain il passa le Rhin à Gemersheim, et, le 25, le Margerve, jetantenfinie masque, se mit en mesure de repondre a l'appel du Palatia. Atio de concilier ses interêts avec ses passions pout ques, il avait eu la prudence de ceder par acte autlientique tous ses États. à son fils ain : auguel il lit proter serment par ses sujets , déclarant estre résolu de vivre et mourir soldat et de ne cesser jusqu'à ce que les heritiers du marquis Edouard soient extirpez, les Espaquels chassez hors de l'Empire, le palatin restitué en son entier et les catholiques privés de tous pouvoir et pays, la religion catholique du tout exterminée, et aliencentre l'Evangélique du tout res-Cabbe.

Il debuta par assieger Eppingen, qui se rendit bientot. De son cote, Mansfekit s'etnit avance jusqu'a Mingolsheim, epiant decession de venger la defaite le sa cavalorie à Woingarten. Le 27, il envova quelques escadrons faire une fausse attaque sur le camp de Tuly. Les Bavarois sortiront impe-



tuensement avec du canon et balavèrent facilement les assaillants, dont la fuite simulée excita leur ardeur et leur témérité. Emportés par la chaleur de la poursuite, ils dépassèrent Mingolsheim, et tombèrent dans une embuscade de Mansfeldt. Enveloppés de toutes parts, attaqués par une nuée de cavalerie , écrasés par la mitraille , les Bavarois se voient couper la retraite par les flammes qui dévorent Mingolsheim que Mansfeldt a fait incendier derrière eux. Ils auraient peri jusqu'au dernier, si Tilly n'eût fait lui-même une sortie vigoureuse pour les degager. Il ne put en sauver néanmoins qu'un bien petit nombre, et cette affaire lui couta plus de 2,000 hommes et quatre pièces de canon. Le colonel de Herzelles, belge, alors commandant du contingent de Wurzbourg, demeura prisonnier avec le baron de Hersbersdorf et le major, general de Tungen. Mansfeldt n'éprouve qu'une perte insignifiante, mais le colonel Obentraut fut grièvement blessé. Après ce succes, il s'empara de plusienrs petites pluces, entre autres de Ladenburg, qui defendu avec vigueur par son brave gouverneur, le lieutenant colonel d'Eynatten, ne fut pris que par trahison.

Tout semblait sourire au Palatin, la victoire avait salué ses premiers pas, et les événements depassaient de à la mesure de ses espérances. Tilly rejeté à l'extrémité du bas Paiatinat paraissait désormais incapable de nuire, et l'on pouvait croire l'instant venu de tirer enfin une vengeance éclatante des humiliations passées. On ne parlait rien mo ns que de partager la Bavière, d'emprisonner les Electeurs ecclésiastiques et d'exécuter les éveques de Wurzbourg et de Spire, accusés d'etre l'ame de la Ligue Ma heureusement, avec la prospérité se réveillèrent les prétentions et partaint les rivalites, Mansfeldt et le Margrave, incapables de se subordonner l'un à l'autro et de demeurer unis meme sous le manteau de l'Electeur palatin, crurent pouvoir se séparer sans péril. Mansfeldt entreprit de chasser les impé-





riaux de toutes les places de la Bergstrasse et d'occuper. Cordova D'autre part, le Margrave, renforce de guelques régiments, que lui coda Mansfeldt, se dirigea vers les frontieres du Wurtemberg, afin d'obliger le duc a se declarer. hautement contre l'Empereur. Tilly s'etait retire de Wisloch, à Wimpfen, petite y lle sur le Neckar. Il y occupait. una position avantageuse, ou il pouvait tenir en bride le duc de Wurtemberg et empecher toute jonction des troupes, que ce prince vennit de concentrer sur ses frontières. avec celles du Margrave. Se sentant trop faible contre ses ennemis, il manda de la maniere la plus pressante a don Gonzales de Cordova de le venir trouver avec bonne partie de ses gena, « le salut de l'Empire etant, Jisnit-il, en jeu,». Cordova rustifia dignement la confiance du general de la Ligue, et, mettant de cote tout esprit étroit de rivable, partit immedialement ävec 4.000 hommes d'infanterie et 22 escadrons or a dans l'elito de son armee. Par des mouvements habites, il reussit à derober sa marche aux deux chefs protestants, et arriva le 5 mai au camp bavarois. Presqu'en même temps, le Margrave s'établissait à Biberuch avec l'intention d'attaquer Tilly le lendema n. Ses forces s'elevatent à vingt mille hommes, divises en six regiments d'infanterie et 24 escadrons de cavalerie. Outre deux de ses fils. Charles et Christophe, il menait avec lui le due Magnus de Wurtemberg, les dues Guillaume et Bernard de Saxe-Weyman, ainsi que plusieurs autres princes de l'Empire. Son artillerie, aussi remarquable par le nombre que par le caubre, se composait de quarante bouches à feu, dont deux de 60 livres de balles, un grand mortier de 70, six canons neufs, ornes de ses armes, et 29 autres. pièces de differents calibres. Ce chiffre éleve pour l'apoque etait singulièrement augmente de 70 chario si de l'invention du Margrave, portant chaquis un petit pierr er avec son caisson. Ces chariots portes les uns sur quatre, les autres sur six roues, étaient garnis d'un côté de longues pointes

de fer, aim de pouvoir servir de retranchement, dans un cas donné, tandis que les obusiers poses en travers enssent vomi la mitraile sur l'ennemi. Enfin, 1800 chariots de transports également armes de pointes de fer, formaient dans les campements une veritable redoute et trainaient dans les marches un immense attirail de guerre. Fier de ce grand appareil de force, le Margrave dedaigna de preudre les avantages qu'offrait le terrain et rangea son armée en bataille dans une plaine découverte, sans autre défense que les chariots, à l'abri desquels il posta son infanterie. Sa droite était couverte par le Neckar, et derrière lui coulait le Belligerbach, ruisseau assez profond, et dans certains endroits marecageux, sur lequel il n'existait qu'un seul pont. Son front très-etendu etait commande par des hauteurs qu'il negliges d'occuper. Au dels de ces hauteurs, dans l'épaisse forct d'Oberensisheim, eta t campée l'armée Hispano-bavaroise, forte de six regiments d'infanterie et de 40 escadrons, en tout vingt mille hommes. Averti de l'approche des Badois, des la pointe du jour, Tilly disposa ses troupes en ordre de bataille, et, après avoir fait distribuer une demi-mesure de vin à chacun de ses hommes. il sortit de la foret en deux I gnes. Son premier soin fut de s'assurer des mamelons en face du Belligerbach, il y etablit son artillerie, et ouvrit aussitet un feu violent sur l'enneme La cavalerie badoise, qui se trouvait plus à decouvert que le reste de l'armeç, cerasee de boulets, se replia derrière l'infanterie, tandis que l'artificrie s'avançait en toute hate pour repondre a celle ces Bayarois. A plusieurs reprises, le Margrave essaya mutilement d'attirer Tilly hors de ses positions. Le general de la Ligue demeura immobile sans cesser de faire jouer ses puissan tes batteries sur les Badois, insuffisamment prolèges par lears chariots. La canonnade se prolongea ainsi jusqu'a midi. Sur ces entrefaites, une forte reconnaissance de cavalerie bayaroise, fut si maltratte par les cuirass ets



du Margrave, qu'elle prit houteusement la fuite, et se sauva, en désordre, au delà du Neckar. Ce succès partiel anima les troupes badoises ; les colonels demanderent avec instance l'ordre de marcher en avant et de deloger les Bavarois, mais le Margrave qui, ignorant l'arrives de Cordova, méprisait la faiblesse numerique de Tilly et se crovait sur de l'ecraser à sa volonte, pretendit qu'il valait mieux laisser l'entiemi épuiser ses forces, avant de l'attaquer. Vers midi, la chaleur devint tellement forte que le combat fut suspendu spontanement par une treve tacite de deux heures. Tilly en profita pour faire prendre de la nourriture et du repos a ses soldats, sous les ombrages de la forêt qu'ils occupaient ; le Margrave, au contraire, faugua ses troupes, exposées aux arceurs d'un soleil brûlant, en manœuvres protendûment destinces à ameliorer ses chances de victoire. Sur les deux heures, des tourbillons de poussiere s'elevant de la route qui longeait les derrières de l'armee de la Ligue, firent supposer au Margrave que Manafeldt, par une de ses marches (exprevues qui lui etaient familières, avait tourne Tilly et se disposait à le mettre entre deux feux. Il fit sonner aussitut le bouteselle et lança. sa cavaiene contre les positions bavaroises, en l'appoyant d'un feu d'artillene formidable. La supposition de Georges Frederic ctart étrangement erronce, ce qu'il avait pris pour le signe de l'arrivée soudaine de Mansfeldt était cause par un mouvement des Espagnols qui se massaient à la droite des Bavarois, dernère un pli de terrain boisé, qui cacha leur approche au Margrave. Tilly recut la cavalerie badoiso par une triple salve de mousqueterie et d'artalerie, la mit en desordre, et la fit immediatement charger par ses curressiers. Une mêlee effreyable s'ensuiva. La terre trembiant sous les decharges multiplices du canon, et la fumee devint si intense, que les combattants ne pouvaient voir à cinq pas devant eux. Le duc Magnus de Wurtemberg, deploya, dans cette rencontre, un courage

heroique. Blessé en plusieurs endroits, il refusa de se rendre et continua à combattre jusqu'à ce qu'il tombat tellement emblé de coups que sans un medadon qu'on retrouva sur lut, son corps deligaré n'aurait pu etre reconnu. Malgré ces prodiges de valeur, imites par d'autres officiers, la cavalerie badoise rempue, se reforme à grand peine, a l'aide des renforts que lui envoie le Margrave. Elle est de nonveau culbutee Georges Fredéric quitte alors ses retrauchements, et mêne son infantene a l'attaque des entholiques; sa présence retabil le combat; les soklats de Tilly, arretes par cette barrière vivante et compacte, s'efforcent en vain de l'enfoncer Leurs charges repetees les equisent sans amener de resultat. Desespérant de réussir par la force seule . Tilly emploie la ruse ; par une manœuvre habile. Il simule un commencement de retrane, les Badois tombent dans le piège, se procipitent en avant aux cris de victoire, et roingent leur ordre de bataille. C'est ce qu'attendait Tilly. Il se retourne contre les Badois, tandis qu'à son signal. Cordova sort de son embuscade, avec le regiment de Naples et les prend en flanc. Le Margrave envoie à la hate du capon pour arreter. ce nouvel enneau. Ses boulets bien dirigés ouvreat des rues entieres dans les rangs espagnols, dit un témoin ocufaire. Impass b es sous la grele meurtrière qui les décime, les veterans de Cordova abordent à l'arme blanche leurs. adversaires deja ebrankes, sabrent les artideurs sur leurs pièces, et s'emparent des canons. Les Badois renverses cherchent un refuge derrière leur rempart roulant; dans ce momont, le fau prend a cinq de leurs caissons de poudre, qui font explosion, et tout ce qui se trouve dans l'espace de deux arpents de terre aux environs, hommes, betes et chariots, est lancé dans les airs avec un horrible fracas. La panique se met parm, les troupes du Margraye qui se cro ent attaquees en queue. Ce qu'elles avaient encore de cavalerie s'enfuit à toute bride en criant : sauve qui peut ;

du Margrave, qu'elle prit hosteusement la fuite, et se sauva, en désordre, au delà du Neckar. Ce succès partiel anima les troupes badoises : les colonels demandérent avec instance l'ordre de marcher en avant et de deloger les Bavarois, mais le Margrave qui, ignorant l'arrivée de Cordova, maprisort la faiblesse numerique de Tilly et se croyant sur de l'ecraser a sa volonte, pretendit qu'il valait mieux laisser l'enuemi epu ser ses forces, avant de l'attaquer. Vers midi, la chaleur devint tellement forte que le combat fut suspendu spontanement par une treve tacite de deux heures. Triv en profita pour faire prendre de la nourriture et du repos a ses soldats, sous les ombrages de la foret du ils occupaient : le Margrave, au contraire, fatigua ses troupes, exposees aux urueurs d'un soleil brûlant, en manguyres protendument destinces a ameliorer ses chances de victoire. Sur les deux heures, des tourbillons de poussière s'élevant de la route qui longeait les derrières de l'armee de la Ligue, firent supposer au Margrave que Mansfeidt, par une de ses marches imprevues qui las etaient familières, avait tourné Tilly et se disposait à le mettre entre deux fenx. Il tit sonner aussitot le bouteselle et lança se cavalene contre les positions bavaroises, en l'appuyant d'un feu d'artifiere formidable. La supposition de Georges Frederic etait ctrangement erronce, ce qu'il avait pris pour le signe de l'arrivée soudaine de Mansfeldt était. cause par un mouvement des Espagnois qui se massaient à la droite des Bavarois, derrière un pli de terrain boisé, qui cacha leur approche au Margrave. Tilly recut la cavalerie badoise par une triple salve de mousqueterie et d'artillerie, la mit en desordre, et la fit immediatement charger par ses cutrassiers. L'ue mèles effroyable a'ensulvit. La terre tremblait sous les ducharges multipliees du canon, et la fumée devint si intense, que les combattants ne pouvaient voir à cinq pas devant eux. Le duc Magnus de Wurtemberg, deploya, dans cette rencontre, un courage



heroique. Blessé en plusieurs endroits, il refusa de se rondre et cominua à combattre jusqu'a ce qu'il tombût tellement criblé de coups que sans un médandon qu'on retrouva sur lui, son corps defiguré n'aurait pu être reconnu. Malgré ces prodiges de valeur, imites par d'autres officiers, la cavalene bacoise rompue, se reforme à grand'peine, à l'aide des renforts que lui envoie le Margrave. Elle est de nouveau culbutée. Georges Frécérie ouitle alors ses retranchements, et mêne son infanterie à l'attaque des entholiques; sa présence rétablit le combat; les soldats de Tilly, arretes par celte barrière vivante et compacte, s'efforcent en vain de l'enfoncer. Leurs charges rèpetees les épuisent sans amener de resultat. Desesnérant de reussir par la force seule, Tilly emploie la ruse, par une manœuvre habile, il simule un commencement de retraite; les Badois tombent dans le piege, se prée paeut en avant aux cris de victoire, et rompent leur ordre de bataille. C'est ce qu'attendait Tilly. Il se resourne contre les Badois, tandis qu'à son signal, Cordova sort de son embuscade, avec le régiment de Naples et les prend en flanc. La Margrave envoie à la hâte du capon pour arreter. ce nouvel ennemi. Ses boulets been danges ouvrent des rues entières dans les rangs espagnols, dit un témoin oculaire. Impassibles sous la grele meurtrière qui les dec me . les velérans de Cordova abordent à l'arme blanche leurs. adversaires deja ebranles, sabrent les artilleurs sur leurs pièces, et s'emparent des canons. Les Badois renversés cherchent un refuge derrière leur rempart roulant ; dans ce moment, le feu prend a cinq de leurs caissons de poudre, qui font explosion, et tout ce qui se trouve dans l'espace de deux argents de terre aux environs, hommes, betes et chariots, est lancé dans les airs avec un horrible fracas. La panique se met parmi les troupes du Margrave qui se croient attaquées en queue. Ce qu'elles ava ent encore de cavalerie s'e ifuit à toute bride en criant : sauve qui peut ;

l'infanterie demoralisée suit cet exemple, et va s'abimer dans un affreux polo melo, au milieu des marais de Belligerbach. Le regiment blanc, commande par Philippe de Helmstadt, fait seul une gloricuse exception. Cette vaillante phalauge, s'aillant des chariots armies ou Margrave, sousient, avec un admirable courage, tout l'effort de l'armee. catholique; deux regiments, lances contre elle par Tilly, sont presque enticrement detruits; mais elle est trop faible pour sauver encore l'honneur de la journee, et ses rangs eclaireis livrent passage aux piquiers espagnols; bientôt, accablee par le nombre, privee de son chef et de ses principaux officiers, elle est coûn tuille en preces et mise en pleme deroute, comme tout le reste de l'armée badoise. Il étai. 8 heures du soir, quand la dernière resistance cessa; le Nargrave avait deja pris la fuite, après avoir refugie quelques-uns de ses bagages les plus precieux à Heilbronn. Il laissait, sur le champ de bataille 5,000 morts, parmi lesquels le duc Magnus de Wurtemberg, le jeune comte Palatin de Birkenfeld, Philippe de Helmstadt, et quantità d'autres gentifshommes et officiers de distinction, Sa caisse, son artillerie ses bagages, ses faineux chariots a pointes tomberent entre les mains des generaux de la Ligne avec un millier de prisonniera et sept étendarus ou drapeaux. Grace au voisinage de la frontière Wurtembergeoise, les debris de l'armée badoise schapperent à une destruction complete. Les vainqueurs, d'ailleurs, affaiblis par des pertes considerables, respecterent la neutralité du duc de Wurtemberg, et ne pousserent pas plus lois que Neckar Garstach.

Le lencemain, 7 mai, vers le soir, le Margrave arriva a Stuttgard, dons un tel état de fatigue et de prostrution, qu'it fallut le mettre immediatement au lit. Il y reçut la visite du due Jean Frederie, qu'il supplia d'intervenir, pour lui, pres de Tilly. Le due y consentit, mais ses demarches demeurerent sans effet. Au bout de quelques

jours cependant le Margrave reprit courage, il s'occupa de ressembler les débris de ses troupes, et put réunir encore, à la fin de mai , 6,000 hommes d'infanterie, et 1,500 chevaux, qu'il amens à Mansfeldt.

Après la defaite du Margrave, Tilly et Cordova descendirent lentement le Neckar, pour observer Mansfelut, qui assirgeaitencore Ladenbourg. Des ordres positifs, venus de Munich, leur interdissient toute opération offensive et paralysaient leurs mouvements. Ils eurent bientôt le chagrin d'apprendre que Ladenbourg, vaillamment desendu par le lieutenant colonel espagnol, Ado phe d'Eynatten, avait été

emporté par surprise.

Dans l'intervalle, l'archiduc Léopold avait profité de l'absence de Mansfeldt et assiegé Haguenau, avec quelques troupes réunies à la hâte. Déjà, il s'était emparé de quelques ouvrages exteriours, et il se flattait d'etre maitre de la ville dans deux jours, lorsque Mansfeldt, inquiet pour sa principale place d'armes en Alsace, et rendu libre par la prise de Ladenbourg, accourut, tailla en pieces les gens de l'archiduc et delivra Haguenau. Le but de cette expedition était à peine atteint, que l'infatigable aventurier paraissait de nouveau avec son armée devant Manheim, y passait le Rhin et commettait un de ces actes de haut brigandage, dont il était coutumier.

Depuis longtemps, le Landgrave Louis de Hesse s'était attire la naîne des princes calvinistes par sa fidelite înc-branlable onvers l'Empereur, et ses efforts aussi constants que loyaux pour amener une conciliation generale. L'occas on de lai faire expier severement cette conduite, qualifice de transson envers les amis du libre examen, etait impatiemment attendue par les chefs avides et sangumaires qui dirigiaient alors le parti. La cupidite de Mansfeldt convoitait les richesses du Landgrave; les rancunes ou Polatin dechu et du Margrave vaincu, voyaient, dans ce meme prince, une victime sur laquelle elles pouvaient s'assouvir à

TILCT.



leur aise. Le droit des geus, la neutralite, les constitutions de l'Empire étaient des considerations de trop mediocre valeur, nour arrêter des hommes qui n'avaient recule, ni devant l'apostasie, ni devant l'usurpation, quand leurs passions y trouvaient leur compte. Deja, l'année précedente. les Etats du Landgrave Louis n'avaient ete sauves des devastations de Christian de Brunswick, que par la brayoure du baron d'Anholt. Cette fois, les circonstances étalent plus favorables pour Mansfeidt. Anholt etait loin. Tilly et Cordova venaient de se séparer, l'un, pour couvrir la Bavière et aller au devant du genéral impérial Caracciolit. l'antre, pour chercher les renforts que lui amenait le duc-Frédéric de Soxe<sup>3</sup>, et purger avec leur aide, l'éveché de Spire, des garnisons palatines. Enfin, Christian de Brunswick approchait; la Hesse seule separait les deux armées, et il leur important de s'assurer du passage, afin de faciliter leur jonction. Les trois generanx protestants deciderent donc l'expedition contre le pays de Hesse Darmstadt, et se in rent immediatement à l'œuvre, sans prendre la peine de faire la moindre declaration de guerre prealable au Landgrave Louis. Dans la nuit du 23 au 24 mai, l'armee palatine se mit silencieusement en marche sur Darmstadt, a en empara par surprise, fit prisonnier le Landgrave et son fils et desola unpitoyablement le pays. Des richesses immenses furent enlevces, en peu de jours; et cette petite principante, naguère si opulente, fut reduite a la plus affreuse misère.

La atuation des catholiques devenant encore une fois périlleuse; car si la jonction de Christian et de Mansfeldt se fut opérce à Darmstadt, comme en devait le croire, les princes calvinistes eussent disposé de forces telles que

Archives du Royaume, Secrétairerie d'Etat allemande Lettre de l'infante, 26 mai 4622.

<sup>\*</sup> Archives du Royaume, Secrétairerse d'Etat allemande Lettre de l'infante, 38 mai 1632

Tilly et Cordova, même unis, auraient été incapables de leur résister. Dans cette conjoncture critique, Tilly deploya avec eclat ses grands talents d'homme de guerre et se tira avec le plus grand honneur de la position difficile que lui créaient l'inferiorité de ses forces et les ordres de son souverain. A la nouvelle des mouvements de l'armée palatine. il marcha droit sur la ville de Manheim; non qu'il eût l'espoir de la prendre, mais parce que cette place etait la clef du Palatinat, le refuge des trésors et du butin de Mansfeidt, le pivot de ses opérations. Il ne doutait pas que l'aventurier ne s'émut et ne fit ta re toutes les considerations de parti devant un intérêt personnel. Son calcul se trouva juste. Mansfeldt quitta Darmstadt au premier bruit du danger de Manheim; il oublis Brunswick et le Palatin et ne songea qu'à sauver ses richesses. Les instances de Fréderic et du Margrave de Bade pour le retenir furent vaines. Il leur failut céder. Dès que Tilly fut informé de leur approche, il quitta tout à coup le voisinage de Manheim et se dirigea à marches forcées vers le Mein. Croisant par des chemins détournés l'armée palatine, il surprit à Lorsch l'arriere-garde de Mansfeldt. lui tua 3,000 hommes, fit un grand nombre de prisonniers, et enleva une partie de l'immense butin fait à Darmstadt. Laissant ensuite les troupes palatines continuer leur marche en désordre vers Manhe m. il s'établit sur leurs derrières et leur coupa toute communication avec Christian. Il était temps, car Christian allait atteindre Darmstadt, lorsque cette manœuvre, aussi habile et judicieuse que hardie et bien conduite, vint rompre tous les plans des chefs Calvinistes.

L'administrateur avait passé l'hiver en Westphalie, occupé à toute espèce de rapines et de cruautés. Serré de pres par le baron d'Anholt que soutenait le comte Henri de Berg, avec une armée espagnole, et vivement sollicité par l'ex-roi de Bobeme de le venir joindre, il avait quitté





la Westphalie, entièrement devastée, et passé le Weser à Hæchst, avec 12,000 hommes d'infanterie et 8 à 10,000 chevaux. S'il n'avait été guilé que par un sincère devouement à la cause du Palatin et du protes antisme, il aurait facilement pu, par une marche rapide, donner la main à Mansfeldt, avant que Tilly eût été en état de l'en empecher. Mais il tenait surtout a satisfaire sa cupidite et sa haine contre les protres. Il prit donc le chemin le plus long, afin de piller la riche abbaye de Fulde et l'evec re de Wurzbourg. Anholt abandonne a seu propres forces par le comte Henri de Berg qu'une diversion hollandaise rappela subitement aux Pays-Bas, n'était pas en mesure Je le poursuivre. Les instincts feroces de Christian ains, de t-vres de toute entravo ne s'exercerent que trop cruellement.

Partout l'epouvante et la fuite des peuples annonçaient non approche et les incendies, le carnage et la desolation morquaient tous les lieux ou il avait passe. Arrivé pres de Francfort, dont les habitants avaient mondé les environs pour se garantir de ses violences, il songea à passer le Mein dans l'espoir de rejoindre vers Darmstadt Mansfeldt dont il ignorait la retraite.

Le 15 juin, il envoya le colonel Knyphausen, avec 5,000 mousquetaires, quatre escadrons de cavalerie et deux pieces de canon, contre la petite ville d'llochst, situes sur la rive droite du Mein, et appartenant à l'electeur de Mayence. Les habitains se défendirent avec tant d'adresse et de courage, que tous les arti leurs de knyphausen furent mis hors de compat, et cet officier fut lui meine assez grie vement blesse. Knyphausen demanda des renforts que l'administrateur au amena lui-mome, en personne. A cette vue, la garnison et les bourgeeis se jugeant incapables de tenir contre les forces auss considerables, s'embarquerent avec leurs familles et leurs effeis les plus precieux.

<sup>!</sup> Bougeaut Histoire du traité de Westphalie, tom. 1, p. 68

et évacuèrent la place. Les assiègeants ne tardèrent pas à y entrer, et, par une lache vengeance, firent main basse sur tout ce qu'ils rencontrèrent, sans épargner l'âge ni le sexe. Christian ctablit son quartier-genéral dans la ville, d'ou d'envoya pattre et ravager la compagne. Il s'occupait de faire construire un pont sur le Mein, lorsqu'il apprit tout à coup, la presence de Tilly dans le voisinage. Ce general, grace à des mesures habites, executees avec précision et ponctualité, avait rapidement réuni à son armée la division du baron d'Anholt, et le corps espagnol de Cordova, renforcé de celui du comte Caraceroli.

Exactement informé des mouvements de l'administratear, qui le croyait bien loin, il résolut de le surpren lre, au moment où l'armée brunswickorse traversait la rivière. Le 17 juin, il passa le Mein à Aschafferbourg, et campa dans les environs de Franciort. Dans la puit du 19, le pont de Hachst fut achevé, tant bien que mal, et Christian, plus presse de sauver son botin que son armee, s'empressa de faire transporter ses plus riches bagages de l'autre coté da Mein. En même temps, pour mieux indiquer sans doute sa route aux generaux de la Ligue, il fit allumer, par ses maitres incendiaires, quatre ou cinq villages des environs, dont tous les habitants avaient dejà été massacres par ses gens. Cet affreux spectacle ne pouvant que sumuler l'ardeur des a hés. Le 20 juin, de bonne heure, les sol·lats de Christian s'appre,aient à traverser le pont d'Hochst, lorsque Til y apparus inopinement deva it cux, comme un vengeur menacant, avec 15 regiments d'infanterie, 140 escadrons et 18 canons. Ses lignes s'etendaient, depuis les sources de la Nidda, ruisseau affluent du Mein, jusqu'a Susenheim, village saue un peu au-dessus de Hechst. Son artil ene clait rangee en demi cerele, au centre de la bataille. L'armée de Christian, a peu près aussi forte que celle des albes, était aussi encombree déquipages de train et de bagages que pauvre en canons.

Toute son artillerie se composait de trois pièces. Sa droite s'appuyait sur Hœchst, et convent le pont nouvellement construit; sa gauche, sur un peut ruisseau, gueable en plusieurs endroits.

Dès que Tilly fut à portée de l'ennemi, il fit ouvrir un feu si bien dirigé, que la cavalerie de Christian, fort maltraitee, fut obligée de se replier derrière une hauteur, et que deux des trois canons brunswikois furent, dès les premiers coups, reduits au silence. Susenheim devint le point où se concentra tout l'effort de la lutte. Tandis que la droite de l'armée catholique engageait de legeres escarmouches avec la cavalerse de l'administrateur, la gauche, commandee par Anholt, enlevant, après 6 beures de combat. acharno, les fortes redoutes, elevces per Christian auprès de Sosenheim, et defendoes par son infanterie. Une attaque générale des Brunswickois, pour reprendre cette position importante, fut repoussée avec perte. Let échec découragea Christian, qui craignant de se voir couper le passage du Mem, ordonna la retraite et en precha l'exemple luimême ; sans prendre la peine de regagner Buchst, il traversa la rivière, avec cinq escadrons, à un endroit guésble que lui indiqua un paysan. Les troupes branswickoises, abandonnées à elles-memes, opérerent en desordre leur retraite sur Hœclist. Une manœuvre des Bavarois, évidemment dirigre contre ce point important, causa une telle frayeur parmi ces soldats demoralises, que, perdant toute mesure et lout ordre, ils se precipitèrent en masse vers la riviere. Le pont, encombre, se trouva insuffisant pour livrer passage à la foule des fayards, qui, se poussant les uns sur les autres, culbuterent dans le Mein. Dans cet horrible pule-mele. I eau fit infiniment plus de victimes que le feu des catholiques. Le comte Jean Casimir de Lœwenstein y perdit la vie, au milieu de la presse. Quantité d'autres officiers eurent le même sort. Au plus fort de la confusion, un gros de Croates réussit à franchir la riviere,



en amont, et se précipita sur les Brunswickois de jà passés. et les tatlla en pièces. Les paysans de ces localites, si horriblement dévastées la veille, achevérent l'œuvre de carnage, et de cette armée, deux beures auparavant si nombreuse, a bien pourvue, si brillante de loxe, si riche de butin, il ne restait plus que quelques milliers de soldats sans armes, sans vetements, et completement decourages. Presque tous les bagages, les munitions, les armes, les drapeaux etaient restes au pouvoir de T.lly, avec un nombre considérable de prisonniers; et, chose extraordinaire, cette belle victoire qui detruisait pour longtemps les espérances du Palatin, et consacrait la suprematie de l'autorité impériale sur le fractionnement protestant, n'avait coûté à l'armée catholique que trente-cinq morts. Dans la soirée de ce jour mémorable, Hœchst se rendit, à coudition que ses défenseurs sortiraient du fort, un bâton blanc à la main, et se ret reraient où ils voudraient. Mais, comme ces clauses allaient recevoir leur exécution, le heutenantcolonel Eynatten fut averti que ces memes hommes avaient inhumamement massacré, en entrapt à Hœchst, des femmes et des onfants, et mutilé un pretre. Le fait s'étant trouve vrai, il fit pendre une partie des soldats, et força les autres à prendre du serv.ce parmi les Espagnols.

Christian, après sa defaite, courut jusqu'a Bensheim, au delà de Darmstadt, où il rencontra Mansfeldt, qui decouvrant trop tard les veritables projets de Til y, accourait au accoura de son digne compagnon d'armes. Ils s'y arreterent quelques jours pour rallier les debris de l'armée brunawikoiso, puis rejoignirent l'electeur Palatin à Manheim L'abattement et la consternation régnaient parmi tous ces princes, la veille encore si présomptueux et si temeraires dans leurs projets. Dejà le Margrave avait disparu silencieusement, sans prendre congé de personne. Voyant la cause du Palatin perdue, il avait eru prudent de l'abandonner juste à temps pour pouvoir encore se

faire de cette perfidie un motif de grâce aupres de l'Empereur. Arrivé à Calsbourg, il envoya, le 22 juin, au commandant de ses troupes, Pleickart de Helmstadt, l'ordre de les accocier immediatement et de ramener tout son materiel de guerre dans le pays de Bade.

Son fils, le Margrave regent, se hâta de congedier également le peu de gens de guerre qu'il entretenant, afin de se mieux faire venir des vainqueurs; et dans la crainte que Tilly no fit pas grand cas de l'équivoque cession du 22 avril, il ecrivit en ces termes à ce general:

« Votro Excellence nignore pas que l'ilustre prince Georges Frederic Margrave de Bade, mon très-cher et tres honoré pere, ayant résola de faire la guerre, est sorti du pays avec toute son armee, ce que j'ai vu avec infiniment do deplaisie; aussi ai-je fait jusqu'iei tout ce que r'ai pu pour le détourger de ses desseins. Comme enfin M. mon Pere s'est decide à se separer de ses a lies et les a quittes en effet depuis quelques jours avec l'intention de payer, puis de congécter les troupes, dont il s'est fait suivre, je m'empresse den informer Votre Excellence et de la mettre au courant de ce qui se passe reellement, afind'eviter tous soupçons et inquiétudes et de prevenir les bruits mensongers qui pourraient parvenir jusqu'à vous à ce sujet. Je vous certifie d'ailleurs et garantis personnellement la nouvelle que je vous transmets et que j'a legalement transmise par courrier a mon bon cousin, le duc de Bavière. »

Cette lettre n'atteignit son but que partiellement Le margraviat superieur de Bade que Georges Fredéric avait usurpé sur les enfants du Margrave Edouard, mort catholique, leur fat restitué judiciairement et les frontières badeises souffrirent beaucoup des dermères convulsions de la guerre dans le Palatinat. Toutefois, le vieux margrave put se retirer tranquillement à Hochberg. La clémence de Ferdinand II s'étencit sur lui et lui épargna la proscription

qu'il avait non moins méritée que le Palaun, Anhalt et tant d'autres.

La défection de Georges-Frédéric porta un coup sensible à l'electeur Palatin, déjà assiegé de sombres inquiétudes. L'expedition de Darmstadt avait soulevé contre ce prince un cri de réprobation dans toute l'Euroge, et son beau-père, le roi Jacques d'Angleterre, lui avait écrit à cette occasion des ettres extrêmement vives. Cette audacieuse violation du droit des gens était venue en effet on ne peut plus malencontreusement au travers des négociations que le monarque angla s poursuivait, de concert avec l'electeur de Saxe et le roi de Danemark, près de l'Empereur, par l'intermédiaire de l'infante Isabelle, afin d'obtenir. le pardon de son gendre et une suspension d'armes. Les 🧸 propositions se résumaient à demander une neutralité absolue a l'egard du Palatinat, sans permettre que les bons effets de l'armistice s'étendissent au reste de l'Allemagne. On conçoit facilement que l'Empereur repoussat de parcilles ouvertures qui ne tendaient à rien moins qu'à exposer les États catho iques à tous les ravages de Christion et de Mansfeldt, tou ours assurés de trouver, dans le Palatinat confie à la protection anglaise, un secours et un refuge en cas de besoin. Les commissuires de l'infante Isabe le représentèrent meme au chevalier Weston, ambassadeur de Jacques à Bruxelles, qu'il était difficile de croire sérieusement à ses vues pacifiques et aux dispositions qu'il pretait au Palatin, tant que celui-ci continuerait a rester temoin et complice des barbares expédit ons de Mansfeldt. et de Halberstadt!. Weston, serré de près, finit par déclarer. qu'il demanderait de nouvelles instructions. Les choses en écaient là , lorsque survint la nouvelle de l'emprisonnement du Landgrave de Resse qui irrita profondement l'infante.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archives du Boyaume. Relation de la conference commencée en la ville de Bruxelles entre le chévalier. West in et les continussaires de S. A. — masses de l'audience.

Presque aussitét elle apprit par co même Landgrave prisonnier, que loin de manifester les sentiments que lui attribuaient ses protecteurs, l'electeur avait hautement repousse toute idée de conciliation et avait nettement déclaré qu'il ne fersit aucune soumission<sup>3</sup>. La négociation courait risque d'echouer brusquement, mais, sur les instantes sollicitations de l'electeur de Saxe et du duc de Bavière, l'Empereur consentit à soumettre la question à un congrès de princes de l'empire convoqué à Raushonae.

Cependant, soit que les reproches de Jacques eussent produit quelque effet sur l'esprit demoralise de l'electeur, soit plutot que Fredérie, embarrassó de son prisonnier, honieux de ses violences et desespérant de l'avenir, obeit aux necessites de la situation, il mit en liberté le Landgrave. Louis de Hesse, le 27 juin, après lui avoir fait signer et jurer je serment do no jamais chorcher à se venger et de s'employer de toutes ses forces aupres de l'Empereur, en favour des princes prosents. A quelques jours de là, l'ex-roi quitta Manheim avec Hansfeldt et Halberstadt, car Tilly approchast, les vivres manquaient et les soldats, mecontents de n'avoir plus rien à piller, se mutinaient. Il laissa des garnisons, composées pour la plupart des poldats anglais, dans les villes de Heidelberg, de Manheim et de Fanckenthal, et passa le Rhin suivi encore de près de 30,000 hommes, se dirigeant sur l'Alsace. On pouvait s'etopper qu'avec des forces aussi considerables, il ne cherchât pas à teoir tete à Tilly et a venger les defaites d'Hoechstet de Wimpfen. Mais, outre qu'il était lui-même fort abattu, il n'avait pas le nouvoir de faire ce qu'il jugeait convenable à ses intérêts. Mansfeldt et Halberstadt trouvaient beaucoup plus de hénefire à ravager l'Alsner qu'à se battre contre Tilly D'ailleurs, si leur armée etait redoutable par le nombre, elle ne l'était guere par la valeur; ce qu'elle avait

Google

w.N

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Archives du Reymans, Correspondance de l'Electeur de Mayence.

compté de troupes d'élite avait disparu avec les Badois et les Anglais. C'était plutôt une horde de bandits qu'un corps de soldats, et jamais ils ne le prouvèrent mieux que dans cette marche sur l'Alsace. Le pillage, le meurtre, l'incendie, le viol et tout ce que l'imagination peut rèver de brigandages et d'excès furent commis par ces féroces routiers dans chacune des localités qu'ils traversèrent. Ce fut comme une trombe dévastatrice ne laissant derrière elle que des déserts et des cadavres. La terreur ouvrait toutes les portes devant eux : ce ne fut guéres qu'à Elsass-Zabern qu'ils rencontrèrent une résistance serieuse. Ma s dejà les soldats victorieux de la Ligue se pressaient sur .curs pas. Après la bataille de Hœchst, Tilly avait pris Ladenbourg, et commence à canonner Heidelberg dont il projetait depuis longtemps la conquête. Dés qu'il apprit que l'electeur et les généraux assiégeaient Elsass-Zabern, il détacha le baron d'Anholt, avec 12,000 hommes, au secours de l'archiduc Léopold qui se disposait à aller dégager sa résidence. Lui-meme, interrompant le siège de Heidelberg, vint aider l'éveque de Spire à balayer de ses États les garnisons palatines qui en occupaient les principales places.

Malgré leur superiorite numérique, Mansseldt et Christian étaient incapables de tenir contre le corps de l'Archiduc; leurs soldats demoralisés se révoltaient à chaque instant contre eux, refusaient de se battre, et cessaient de garder le peu de subordination qu'ils avaient montré jusque-là. L'électeur, complètement déconsidéré, n'était plus même bon aux yeux de ses égo stes et cupides genéraux pour leur servir d'instrument ou de drapeau, sa présence les satignait et les genait plus qu'elle ne leur était utile.

En se débarrassan, de lui, ils avaient encore l'espoir de se vendre à l'Empereur ou à tout autre prince, mieux en état que le Palatin déchu de payer leurs services. Ils

UN . --

exigérent donc du malheureux prince leur congé, et celuici, cédant à ces impérieuses instances, publia le 13 juillet un acte, en vertu duquel il ordonnait le licenciement de ses troupes et degageant chefs et soldats de toute obligation envers lui. On a pretendu depuis faire un mérite à Fredéric de ce désarmement force , on a avance qu'il n'ava t arosi agi, que par condescendance pour les conseils du roi Jacques, trompé par les fallaciouses promesses de l'Empereur. Non-seulement l'acte de licenciement, loin de confirmer cette op mon, la controllit formellement, mais men dans la correspondance intime de l'ex-roi ne vient lui donner la plus legere autorite. Frederic se plaint, il est vrai, d'avoir eté trompé, mais par les États-generaux qui n'ont, dital, rempli aucune des brillantes promesses quals lui avaient faites. Il avait, en réalité, si peu pensé à faire dans cette circonstance une concession au roi Jacques ou à l'Empareur, qu'il ne cessa de porter le titre de roi de Boheme, dont l'abandon etait une des conditions preliminaires de toute ni gociation. Peu soucieux d'ailleurs de tout autre chose, sinon que de savoir ce qu'on disart de lui à La Have, il so retira chez le due de Bouillou, dont la réception splendide et la cour fertile en plaisirs firent bientot oublier a de prince frivole ses chagrins et ses revers.

A peine Mansfeldt se trouva-t-il übere du service de Frédérie, qu'il s'empressa de faire une demarche aupres de Tilly pour offrir son armée à l'Empereur ou à ses allies Des le 14 juillet, lendemain du licenciement, un trompette porta au general de la Ligue la lettre suivante, qui, selon Khevenhiller, ne deva t pas être la première :

« Monsieur, nous ne pouvous vous ciler que nous, ainsi que le luc Christian de Brunswick et toute l'armée, avons éte licencies par le roi de Boheme, dans la forme et la mamere que vous pourrez voir par la lettre ei-jointe. Dans le cas, ou i plairait à sa Majesté Imperiale de se servir de nous, nous sommes prots a entrer à son service, de preference à



tout antre, pourve que les arrérages qui nous sont dus nous soient payes; et comme la presente n'est à autre fin, nous demeurons, etc., etc...

Post-Scriptum. Mons. Dans le cas on sa Majesté Imperiale ne jugerant pas à propos de se servir de nous, qu'il lui plaise du moins de casser l'arrêt de proscription lance contre nous et accorder une amnistie génerale, aussi bien aux chefs qu'à tous les soldats de l'armée; par contre, nous sortirons aussitét de l'Empire, et si vous engagez votre parole de nous obtenir cette faveur, nous evacuerons immédiatement les terres de l'Empire, vous priant, pour éviter tout ultérieur inconven ent, de nous donner réponse le plus

tot possible. »

Ces offres furent repoussées avec mépris et les deux aventuriers, talonnés par les Espagnols, se virent obliges de quitter l'Alsace, sans avoir pu rien obtenir. Ils demanderent au duc de Lorraine la permission de traverser ses Etats, en promettant de n'y rester que quatre jours et de ganter bonne discipline. Sans attendre la reponse, ils entrèrent dans la Lorraine, et, profitant de ce que le pays Etait completement de pourvu de troupes, ils y demeurerent 14 jours et le marent a feu et à sang. Chasses par la disette, ils envalurent les évechés de Metz et de Verdun et menacerent les frontières françaises qui se trouvaient alors degarnies. L'inquietade fut un moment y ve au Louvre; ma s l'adresse et l'habileté du duc de Nevers detournerent le danger. Il sut amuser Mansfeldt jusqu'à ce qu'ayant réum un nombre imposant de troupes, il se trouvât en mesure de prendre à son tour un angage impérieux et d'effrayer l'aventurier. Dans ce moment, l'infante isabelle, le duc de Bouikon et les États generaux de la Hollande le sollicitaient, chacun de leur cote, de se mettre à leur service. Il finit par accepter, ainsi que Christian, les offres des Hollandais, traversa les Pays-Bas espagnols, et se frayant un passage sanglant au travers de l'armee de Cordova, il



arriva en Hollande asses à temps pour aider le prince Maurice de Nassau à faire lever le siège de Berg-op-Zoom.

Le Polatinat se trouvait donc tout à fait au pouvoir des catholiques, à l'exception des trois villes importantes de Heidelberg, de Manheim, et de Frankendhal, que le roi d'Angleterre avait declare prendre sous sa protection speciale et que desendaient des garnisons anglaises. La campagne était parsaitement libre; desormais Tilly pouvait consacrer tous ses soins et toutes ses forces à la conquête de ces trois sorteresses

Nous avons vu qu'il avait commencé le siège de Heidelberg, le 22 juin. Ce meme joue, il prit possess on de quelques ouvrages extérieurs sur la rive droite du Neckar, abandonnes depuis longtemps par la défense et y établit des batteries qui causérent de grands degâts dans la ville. Le jour suivant, il dirigea ses attaques contre le pont fortifie du Neckar et les continua pendant plusieurs jours. Des sorties de la garnison, une seule, opérée le 24, eut quelques resultats favorables pour les assiégés. Toutefois, le siege faisait peu de progres, lorsque le 8 juillet, Tilly alla passer le Neckar à Ladenbourg, et bloqua Heidelberg. du côté de la rive gauche. C'est alors qu'il interrempit ses operations pour se porter à la poursuite de Mansfeldt. Au commencement du mois d'aout, Cordova qu'il avait eu beaucoup de perce à retenir pres de lui jusqu'alors, fut appelé à protéger les frontières des Pays Bas coutre les entreprises des ex-generaux du Palatin. Tilly put heureusement combler cette lacune facheuse dans ses forces, en rallant à lui les troupes de l'archiduc Leopold, desormais sans emploi atile. Il revint ensuite devant Heidelberg, d'autant plus decide a poursuivre le siège avec energie qu'il avait reçu à cet egard de pressantes recommandations du duc de Bavière.

L'entreprise était loin d'etre facile. Heidelberg, capitale de l'Electorat Palatin et celebre par son Université, est

Google

w.N

situe sur la rive gauche du Neckar qui, de ce côté, lui forme une défense naturelle. A cette époque, elle était entourée de fortifications considérables, auxquelles on n'avait cessé de travailler depuis plusieurs aonées et qui inspiraient aux habitants une telle confiance que, dans un accès de folle présomption, ils avaient donné à deux des principaux ouvrages de la rive gauche les noms de Nargue Empereur et de Nargue Bavière. Une garnison nombreuse la défendait sons les ordres du brave Henri van der Merven, l'un des meilleurs officiers du Palatin. Le 15 noût, T.lly etablit son quartier général à Willingen et investit completement la ville. Il entama ses approches du côté de la nyière, mais les sorties vigoureuses de la garnison et l'artillene de la place ayant detruit à plusieurs reprises ses ouvrages, il changes de plan, et dirigea ses opérations contre le côte mendional de la ville. Le 20 août, après une violente canonnade, i. fit donner l'assaut au fort Nargue-Baviere et au vieux châleau. Dans la première furie de l'attaque, les soldats de Tilly pénétrèrent dans l'enceinte de Nargue-Bavière, mais ils en furent repousses par un effort désespéré des Anglais et forcés à la retraite. Deux jours après, les catholiques essuyèrent un nouvel echec : Un convoi considérable, composé de 5 gros navires et de 14 petits batiments chargés de vivres et de materie., fut surpres par les assiégés qui tucrent ou jeterent à l'eau la plupart des soldats de l'escorte et ramenèrent triomphalement le convoi à Heidelberg. Le 25 soût, les batteries de gros calibre controites par les Imperiaux sur le Geisberg, étant terminées, ouvrirent sur la place un feu terrible. En même temps, on commença la tranchée du côté du jardin des Faisans, et l'on essaya d'emporter une petite redoute placée au dessus do vieux chateau et se reliant avec lui. Mais celle attaque fut encore repoussee.

Les travaux du siège marchaient lentement, parce qu'ils étaient sans cesse arrêtés par les sorties de la garnison, qui les détruisit plus d'une fois. Le tir de l'armée bavaroise, mal dingé, produisait aussi peu de resultat, et se trouvait domine par le feu de la place. Von der Merven se multipliait sur tous les points, forçait les habitants de travailler eux-memes aux reparations des remparts et n'epargnait ni prieres du menaces, pour stimuler leur courage et s'assurer de leur concours.

Le 26. Tilly envoys au gouverneur un trompette charge. de deux lettres adressees, l'une aux magistrats de Heide.berg, l'autre au commandant lui-meme Toutes deux avaient pour but d'invîter la garnison et les habitants à reconnaître l'autorité de l'Empereur. Cette demarche étant demeuree infructaeuse, Tilly demanda à Van der Merven une entrevue personnelle. Le gouverneur declina cette ouverture et répondit que son superieur, le genéral Horace de Vere, qui se trouvait alors à Manheira, avait seul qualite pour recevoir les propositions du general entrelique. Sur cette replique, Tilly rompit la correspondance et declara qu' l'ne parfementerait plus qu'à coups de canon. L'effet suivit de pres la menace. Le 29, le bombardement reprit avec une nouvelle vigueur, et les colonnes bavaroises donnerent Jussaut au fort Nargue Empereur. Une lutie acharnee s'engagea, et, malgre leur bravoure, les assaillants furent rejetes dans leurs ligiles. Ils n'en continuerent pas moins leurs travaux, et les tranchées, poussées avec activité, avancerent rapidement. Le 6 septembre, une nouvelle batterie erigee, en depit de tous les obstables, sur le sommet de la montagne, ouvrit un feu plongeant sur les ouvrages situes en dehors de la porte de Spire, et força les Anglais à les abandonner - Que ques jours plus tard, les Bayarois s'emparérent d'une redoute dependant du fort Nargue-Empereur. Le 10, ils attaquerent sans succes le vieux chàteau. La muit suivante, le gouverneur sortit de ce point avec une centaine d'hommes determines, surpri, les gardes des tranchees, qu'il massacra, detruisit les travaux des

assiégeants et se logeait déjà dans un de leurs ouvrages, lorsque Tilly, rassemblant à la hâte six cents mousquetaires, les lança contre les Anglais qui furent contraints de se retirer en desordre. Le gouverneur faillit être pris luimeme dans la mèlée, ainsi qu'un brave officier hollandais, le major Vermeire. Ce dernier saisi au bras par un soldat bavarois, se dégagea par un brusque effort, tua son adversaire, renversa un second soldat qui se jetait sur lui et

parvint à s'échapper.

Jusqu'alors le siège faisait peu de progrès et l'avantage élait, dans presque toutes les occasions, demeuré aux assieges. Mais loin de se decourager. Tilly redoubla d'efforts; attribuant avec raison les échecs à l'insuffisance de son art.llerie, i. fit venir des canons de gros calibre des arsenaux bavarois. Le 12 septembre, une attaque partielle contre le fort Nargue-Empereur ayant encore ete repoussée, il laissa deux jours de repos a ses troupes et ordonna un assaut general pour le 15. Ce jour-la, vers eing heures du soir, au signal des funfares, les Bavarois assaillirent la place sur tous les points à la fois. Un combat terrible s'ensu vit. Les assiègés vivement pressès se défendirent avec le courage du desespoir, et parvinrent à se maintenir. dans leurs positions, excepté sur la rive droite du Neckaroù deux ouvrages furent emportés et un lieutenant-colonel tué avec presque tous ses soldats. Ce devait être la derniere victoire des Anglais. Ce même jour, la grosse artillerie demandee par Tilly etant arrivee, le general fit travailler avec tant de diligence à la mettre en position que dès le lendemain elle put jouer sur la place. Auss tôt l'operation terminée, toutes les batteries tonnérent à la fois contre les ouvrages exterieurs de la place et continuèrent toute la journee sans interruption un feu des plus vifs. Vers le soir, Tilly massa ses troupes v.s-à-vis trois des principaux bastions de la ville et les conduisit lui-même à l'assant. Les Bayarois excités par la presence de leur chef firent des prodiges de valeur, mais ils avaient affaire à de dignes ennemis. Pendant une Leure, on se battit avec une fureur indescript ble. Un moment, les assaillants lasses par l'inebraniable energie de la defense, coderent, et déjàsur un point, la garnison sortait à leur poursuite, lorsque six compagnies, dans un effort supreme, parvincent entin à penetrer dans le fort Nargue-Baviere. Tout ce qui s'y trouva fut sabré ; le commandant, le brave major Vermeire, preféra se faire tuer que de demander quartier. De là les Bayarois descendirent avec impetuosite sur le fort Nargue-Empereur qu'ils enleverent d'élan. Maitre de ces importantes positions. Tilly fit dresser immediatement quatre pièces l'artiflerie contre les faces du ravoire qui couvra t la porte de Spire, tandis que 18 canons battaient sans reluche les flancs de cet ouvrage. Ecrases par cette plu e de fer : les assièges se réplièrent sur la ville, abandonnant entin ces fortil cations exterieures conserveus jusqu'alors au prix de tant de fatigues et de sang. Ils furent poursuivas de si pres par les L'gueurs, que Van Jer-Merven, craignant que coux-ci n'entrassent pele-mele avec ses gens, fit fermer la poterne qui communiquait de la ville au ravenn, sacrif ant amsi quantité de soldats qui, n'ayant pu entrer a temps, tomberent sous les coups des Bavaro's Mais ce moven desespéré ne put le sauver. Yers la meme heure, les Groates de l'archiduc Leopolu, charges d'une fausse attaque sur la rive droite du Neckar, remarquent que les forufications de ce cote sont mal gardees. Ils passent la riviere à la nage sur leurs chevaux, entrent par surprise dans le faubourg, y mettent le feu, et, atlaquant les assieges en queue, fraient un facile passage. à l'infauterie de Tilly. Van der Merven essaie de se maintenir dans la vicille ville, mais le trouble et la confusion sont te s, qu'au milieu de l'encombrement de soklats et d'habitants qui, éperdus, cherchent un asile decrière les derniers remparts, il est impossible de fermer la porte.

Emu du terrible peril qui menace la malheureuse cite. Van der Merven se hate d'envoyer à Tilly une députation pour le supplier de preserver la ville du pillage et de prendre les habitants à quartier. Par malheur, les bourgeois deputés perdent un temps precieux à chercher les clefs d'une poterne par laquelle dis veulent sortir, et lorsqu'enfin ils se presentent devant un officier bavarois, il est trop tard pour arrêter la furie des troupes. Durant cette heure si fatalement perdue, les assaillants ont toujours continué d'avancer; favorises par le désordre qui regnait partout, ils ont penétré dans la vienle ville et se sont repandus comme un flot de lave. Cependant, à l'autre extrémute de la vi le, la resistance dure encore. Les Anglais, charges de defendre le bastion du jardin des Faisans, sous les ordres de l'heroigue commandant, du chateau, le chevalier, Herbert, s'y maintiennent avec cet opiniatre et solide conrage particulier à leur nation. On se bat à cet endroit, ators que les regiments de la Ligue occupaient déjà une partie de la ville ; mais une balle frappe Herbert et le jette sans vie par terre; ses soldats harasses ne peuvent plus soutenir l'attaque funeuse des Bayarois exaltes par les houras victorieux qu'ils entendent dans la place. Tout ceda enfin à l'élan des catholiques, et le torrent une fors deporde des deux cotes ne tarda pas a envahir la ville en tere. Van der Merven, echappé par miracle à la pertuisme d'un soldat bavarois, n'a plus d'autre ressource que de se refugier dans le chateau avec 500 hometes et quelques bourgeois. Il était neuf heures du soir. La ville, hyrec à la bratalité d'une solJatesque furieuse, subit les conséquences d'une prise d'assaut. Elle en eut épuisé les horreurs, si Tilly, usant de son autorité et de son ascendant sur les troupes habituees à sa sevère discipline, n'eût arrête leurs execs. La puit fut longue, surtout pour les mall.eureux habitants entasses dans les rues qui montaient au château. Împitoyablement repoussés de ce dernier asile, ils ac croyment à chaque instant sur le point d'etre massacres et le jour seul vint les delivrer de leurs

angoisses.

Le 17, Tilly envoya le colonel Montigny au gouverneur, pour le sommer de se rendre. La discorde régnait au château Van der Merven accusait les bourgeois de lachete. et leur imputa t la prise de la ville ; coux-ci, à leur tour, se plaignaient amerement d'avoir ete abandonnés, sur plusieurs points, par les soldats, et rappelaient qu'on avait vu des habitants combattre seuls, à leur poste, sur les remparts, afors que l'ennemi était dejà entre dans la ville, à la suite des troupes en fuite. Ils reprochaient, au gouverneur, d'avoir entretenu, par avance, une garmson tropfaible pour defendre l'elendue des fortifications, d'avoir surcharge les habitants de corvees et de contributions, de netre cofin plus preoccupe de ses interets pécuniaires que de a defense de la ville, et surtout du sort des bourgeois. Des chefs, la division et le mecontentement setzient propages dans les rangs des soluats prets à se mutiner. Quoique le château fut bien fortifié, on ne pouvait guère se flatter que, sous l'influence de pareules dispositions chez ses defenseurs, il put ten r longtemps. Cependant, Van der Merven demanda a Tilly l'autorisation d'envoyer un offic er au general Vere, à Manheim, pour lui exposer la situation et demander des instructions. Tilly, desireux d'epargner le sang de ses soldats, y consentit. Le dimanche, 18 septembre, comme il revenatt de la messe, le courrier, depeche par le gouverneur, a Vere, revint avec une reponse de celui-ci, qui laissait au commandant de Heidelberg, toute latitude d'agir seion su conscience et comme il le jugerait bon. C'etait lui dire assez clairement qu'il ne devait attendre aucun secours. Ainsi abandonné à lui-même, et pensant qu'il avait assez fait pour mettre son honneur à l'abri, Van der Herven consentit à capitaler, il obtint de Tilly, digne approciateur du vrai courage, les conditions les plus

honorables. Le 20 septembre, la garnison palatine, composec d'environ 10 compagnies et d'une trentaine de cavaliers, sorut du château, avec armes et bagages, enseignes deployées, balle en bouche et mêches allumées, se dirigeant sur Francfort. Comme el e se deployait hors des portes de Heidelberg, quelques régiments de la Ligue firent mine de l'attaquer, au mepris de la capitulation, et se livrèrent à des manifestations inquiétantes. Tilly, avertide cet incident, accourut au galop, l'épée à la main, menaçant de faire pendre, haut et court, le premier qui toucherait un des soldats ennemts. Sa presence et ses paroles imposèrent aux mutins. Pour être certain qu'il ne serait attenté en rien contre les hommes placés sous la sauvegante de son honneur, il les accompagna en personne jusqu'à Weinsheim, à quatre neues de Heidelberg, et les fit escorter delà jusqu'à Francfort, par quelques escadrons de cuirassiers

Le jour mome que Van der Merven sortit du château. Tily en prit possession, et s'empressa de rendre grâces à Dieu de l'heureux succès de ses armes. Sans perdre un moment, il envoya des ingenieurs reconnaitre les environs de Manheim, et, en attendant leur rapport, s'occupa de faire réparer les dégâts du siège. À sa suite étaient entres dans la ville, les Peres Personus et Agricola, jesuites, qui remplissa ent, dans son armée, l'office d'aumôniers. Désireux de reconnaître leurs services et de poser dans le Palatinat les germes certains d'une véritable restauration catbolique, il invita ces religieux à fonder, ilans Heidelberg , un collège de la Compagnie, et leur fournit tous les bâtiments necessaires à cette fin. Dun autre côté, lom de se montrer dur et persécuteur pour les protestants, il permit à plusieurs ministres de demeurer dans la ville, sous la seule condition de s'occuper exclusivement de leurs fonctions spiritue les. Le 21, il expédia au duc de Bavière, un rapport remarquable par sa mûle simplicité, et qu'il ne sera pas sans intérêt de citer ici :

## » Monseigneun.

»Je ne puis celer a Votre Altesse, l'heureux succes remporte, grâce à l'assistance et misericordieuse Providence de Dieu tout-puissant, le vendredi, 16 de ce mois, par l'armee, sous mes ordres, luque le a si courageusement et intrépidement combattu, que certes, at Votre Altesse eut ete presente, elle en cut pris un plassir tout particulier. Or done, ledit jour, j'ai fait tonner, sans retard, mes batteries de gros calibre, depuis le matin jusqu'au soir, sur les forts Nargue-Bayiere et Nargue-Empereur L'assaut avant ensuite été donné, nous nous sommes emparés de ces deux onvrages. Bientot apres les fertifications conprises dans le rayon du faubourg et ou l'ernemi s'etait retiré, par un chemin couvert, en quittant les deux forts, ont etc enjeyees, et nos soldats, renversant tout devant eux. par l'impétuos té de leur attaque, penetrèrent dans le faubourg, pais, dans la ville, sans que le combat eut dure plus d'une heure et demie. Ceux des canemis qui n'avaient pu se refugier au chateau, ont ete massacres, au moins pour la plupart. La perte de la garnison se monte a près de 400 hommes, tandis que, de mon cote, je n'ai en qu'un tres petit nombre de morts. Comme l'ennemi s'etait concentre dans le chateau-residence, je n'at pas poursuivi l'attaque, mais, j'ai fait sommer le lendemain le gouverneur Henri Van der Merven de rendre ledit chateau, ee àquoi il a consenti. En conséquence, gous avons dresse une capitulation, dont je joins ici la copie, en vertu de laque le il est sorti hier, 20 septembre, avec ses officiers et solcais, et c'est ainsi qu'avec l'appui de la bonté divine, j'ai reduit la ville et le château d'Heidelberg à l'obéissance due à sa majesté mpériale<sup>4</sup>, »



Archives du Reyaume. Correspondance de Bavière 1, III fe 472 et 173. Khavembeller a copsé presque texcuellement ce rapport, sioni Maximilien avait probablement envoyé aussi copie a Emperous

La prise de Heidelberg fut très-sensible au roi Jacques. Telle était l'importance que ce prince attachait à la conservation de cette capitale des Etats de son gendre, qu'en dehors de la voie toujours incertaine des armes, il avait employé cel es de la diplomatie. Pendant le cours du siège, Weston, son ambassadeur à Bruxelles, avait fait les démarches les plus pressantes aupres de l'Infante, pour en obtenir un ordre à Tilly de suspendre ses opérations. Le 6 septembre, cet ordre fut accorde et minuté. Mais, on hesita trois jours à l'expédier. La minute ne fut effectivement transformee en depeche que le 9, encore subit-elle des changements notables, qui prouvent le peu de creance qu'on avait dans son efficacité. L'hesitation était assez nature le ; on ne pouvait se faire illusion, à Bruxelles, sur le sort d'un ordre semblable. Tilly, beutenant-général du duc de Bavière et de la Ligue catholique, ne devait rien de plus à l'Infante qu'une deference limitee; or, supposer que, sur une simple réquisition de cette princesse, il cut consenti à leverle siège, si avancé, de Heidelberg, et à attendre, l'arme au bras, la fin des negociations entamies, sans grande sincérité, par le roi Jacques, à Bruxelles, était bonnement inadmissible. D'ailleurs, les entraves qu'il mi, aux communications du meme Weston, avec Chichester, qui se trouva, pendant quelques jours, enfermé dans la place, demontrent le peu de confiance qu'il avait dans la bonne foi des negociateurs anglais. Cette circonstance etait connue de la cour de Bruxelles, près de laquelle Weston avait porté ses protestations. L'ordre du 9 septembre ne peut donc être consideré que comme une concession de fatigue, arrachée a l'Infante, par des obsessions incessantes. Du reste, il cut l'effet qu'on devait en attendre, non-sculement Tilly n'y prit aucun egard, ma s il ne fit pas même de réponse. Le 23, le général de la Ligue fit chanter un Te Deum

Le mer le general de la capacitir entinos un se securi



Archives du poya mie Lausses de l'ambence.

solennel à Heidelberg, et, après avoir pourvu à la sureté de la place, en y laissant une nombreuse garmison, il rejoignit son armée qui, depuis le 21, était campee devant les mura de Manheim, et en avait commence le nege. Son azzivee donna une nouvelle impulsion aux travaux des Ligueurs; le vieux château et quelques positions ferufices tomberent entre leurs mains. Malheureusement, ces polits succes étaient plus glorieux que significatifs. Les progres du siège ne repondant pas à son attente. Titly jugea a propos de diriger son attaque sur un autre point, et passa le Neckar, sur un pont dresse par son ingenieur. Les batteries construites avec une grande diligence, furent bientôt en état d'ouvrir le feu sur les murs de la place. Le 18, la brêche étant jugée assez grande, Tilly donna l'ordre a ses troupes de se disposer à l'assaut. Vere, qui commandait la garnison, informé de ces préparatifs, craignit de n'etre pas assez fort pour soutenir le choe des Bavarois. Apres avoir abrite, dans la citadelle, son matériel de guerre et les effets les plus précieux des habitants, il mit le fou aux maisons les plus voisines du château, et à celles qui formaient le coin des rues. Un vent du mila trèsviolent, propagea les flammes, et l'incendie dévota presque toutes les maisons de la ville. Cet acte de forcese, qui ne fut que trop bien imité, plus tard, à Hagdebourg, n'eut pas meme le merite de l'atilité. Se croire vaincu, c'est l'etre reellement. L'attaque des troupes de la Ligne, ne rencontra qu'une faible résistance; Vere se retire précipitamment dans la citadelle, abandounant la ville entiere aux Bavarois, qui emporterent aussi un nouvel ouvrage a cornes, construit sur le Rhin et contigu à la citadelle. Vere se trouva dans une position critique. Da hout des remparts de la ville et des maisons echappees à l'incendie, on dominait completement l'inténeur du château. Les galeries de tranchees, poussees avec ardeur, arrivérent bientot jusqu'aux fosses, et comme le niveau de la ville se trouve plus bas



que celui de la citadelle, il fut facile de faire écouler l'eau de ses fossés et de les dessécher presque entièrement. Les assiegés essayèrent de se dégager, en faisant une sortie, mais ils n'en tirèrent d'autre avantage que de tuer quelques hommes aux Bavarois. Leurs vivres, leurs munitions étaient a peu près épuisés, ils n'avaient ni bois, ni mèdicaments, ni mème d'argent pour payer les soldats qui murmuraient. Pour comble de malheur, des fièvres, des épidemies éclatérent parmi la multitude réfugiée dans la forteresse et obligée de camper en plein air. C'eût été folie que d'attendre l'assaut, dont les Ligueurs faisaient les préparatifs avec une certaine ostentation, et d'exposer, à une mort certaine, tant de malheureux. Vere demanda donc à capituler et rendit, le 80 octobre, la citadeile, aux conditions suivantes :

1º La garn.son sorura, avec armes et bagages, selon les usages de la guerre.

2º Le général Yere pourra emmener deux fauconneaux avec leurs munitions.

3º La garnison emportera, avec 30 foudres de vin, 200 muids de farine et des rations pour trois jours.

4º Le général Tilly fera escorter le genéral Vere et ses soldats, par terre, à Francfort avec mille chevaux, et leur laissera quinze jours de repos dans ladite ville, jusqu'à l'arrivée du commissaire anglais, charge de désigner la direction que devront prendre les troupes.

5° Tous les membles et effets refugiés dans la citadelle, seront laissés à leurs propriétaires, et ceux-ci seront libres d'en disposer, sans entrave, comme bon leur semblera.

6° Tous les théologiens et gens d'éghse pourront rester en toute sécurité, à Manheim, jusqu'à ce qu'ils trouvent à s'établir a lleurs.

Ce dernier article mênte une attention particulière, en ce qu'il est une preuve éclatante de l'esprit de tolerance de T.lly. Jamais prince calviniste ou luthérien n'eût admis la





possibilité de supporter, en pays conquis par lui, un prêtre catholique, moins encore un religieux. On sait comment Christian de Brunswick et Mansfeldt trailment les ecclesiast ques qu'ils rencontraient, meme en territoire neutre Le contraste est trop frappant pour ne pas etre signalé. Il est vrat que Christian et Mansfeldt, plutot bandits que généraux, ne peuvent être pris comme types des amis du libre examen, mais, les chefs eux-mêmes, les Electeurs Palatins et Saxons n'agussaient pas antrement, quand l'occasion s'en presentait. Gustave-Adolpho fut le premier et le seul des princes protestants de cette époque qui osat garder parfois des ménagements envers les prêtres catholiques, et les admettre au droit commun. Il avait cté précele et largement dépassé dans cette voie de tolerance, qu'il fut d'atheurs loin de suivre constamment, par le catholique Tilly qui, toujours egal à lui-meme, n'en dévia jamais.

Voici encore, à l'appui de cette assertion, un fait aussi remarquable qu'il est peu coonu et qui, pour ctre posterieur de quelques mois à la prise de Heidelberg, n'en trouve pas moins sa place ici. L'authenticité en est incontestable, et il offre des particularités curieuses à d'autres égards. En sa qualité de general en chef, Tilly avait le commandement aupérieur des villes et des pays conquis dans le Palatinat. Sous ses ordres, un fonctionnaire civil était charge de l'administration et de l'expedition des offaires courantes. Au commencement de l'année 1023, Henri de Metternich, qui occupait ce poste de president ou directeur des affaires, fut mis sur la trace de mences occultes tramées par les predicants calvinistes dans un but favorable au Palatin. Il en tit rapport à Tilly qui prit l'arreté suivant.

« Savoir fa sons à vous ministres et prédicants calvinistes, se trouvant presentement dans ceste ville de Heidelbergh que pla nies nous ont ete faites de quelques conventicules qui se font presentement dans ladite ville, esquels on tient divers discours et pratiques dessendues contre et au mépris de sa Majesté Impériale. Commandons et ordonnons partant à tous les ministres et pred cauts susdits qu'ils aient à se retirer au plus tôt de ladite ville et chercher aultre demeure là et a nsi qu'ils trouveront convenir. Et au cas qu'ils desobéissent à cestuy notre commandement, nous serons constraints d'user en ce des moyens convenables, selon quey ils auront à se régler. Daté de Heide berg le 28 de séburier 1623. »

Sur ce décret, écrivait au cabinet de Bruxelles un agent belge, ladite ville a envoyé deux personnaiges de l'armee vers ledit géneral (Tilly), lequel ayant entendu la proposition des dits envoyés, leur a accorde de pouvoir retenir deux des dits predicants jusque à autre ordre

Cette concession froissa le Président de Metternich qui se plaignit aux chefs de la Ligue et presenta les choses sous un jour tel qu'il obtant plein succes. Tilly fut desapprouve et le President ne sat pas meme sacrifier aux convenances la petite satisfaction vaniteuse de faire parade de sa victoire. Un arrêté simplement signé de lui parut en ces termes :

«Combien que Son Excedence le général de Tally m'aye ces jours passés ordonne de permettre que ceux de ceste ville puissent retenir deux predicants calvinistes jusque à autre ordre, si est-ce que pour en avoir eu reproche, il a revequé ledit ordre et commandé de mettre à execution le décret antérieur du 28 februer 1623. C'est pourquoy nous ordonnons par ceste que les dits predicants ayent à obeir et satisffaire au dit décret, sur peine portée en iceluy, et s'abstenir des exercices qui leur out été permis jusqu'à present »Sur quoy, continue l'agent bruvelles, ladite ville a derechof cerit au du general et prié de vouloir moderer cette rigueur, n'ayant cependant rien pu effectuer de façon



l Archives de royaume. Collection du secrétare Rostart. Nº 1, p. 493

que les dits predicants ont été constraints le 22 may 1623, stylo veters, de se retirer de ladite ville et de chercher feur demeure ailleurs. »

La fin de ce rapport montre, du reste, que T ily avait à latter contre d'autres difficultes que des dissidences avec ses subordonnés et revèle les causes secrètes de la moliesse des généraux espagnols à seconder les troupes de la Lique.

« Il y a, est-il dit, si peu d'ordre et tant de mecontentement au dit quartier, que tous les subjets desirent grandement d'estre soubs les armes et obsissance du Roy (d'Espagne et sont les affaires venus si avant qu'un prodicateur catholic en a presché publiquement au dit Heidelbergh par forme de reproche<sup>1</sup>. »

Nous aurons occasion de verifier plus d'une fois l'existence de cette rivalité de l'Espagne et de la Baviere à l'egard de la possession du Palatinat, et de constater qu'elle eut grande influence sur la marche de la guerre et sur les relations des deux alités.

Apres la batalle de la Montagne-Blanche, les archives de Christian d'Anhalt étaient tombres au pouvoir des Impériaux, et l'on sait assez combien leur publication, ordonnée par la cour de Vienne, exerça sur le public une impression fâcheuse pour les rebelles et leurs protecteurs, en dévoilant leurs manœuvres et leurs visces réelles. La prise de Heidelberg livra aux mains de Tilly les archives même du Palatin. Des decouvertes non moins précieuses au point de vue de la vérité et de l'histoire y furent faites. Entre autres pièces importantes, on trouva la minute des instructions données par Frédéric à ces agents en Boheme, afin de préparer son election à la dignité royale. Il est édifiant de voir comment ce prince caracterisait ses propres albes et traitait dans l'ombre ceux-la mêmes dont il avait achete l'apput en leur promettant la couronne qu'il briguait

Archives du royaume. Collection du secrétaire Routart, Nº 1, p. 197.

pour lui-même. Le protocole original que nous allons citer deborde en outre de traits du plus haut intérêt pour la juste appréciation des griefs dont les protestants faisaient tant de bruit et des véritables motifs qui les guidaient. Afin de bien comprendre la portée de ces revélations, il importe de rappeler en peu de mots dans quelles erreonstances se présentant la nouvelle élection décrétée par les Étais. La couronne de Boheme était sollicitée à la fois par le duc de Savoie, qui croyait pouvoir compter sur les bons offices du Palatio, par le roi de Danemarck et par l'Electeur Palatin lui-meme. Un quatrième parti s'était formé en faveur de l'Electeur de Saxe, maigré les refus résteres de ce prince de prendre la moindre part à ce qu'il considérait comme un acte d'usurpation. Toutefois, Fredéric qui ne croyait pas sans doute pouvoir accorder à autrui plus de bonne foi qu'il n'en avait lui-même, redoutait singulièrement cette dermère candidature. Dans le but de la paralyser, i. envoya à ses agents des instructions détaillées et entre autres un long exposé des motifs à faire valoir contre ses concurrents. Chacun d'eux y est traitó selon ses chances. Le roi de Danemarck est à peine honore de quelques lignes, la part du duc de Savoie est plus importante, on y remarquera le loyal conseil d'entretenir neanmoins les i lusions de ce prince, dons l'intérêt de la rébellion. Enfin vingt-trois motifs d'exclusion sont invoqués contre l'Électeur de Saxe. Quelques-uns d'eux jurent étrangement dans la bouche du Palatin; d'autres sont quelque peu naifs, d'autres enfin donnent la mesure des mœurs des cours protestantes et de la liberté civile et religieuse qui y régnait.

Extrait du protocole original trouvé dans les archives

de Heydelbergh.

« Pourquoy le roy de Danemarck ne peut être admis

pour roy de Bohème.

»1° Parce qu'il n'est pas aymé de la commune et est totalement porté au commandement absolu, par où il ne fera estat des privilèges signalés des Bohèmois. 2º Il est homme de fort mauvaise vie, adultère et adonné à la lubricité, ayant esté souvent en peril et danger de la vie pour ce subjet.

3º Les Etats ne lui permettront pas de demeurer hors de Danemarck, comme l'on at veu a la guerre de Bruns-

wick

→ 4º Il touche de parentage aux principales maisons de

l'Empire, sy comme Saxe, etc...

>5° Et encor que par le parentage susdi, il puisse avoir du crédit en Allomagno, sy est-ce que cela ne sert nuilement au gouvernement, ains, sera tant plus porte à faire toutes choses à son plaisir et volonté, se fiant à l'assistance de ses dits parents.

»6º Encore qu'il soit riche, il emploiera ses richesses au

prolit de ses enfants.

»7° Comme il est bon et courageux soldat, il commencerat la guerre, et il faudra que les Etats en portent le fardeau, estant en outre ce trop éloigné de Boheme.

»Pourquoy le duc de Savoye ne peut estre admis, etc.

«1° Encore qu'il soit de la maison de Saxe, sy est-ce que touts ceux qui se servent de langues etrangeres sont aussy quant et quant tenuz pour estrangers et ne peuvent estre admis au collège des Electeurs.

»2° Il est de la religion Aposiolique et Romaine; son fils est Cardinal, par ou il redoutera l'excommunication du Pape et n'advourat aucunement la reformation introduite à l'egard des personnes ecclesiastiques et leurs biens, sy comme des Jesuites, Capucins et autres et par consequent de leur Eglise.

»3° Encor que Mansfeldt veuille donner espoir du changement de religion, ce ne sont que des discours en l'air, car comme il n'est fonde en la vraie religion orthodoxe, ainsi il ne s'y fut entièrement asseurée.

»4º Savoye est entre souvent en accordance avec la v.lle de Geneve, mais il ne l'a jamais observe.

»5° Con'est que six Leues de loing il permette la religion reformée ès pays de son obeyssance.

»6° Si Savoie vient à estre Roy et avoir la puissance, il correspondra avec les autres Arch ducs et parmy boane recompense de l'espaignol attenterat contre la Boheme en ce qu'il pourrat mettant les Evangélisses en grandissime danger.

»7º Comme al est dejà d'age et pourveu d'enfants, al taschera de les faire succéder à la couronne en préjudice

de l'Election libre.

»8º Savoye ayant retenu un demy an de long et ass sté les Bohèmois d'un régiment entier et avecq iceluy occupé la ville de Pilsen, et si on ne luy donne quelqu'espoir, I rappelerat le dit régiment.

y 9º Si Anhalt est accept5 pour capitaine-general, il obtendrat de Savoye que les gens de guerre demeureront

plus longtemps.

» Pourquoy le duc de Saxe pe peut être admis pour Roy.

» 1º Il est puis tant en possession de terres gens et argent par où il ef erchera toutes sortes de pratiques pour obtenir en propriété la Boheme et la posseder héréditairement, comme ses autres pays, pouvant faire beaucoup par sa ризѕапсе

»2º Il est naturellement onnemy des privileges de la noblesse, comme l'on reconnait par ses comportements et incorporerat les moyens et subsistances des Bohumois.

»3º Tant plus puissant qu'il est, tant plus fort pourrat-

al opprimer les Bohemois.

» 4º [l assiste les Bohemo s à payer leurs cebtes; ils seront contraints de luy engager leurs biens par où il se rendra proprietaire d'une bonne partie du pays et comme les subjects sont totalement ruynes, il aurat les dits biens à vil prix et n'oubliera rien de ce qui est de la succession de ses enfants.

»5° Il n'at nullement obligé les Bohèmois, ainsi il est seul

cause que la ville de Budweis n'est maintenant en leur pouvoir et que le comte de Bucquoy leur at donne toutes sortes d'incommodités.

»6° Il se laisse gouverner par trois personnes, à savoir par MM, de Lestenberg et de Schænberg qui luy servent de conseil, et par son ministre de Hoy par lesquels il voudrat aussy gouverner la Bohème et reformera le gouvernement d'Autriche.

»7° Il supporte fort les ecc.ésiastiques, ne permettrat l'altenation des monastères, ainsi tiendra la restauration d'aceulx comme la restitution des biens en provenant pour équitables

»8° Il est ennemy des Réformes comme sont tous ceux de son conseil nommément de Hoy, lequel escrit présentement contr'eulx par où l'Union de ceux de la religion réformee pourrait aller à néant et iceulx seraient plus opprimés que soubs le joug et commandement du Pape.

29° Il n'admet autre religion que la sienne et contra nt les gentilshommes de luy vendre leurs biens, quant iceulx luy agréent et n'oseront ther un lièvre ou renard dans

lears propres bois.

» 10° Le gouvernement de Saxe est plus rigoureux de grief que celuy d'Autriche, c'est pourquoy il se doibt nécessairement joindre et servir de l'appuy d'Autriche.

»11° Augmente les impôts tant sur la bierre qu'auttres

den rées.

- » 12º Il faut que coulx de la noblesse se trouvent a chesque heure prets avecq leurs chevaulx et armes, et ceulx qui par indisposition n'y peuvent satisfaire, doibvent entretenir à cest effect un aultre gentilhomme.
- » 13° Il y at longtemps qu'il n'at tenu assemblée de ses Estats, ains fait tout par lui-mesme, combien que les Estats s'assemblent volontiers.
- \*14° Il n'estime ceux de la noblesse et empesche leurs assemblées, comme l'on a veu cy devant, il gouverne par gens simples au grand préjudice de la dite noblesse.



»15°. Schlick dit que l'on n'entend autre chose en sa court que mein gnedigster herr, mein gnedigster herr, mein gnedigster herr ist heute auf die Jagd, hat heute ein hirschen geschossen. Nous n'avons jamais veu prince plus làche de courage; il serait mal propre en Bohème.

» 16° Hoy s'est déclaré au comte Schlick de ne pouvoir conseil er à son maistre d'entreprendre le gouvernement

d'un pays où il y a diversité de religion.

» 17° Il ne tient nul ordre en sa court, tous les jours, il faut que ses conseillers pour le complaire boivent contre leur volonté, se fasent malades, et crévent de boire, disne à douze, une et deux heures après minuit, fait lever les dames de table et luy demeure assis.

» 18° Il est si avaricieuz que pour cinquante florins, il donne audience, à sa tres-grande incommodité, laquelle

cestant son interest, il donne difficilement.

» 19° Schlick dit qu'il ne faut avoir peur de luy en ceste affaire, et serat respondant que ledit Ducque metterat la main ou pretendrat a ladite couronne, qu'il n'est genéreux et desire seulement vivre en repos et sans soucy.

20° N'a soing ou publicq, ne l'entend et n'y prend aucun

plaisir.

»21° Le roy Ferdinand ne peut attendre accune assistance de sa personne, ny la condition du roy de Boheme estre rendue meilleure par le Saxon¹.

»22° Parce qu'il est plus contraire aux Réformes que les papistes et que les ecclesiastiques le gouvernent.

Mais il est temps de revenir au recit des événements. »

Des possessions de l'électeur Palatin, il ne lui restait plus que la ville de Franckenthal. La protection du roi d'Angleterre n'avait pu sauver ni Heidelberg, ni Manheim. Elle n'aurait pas préservé Franckenthal du meme sort, si la saison et la bravoure des défenseurs de la ville n'avaient

44

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Collection de Routeri, nº 2. Page 179 et survantes nouv.

suppléé sux lacunes du patronage anglais. En effet, Tilly avait investi la place peu apres la prise de Manheim et avait fait commencer les approches. Mais la garmison resista si vigoureusement et avec tant de bonheur, que les travaux du siège, sans cesse detru ts, n'avaient pa faire aueun progres, lorsque survint la mauvaise saison. Tilly se vit donc forcé d'interrompre ses operations. Il comptait les reprendre au printemps, mais le 29 mars 1623, le roi d'Angleterre signa, au nom de son gendre, une convention qui portait que la place serait remise en depôt entre les mains de l'Infante Isabelle, pendant 18 mois, à charge par la princesse de la restituer au Palatin, si a cette scheance la paix n'avait pas ete faite entre les parties beligirantes en Allemagne. Let engagement fut lidelement accompli par les Anglais et Franckenthal recut une garmison espagnole.

Le guartier géneral de Tilly ctait étable, vers la fin de l'année 1622, a Assenheim, bourg du comié de Nassau-Dietz. Une circonstance remarquable se rattache au court sejour de Tilly dans cette locauté. Le comte Ernest Casimir de Nassau-Dietz alors au service des États generaux, était fort tourmente des cantonnements pris sur ses terres par les troupes de la Ligue II destrait ardemment voir ses vassaux delavres des lourdes charges qu'entrainait cet état de choses, meme dans les meilleures conditions. Il s'adressa à son parent, le comte Jean Louis de Nassau-Hadamar, qui jou ssait d'une grande faveur aupres de l'Infante Isabelle. Ce se gneur consenut volontiers à preterses bons offices à Jean Castmir et se rendit lui-mema à Assenheim dans l'espoir d'obleuir de Tilly le digrevenient du comté de Nassau-Dietz. Ses demarches échouerent contre l'impossibilité d'assigner d'autres quartiers aux regiments du comte de Furstenberg qui sy trouvaient cantonnes. Le comite ne se rebuta pas, et, s imaginant avoir decouvert le moyen infaillible de rendre le General plus tranable, il reprit la route d'Assenheim, muni d'une chaine

d'or du prix de 2400 florins. L'expédient était conforme aux mœurs du temps et n'emportait pas d'idee infamante aux yeux de Jean de Nassau; mais des officiers protestants, qui connaissaient mieux les habitudes du general de la Ligue, avertirent le Comte qu'il se gardat bien de mettre à execution son projet de cadeau, attendu que Tilly etait inaccessible à toute séduction. « Certes, dit le predicant calviniste auquel nous empruntons ce détail, c'est là un beau côté du caractère si sévèrement juge de ce géneral, dont les ennemis les plus ardents étaient contraints d'honorer l'abnégation et le rare desintéressement. »

Le contraste est frappant avec la conduite de Wallenstein dans les mêmes circonstances. Le Conseiller de Haagen, chargé en 1627 par les comtes de Nassau-Dillenbourg et de Nassau-Sarbruck de demander au généralissime impérial une exemption de cantonnements imitaires pour les terres de ces seigneurs, n'osa l'aborder que les mains pleines d'argent; encore no parvint-il qu'à emporter des promesses vagues, qui ne furent d'ailleurs pas tenues<sup>2</sup>.

Dans cette campagne qu'il venait de couronner par la prise de Manheim. Tilly s'était couvert de gloire. «La mission qu'il avait à remplir, dit Frœrer, était hérissée d'obstacles et de perils; avec quelle habileté ne s'en est-il pas acquitté. À la tete d'une armée qui atteint à peine le tiers des forces de ses adversaires, il parvient à empécher leur jonction, les bat separément à plate couture l'un après l'autre, et force leurs debris à disparaitre du sol de l'Empire. Quelle profonde connaissance de la guerre, quelle justesse de calculs sur le caractère de ses adversaires! Ou peut dire sans crainte que la campagne de 1622 au Palatinat place Tilly au rang des plus grands géneraux modernes. » Une circonstance augmente encore son mérite, c'est qu'il n'était pas libre. Outre les difficultes materielles, outre



<sup>\*</sup>C. J. Keiler, Drangsale des Nassauischen Volken p. 47 et 48. \* lb. p. 87

les obstacles provenant du fait de ses ennemis , il eut de plus à lutter contre les difficultés et les obstacles d'un autre genre. Soumis à la fois à l'automté du duc de Bavière et à celle de l'Empereur, il etait encore tiraille par certains membres de la Ligue qui se croyaient au-dessus de lui, et la nécessité où il se trouvait de se faire assister des Espagnols, le plaça t dans une certaine relation de dépendance de l'Infante Isabelle des Pays-Bas. Non-seulement il avait mille menagements à garder, mais il était encore contrarié dans ses opérations par les ordres contracictoires qu'il recevant de différents cotés. Les difficultés de cette position ne firent que croitre avec le temps, et sa correspondance avec la cour des Pays -Bas fournit à cet égard les plus curioux et les plus instructifs renseignements; elles attristerent ses deraieres années et furent l'écueil de sa gloire militaire. Quand on reflechit aux grandes choses qu'il accomplit dans des conditions in defavorables, sans laisser echapper ni un mot, ni le moiadre mouvement d'amour-propre, ni la plus légere plainte, on est conquit à affirmer que Tilly fut plus qu'un heureux cap taine et que la grandeur de son ame depassait celle de ses capacites militaires. C'est surtout en le voyant aux prises avec la fortune, puis avec le malheur, que nous pouvons comprendre tout ce qu'il y avait de vraiment fort, de reellement admirable dans la nature genéreuse de ce fervent catholique, dont toute la force consistait dans sa foi.

Ainsi que le dit Gfrærer, c'est la campagne du Palatinat qui jeta les fondements de la grande renommée de Tilly D'autant plus obscur avant 1622, qu'il était moins avule de paraître, il se plaça d'un seul bond au plus haut degré de l'échelle. La profondeur de ses conceptions, la rapidité de sen mouvements, la sagesse et la prodence de ses mesures, la modération et la loyauté de sa condu te envers les vaineus, chose malbeureusement si rare niors, son abnegation devant ses allies, sa bravoure froide ou impetueuse

selon les circonstances, le succès amené de longue main et hardiment enleve de ses opérations, étaient de nature à commancer l'attention et à inspirer une profonde et sympathique admiration. L'Empereur et les princes catholiques comprirent toute l'étendue des services que leur avait rendus le vaillant belge. Le 13 septembre, Ferdinand l'eleva au rang de comte du Saint-Empire, en étendant cette faveur à son frère, Jacques de Tserclaes de Tilly, et aux enfants de colui-ci; en outre la Ligue lui voia un présent de 18000 thalers qu'on promit de lui payer en écus, apres la pacification ou à la prochaine diète, si ce cas de paix ou de trève ne se réalisait pas d'ici làt. A cette occasion Gfrœrer eile une observation piquante d'un contemporain qui peint parfaitement l'esprit des chancelleries allemandes : « En 1619, Tilly n'est encore que baron, et bien qu'il soit dejà licutenant-genéral bavarois, il est seulement tutoyé. En 1620 on (le due Maximilien) a commencé à lui écrire manu proprio et à l'honorer du vous. Le préambule était : Salut, mon cher sieur de Tilly. C'est le 31 juillet 1622 que Tilly a signé pour la première fois du titre de comte » Sur ce dernier point, le contemporain etait mal informé, car ce n'est que trois mois plus tard que l'illy fut crée comte et sa profonde modestie ne permet pas de supposer qu'il ait anticipé d'un jour sur les décrets impériaux



<sup>1</sup> Archives de Vienne Instruction aux néputés de Mayence a la liete d'Augsbourg de la Ligue, 4624.

## CHAPITRE VIII.

Date de Ratisbonge, en 1622. L'Empereur veut transférer au duc de Bavic e la dignité électorale du comte Palatin. Ses négociations à ce sujet avec l'Electeur de Saxe. Opposition de la cour de Bruxelles. Elle propose une convention provisoire, qui est rejetée. Objections de Electeur de Mayence. Vote favorable de la Diete. L'É ecteur de Mayence si y rainé. Profestation du comté d'Onete, ambasudeur d'Espagne. Profeste IV consent à reconnaître le duc de Baviere comme Electeur. Assemblée de la Lique à Ratisbonne. Mansferat a'empare de la Frise orientale. Christian de Brunswick pénetre dans le cercle de la Basse Saxe. Assemblée de la Lique à Batisbonne. Intrigues du ret de Danomarch. Dissansions parmi les Etats de la Basse Saxe. Georges de Limebourg. Manrico de Hesse Cassel. Tilly soumet le Landgrava de Hesse Cassel. Négociation de Tilly avec les Etats du cercle de la Basse Saxe. Christian de Brunswick est forcé de quotter la Basse Saxe. Il est poursaire par Tilly, Bataulle de Stadloo. Défante de Christian. Espécition de Tilly contre Mansfeldt dans la Frise orientale.

L'empereur Ferdinand II avait convoqué a Ratisbonne pour le 4 décembre 1622, une assemblée genérale des Électeurs et Princes de l'Empire, afin d'aviser aux moyens de rétablir une paix solide en Allemagne et de prendre une résolution définitive au sujet de l'Electeur Palatin. Outre ce but ostensible, Ferdinand en avait un autre qui lui tenait beaucoup plus au œur, et dont le succes devait être precisement le plus grand obstacle au rétablissement de la paix. On se rappelle qu'en 1619, pour determiner Maximilien a prendre les armes contre les rebelles bohemes, Ferdinand s'était engagé à lui transferer le bonnet d'Electeur de Frederic V. Fidèle à sa parole, il n'avait cesse de preparer les voies à l'execution de cette promesse. Lorsque, dans les premiers mois de 1622, lord Digby vint à Madrid soll enter l'intervention active de la cour d'Espagne en faveur du

gendre de Jacques I, le monarque allemand communiqua sans détour ses intentions au roi Philippe IV et supordonna la grace du Palatin à la translation de sa dignité électorale sur la tete du duc de Bavière!. Il lui importait singulièrement de gagner à ses vues l'Electeur de Saxe, dont l'assentiment devait jeter un grand poids dans la balance. Le comte Jean Georges de Hohenzollern fut charge de la mission delicate de faire agréer au chef du protestantisme allemand un acte qui détruisait à jamais l'influence protestante dans le collège des Electeurs. Il le trouve dans les meil eures dispositions possibles, mais assez embarrasse. Ce prince s'etait entremis au mois de mai précédent pour Fréderic, et ne pouvait bonnement donner s. vite les mains à la déchéance de son protégé, sans risquer de se faire accuser d'une honteuse palmodie et de perdre toute autorité parmi ses coreligionnaires. Pour se tirer de cette difficuité, il imagina un moven tout à fait digne de la politique alors en honneur dans les cours évangéliques de l'Allemagne. Il protesta hautement et officiellement contre toute atteinte aux prérogatives et honneurs du Palatin, mais en meme temps il autorisa le comte de Hohenzollern a écrire a l'Empereur : « Que Sa Majesté ne devait attacher aucune importance aux déclarations officielles de l'Electeur de Saxe; que celui-ci avait exprimé dans ses entreticas le vœu que l'Empereur poursuiv t sa victoire, châtiat extmplairement l'usurpateur du trone bohème et fit du bonnet palatin ce que bon lui semblerait. » On savait à Vienne qu'an fond Jean Georges de Saxe des rait vendre son approbation publique le plus cher possible. L'Espagne fit une apposition franche et ouverte qu'expliquent suffisamment les projets d'union alors en plein cours, de la tille de Philippe IV avec le prince de Galles; elle demandant la restauration complète de Frédèric V et proposait, en atten-



Archives du royaume. Liasses de l'audience

dant le traite de paix definitif, une suspension d'armes provisoire d'un au, dont les buses avaient été jetees à Bruxelles entre l'infante Isabelle et les commissaires anglais. La principale de ces buses était que la ville de Heidelberg serait remise au Palatin, celles de Manheim et de Franckenthal, entre les mains de l'Infante, à titre de gage, à condition que si, au bout de l'année, la paix n'était pas faite, Heidelberg serait restituée à Tilly, Manheim et Franckenthal, au Palatin. Ce projet de convention, qui avait le tort de n'offrir aucune garantie aux États catholiques, de n'engager ni Christian ni Mansfeldt, ne pouvait soutenir l'examen. Il fut unanimement rejeté. C'est sans doute à cette occasion que T'ily fut appele à Ratisbonne, où il se rendit au mois de decembre, après avoir laissé le commandement de ses quartiers au baron de Herbersdorf

Des divers princes protestants convoqués par l'Empereur, le Landgrave de Hesse-Darmstadt seul, vint en personne; les ducs Fréderic-Ulrich de Brunswick-Walfenbuttel et Philippo-Jules de Pomeranie s'abstrurent complétement : les électeurs de Saxe et de Brandebourg se firent representer par des deputes. Quant sux princes catholiques, ils etaient tous venus, à peu d'exceptions pres. Les deliberations claient commeneces depuis plus d'un mois, lorsque le 13 janvier 1623, l'Empereur lit porter, devant l'assemblee, la grande question de savoir s'il convensit de donner au duc de Baviere, la vacature crece dans le collège des électeurs par la proscription legale du comte palatin. Des banes catholiques aurgirent de graves objections; l'electeur de Mayence, sans contester le droit strict de l'Emperenn, et les justes raisons qui le faisaient agir, trouva la mesure dangereuse, impolitique et propre à susciter des guerres sans fin en Allemagne. Nean-noins, la proposition imperiale sallia la majorite des suffrages, et fut adoptée. avec reserve expresse des droits des enfants et des agnats du palatia. Le 25 février 1623, Maximilien fut solennellement investi de la dignité électorale; mais, comme en vertu de la résolution de la diète, cette investiture n'était donnée qu'à titre viager, le duc signa le lendemain un revers, par lequel il reconnaissait qu'après sa mort, le bonnet électoral pourrait être rendu a celui des enfants de Fredéric que désignerait la première diète postérieure. L'archevêque de Mayence, mécontent, était retourne dans sa résidence, sans vouloir sonserire à la décision de l'assemblée. Ferdinand, qu'attristait profondément le refus du venérable prelat, lui depêcha son confesseur, le père Buanus, jésu te fort aimé de Schweickard qui, après de longs efforts, parvint enfin à l'ebranler et à obtenir son assentiment!

La résistance du cabinet espagnol fut plus tenace, malgré la satisfaction qu'on avait esperé lui donner par la clause de reserve. Il refusa de reconnaître la validaté de la collation impériale. Le comie d'Onate, ambassadeur d'Espagne, protesta, au nom de son souverain et de l'Infante Isabelle des Pays-Bas, contre l'acte qui venait de s'accomplir, et déclara que desormais l'Espagne retirerait les secours qu'elle avait jusqu'alors prétés à l'Empereur et à la Ligue. Cette measce, appayés d'une communication analogue de l'Infante au duc de Bavière, inquieta vivement les cours de Vienne et de Munich. Tout fut mis en œuvre pour ramener les cours de Madrid et de Bruxelles à d'autres sentiments : on épuisa les combinaisons matrimontales, entre les deux branches de la maison de Wittelsbach et les Habsbourg. Les répugnances du roi Jacques, la hau teur du Palaun, toujours plein d'illusions sur ses propres ressources, firent échouer la plupart de ces projets. Enfin, grace à l'énergique intervention du pape et à l'habile diplomatic du comte Khevenhiller, ambassadeur de l'Empereur, à Madrid, on obtint de Philippe IV l'engagement de



But de la compagnie de Jesus par Cordova

continuer l'utile concours de ses forces à la cause catholique en Allemagne, et peu apres la reconnaissance du titre électoral de Maximilien. La repture du mariage anglais, qui eut lieu dans le courant de l'année 1623, acheva de dissiper momentanément toute cause de differend, entre le roi d'Espagne et l'Empereur.

Tilly n'assista point à la solemnité qui consacrait l'élevation de Maximilien de Bayière à la dignité electorale : il avait quitté Ratisbonne quelques jours auparavant, et arriva le 22 mars à Heidelberg, dont la fameuse bibliothèque vena t d'etre donnée par le nouvel electeur, au pape Grégoire XV, sur la demande du nonce apostolique, Caraffa. Dejà Léon Allatius, bibliothecaire da Vatican se trouvait dans la ville avec plus de cent mulets, destinés à transporter, è travers ses Alpes les procieux manuscrits qui formajent la partie la plus importante de ce depôt litteraire, bien plus riche, au cire de Scaliger, que celat du Vatican. A chaque ballot, on attacha dinscription suivante Sum Bibliotheca, quam Heidelberga capta spolium fecit et P. M. Gregorio XV trapheum must Maximilianus utr. Bor. duz, S. R. J. Elector. Après avoir preside a la remise de ces tresors. Tilly retourns a Ratisbonne, où l'Electeur de Bayiere avait convoqué une assemblee des membres de la Ligue. Des nouvelles alarmantes étaient arrivées , la guerre, loin d'être finie, semblait renaître avec plus de fareur!.

Mansfeldt et Christian, arrivés en Hollande, avec les débris de leur armée, écrasée à Fleurus, avaient été admis pour trois mois au service des États-generaux, et ils avaient paye leur bien vonue en delivrant Berg-op-Zoom, assiege par les Espagnols. Mais, les Hollandais comptaient employer les deux aventuriers, moins pour leur service direct, qu'en guise de machines de guerre contre l'Empereur et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archives de Bruxelles, Secrétairene d'état allemande, Corresp. de Maximilien de Bayère

les États cathologues de l'Allemagne. Entretenir le feu des dissensions intestuces, chez un voisin puissant, dont les forces, une fois libres, eussent pu s'unir à celles de l'Espagne, pour étouffer l'independance, encore chancelante des Provinces-Unies, était une des règles de leur politique. Ils devaient être charmés d'avoir, sous la main, des princes allemands, toujours prets à se jeter, pour un peu d'or, sur le sein de leur patrie, et à la dechirer impitoyablement, sous pretexte de zele religieux. Peu importait à ce peuple calculateur, l'issue des expéditions entreprises par les condottieris à leur solde : ils applaud ssaient au succes, et s'inquiéta ent médiocrement des revers, car ils étaient toujours certains de trouver, dans l'aristocratie protestante de l'Aliemagne, une pépimere feconde de aujots disposés à vendre leur ence au plus offrant. Des la fin de novembre, Mansfeldt, lancé le premier en campagne, avec 10,000 hommes de pied, 2,000 chevaux et 7 pieces d'artillerie, penetra dans l'evecbe de Munster, qu'il mit, selon ses habitudes, à feu et à sang. De là, il passa dans la Frise orientale, contrée riche et fertile, où il eut facilement pu entretenir son arroce, pendant plusieurs annees. Mais ses bandes indisciplinees, habitaces à la rapine et à toutes sortes de violences, gaterent à plaisir de qu'elles ne pouvaient consommer, et se livrèrent à des exces que la plume ne peut retracer. Leur chef fit fortifier Meppen, où il étable, son quartier-genéral, et fixa sa residence au château. de Liefort. Le comte Enno d'Ostfrise, seigneur du pays de ce nom, ctait désigné aux vengeances de l'aventurier, par son devouement héréditaire à la maison d'Espagne, et par la proche parenté qu'une alhance de familie avoit etablia entre lui et le comte Jacques de Tilly Mansfeldt, non content de ravager ses domaines, lui imposa une contribution de guerre de 300,000 ecus; n'ayant pu cire paye immediatement, il mit des garnisons dans tous les châteaux du comte, le fit garder à vue, et le reduisit à se



plus avoir autour de lui que deux valets. Enno fut obligé d'emprunter la somme exigee, à gros intérêts, ce qui n'empecha pas ses employes d'etre pil es et ranconnes sans pitié. Mansfeldt rève même un instant de s'approprier l'Ostfrise, et s'empara regiement des renes du gouvernement, sous prétexte qu'il était l'ancien acigneur du poys. Sur les instances de l'Electeur de Cologne, eveque de Munster, le comte d'Anholt, soutenu par Cordova, passa le Rhin à Dusseldorf et se mit en devoir d'arrêter les brigandages du géneral calviniste. Il réussit à le chasser de quelques places, mais l'approche de Christian de Brunswick le forcabientot à se teair lui-meme sur la defensive. En depit de toutes ses depredations. Mansfeldt manquait d'argent, et lea deguts insenses commis par ses hordes incendiaires, avaient éte lels que la disette le menacait. Il ne se trouvait pas d'ailleurs, en force suffisante pour executer le plan de campagne que lui avaient assigné les Hollandais, et qui consistant à porter la guerre en Boheme, de concert avec Christian, après avoir completement deviaud les évèchés de Wurzbourg, de Mayence et d'autres Etals ecclésiastiques. La France, alors en guerre avec l'Espagne, désirant occuper cette puissance au dehors. Elle offrit à Mansfeldt des subsides qu'il s'empressa d'accepter, pour lever de nouvelles troupes et augmenter son armée. Craignant d'etre prévenu par Tilly, il imagina de recourir à sa tactique ordinaire, en feignant de vouloir se soumettre. Le comte Antoine Gunther d'Oldenbourg, qu'il avait cruellement rançonné et qui était, chaque jour, en buite à quelque nouvelle exaction, souhaitait ardemment de voirson voisinage débarrasse d'hôtes at incommodes. Mansfeldt promit de quitter l'Ostfrise, à condition que ce seigneur intercederait pour lui, aupres du chef de l'Empire et le forait amnistier. Ferdinand, houroux de l'espoir de terrainer une guerre si sanglante, par voie d'accommodement, accueillit la demarche du comie d'Oldenbourg, et le dur

de Bavière donna ordre à Tilly de ne pas avancer, avant que la négociation, ainsi entamée, n'eût donné un résultat. Mais, comme on avait de justes motifs de se défier de Mansfeldt, on lui imposa, pour condition préalable, de licencier immédiatement ses troupes. Ainsi qu'on devait s'y attendre, l'aventurier refusa, et, malgré le zèle du comte d'Oldenbourg et la complaisance de Tilly à continuer la négociation, celle-ci demeura saus résultat.

Christian de Brunswick venaît de faire, à son tour, sa reapparition sur la scène. Blessé au bras à Fleurus, il avait si mal so gné sa plaie que la gangrène s'y mit, et que l'amputation devint indispensable. Il subit l'opération au milieu des fanfares guerrieres, et se fit forger un bras de fer, muni d'un mécanisme ingénieux, destiné à reinplacer, dans certains usages, le membre coupé. Cette infirmité n'ôta rien à la fougue de ses passions. Sur ces entrefaites, l'Electeur palatin était arrive à La Haye, où se trouvait sa familie. Des relations frequentes s'etablirent entre lui et l'administrateur d'Halberstadt. Christian s'éprit, comme on l'a dit, de l'Electrice, et proclamant sa passion adultère, sans souci du deshonneur qui en pouvait rejaillir sur le Palatin, se declara le champion de cette princesse, et lit broder, sur son grand étendard, cette devise impie : Tout pour Dieu et pour elle. Au mois de janvier, il quitta la Hollande, avec une armee égule à celle de Mansfeldt, traversa Osnabruck, et s'avança jusqu'a Rinteln, où il se fortifia. Il s'assura également de tous les points de passage du fleuve, et y mit bonne garnison; puis, il répandit sa cavalerie dans les évechés d'Halberstadt et d'Hildesheim. Son arrivée fut le signal d'une vive fermentation, dans cette partie de l'Allemagne.

Tandis que le cercle des États de la Basse-Saxe ordonnait des levées suspectes, les ducs Guillaume et Jean-Ernest de Saxe-Weimar ressemblaient un corps de 4,000 hommes d'infanterie et de 1,000 chevaux. Croyant l'Electeur

de Saxe indispose contre l'Empereur, à cause des dernières. résolutions de la diete de Ratisbonne, ils lui offrirent la petite armée qu'ils ava ent, disaient-ils, levée pour la défense de la vraie rebigion et de la liberté allemande. Mais l'Electeur recut fort mai ces étranges amis de la liberté, et fit mine de disperser leurs troupes. Deçus dans leur espoir, les deux princes se tournerent vers Christian de Brunswick. qui contia à Guillaume les fonctions de son fieutenantgeneral. Presque en mome temps, le duc Frederic de Saxe-Adenbourg amena à l'administrateur d'Halberstadt deux régiments. l'un d'infanterie, l'autre de cavalerie, qu'il avait crees avec l'argent et pour le service de l'Infante Isabelle des Pays-Bas Larmee de l'administrateur s'augmentait donc tous les jours, et semblait devoir servir de centre et de point de ralliement a tous les preparatifs hostiles contre l'Empereur. Derrière lui, Mansfeldt offrait un point d'appui à sa retraite, en cas de besoin ; il n'avait rien a cra'ndre d'Anholt qui, trop faible pour rien entreprendre contre des forces si supéricures, se maintenait, avec peine, dans les comtes de la Marck et de Ravensberg, dejà épuises par l'ennemi.

Les nouveaux orages qui s'elevaient menaçants à l'horison, obligèrent l'Empereur et les États catholiques à se mettre promptement en mesure d'y faire tete. Dans une assemblee de la Ligue, à Ratisbonne, on décida que les quotes-parts contributives de chaque membre seraient maintenues sur le pied fixé, deux aus auparavant, à la reunion d'Angshourg, et que des instances seraient faites auprès du pape et de l'Empereur pour en obtenir des secours en hommes ou en argent. Le nonce promit, au nom du Saint-Pere, un sabsi le mensuel de 20,000 florius, plus l'entretien d'un régiment de cavalerie, et d'un régiment d'infunterie de 2,000 hommes. Mais, il parait que le pape trouva la charge trop lourde; il se borna à verser dans les caisses de la Ligue, 6,000 florius par mois. De

son côté, l'Empereur s'engagea à fournir un contingent, composé de cinq régiments : trois d'infanterie (comte Colalto, comte Jean de Nassau et comte de Scheenbourg), et deux de cavalerie (duc de Holstein et duc de Saxe Leuenbourg). Ce corps, que commandant le comte de Colalto, renforcé du regiment de cavalerie, Avandano, rejoignit, en effet, le camp de Tilly, au commencement du mois de juin. Enfin, l'agent Morœus fut depeche à Bruxelies, pour y négocier l'envoi d'un renfort considerable, au comte d'Anholt.

Ces points vides, on s'occupa des plans de campagne. Malgré les preuves de mérite et de prodence consommée que venait de donner Tilly, il n'en fut pas moins contraint de subir les prescriptions étroites d'instructions détaillées, qui laissaient peu de chose à son initiative et genaient singulierement la liberté de ses allures.

Les membres de la Ligue se flattaient encore de détourner paci iquement une partie des perils qui les menaçaient. Ils voulaient moins écraser les protestants qui assurer leur propre indépendance et leur liberté religieuse. La mission confiée à Tilly portait l'empreinte évidente de ces dispositions. Elle était à la fois diplomatique et militaire, exigeait autant de tact et dihabile é que de fermeté et de vigueur opportune, et le supposait negociateur aussi accompli que géneral distingué.

Maintenir les princes du nord dans une neutralité réelle, par un double jeu de persuasion et d'intimidation; assurer la tranquillite des évechés rhenaus et du Palatinat, en reduisant le landgrave Maurice de Hesse-Cassel à l'impuissance, isoler Christian et Mansfeldt, les chasser de l'Empire, ne frapper qu'à dernière extremite, et encore avec menagement, telle était la tâche qui lui était imposée. Afin d'en faire mieux comprendre l'importance et les difficu tés, il est nécessaire de jeter un coup d'œil sur ce qui se passait au nord de l'Allemagne. D'étranges intrigues s'y croisaient



Le roi de Danemarck, impatient de se voir en possession des évéchés opulents, objet de ses urdentes convoctises, n'avait pas cru trouver meilleur moven d'y parvenir, que de créer des canemis a l'Empereur, a fin d'avoir occasion de lui vendre sa neutralité. Sous pretexte d'assurer le pays contre les incursioni des Espagnols et de Mansfeldt, il avait preise le cercle de la Basse-Saxe, de mettre sur pied une armée de 10,000 hommes. Personne lement, il avaitgrand som de se tenir derrière le rideau, car, en meme temps qu'il fournismit an duc Frederic-Ulric de Brunswick-Wolfenbeuttel les movens de faire des levres de gens de guerre, et qu'il promettait au due de Brunswick-Celle un corps auxiliaire de 4,000 hommes, il refusait l'offre que lui faisait l'Électeur de Brandebourg, de mettre à sa disposition 15,000 hommes de troupes, à condition de dec arer ouvertement la guerre a l'Empereur. La guerre, il voulait bien la laisser faire, il y poussait même efficacement, mais il necroyait pas, dans son intérêt, de la faire lui-même. Tandis qu'à son instigation, Frederic-Uiric proposait aux princes du cercle de prendre Halberstadt et son armee à leur service, il accablait "Empereur de protestations d'attachement et solucitait, meme le pardon de ce meme Halberstadt. Maiheureusement pour ses plans machiaveliques, il rencontra un obstacle aussi formidable quimattendu. Le cercle de la Basse-Saxe avait pour general le due Georges de Brunswich Lunebourg, prince donc de talents militaires einineats, partisan du Palatin, mais tropimbu des rivatites de famille, existant entre les deux branches de la maison de Brunswick, pour ne pas etre ennemi mortel de Christian. Autant il s'etait montre bel iqueux l'année precedente, dans sis relations avec le roi de Danemarck, qu'il aurait voulu lancer dans l'airene, en faveur do Palatin, autant il repoussait une guerre ou Halberstadt aurait accessairement joue le premier role et assure la suprematie des Wolfenbeutlel. Il s'opposadone, avec beaucoup de chaleur, a la demande de Frederic-Ulrich et la fit



cchouer une première fois. Mais l'aine des Wolfenbuttel ne se reputa pas : il rassembla, a Gardeleben, la plupart des membres du cercle et leur fit partager sa maniere de voir : ceux-ci en entraînèrent d'autres, et Georges, va neusur ce terrain, changes ses batteries. Il cessa de combattre la proposition de son cousin, mais il y fit insérer une clause qui en detruisait toute la portée. En effet, les Etats de la Bassa-Saxe s'étayant de ce que, n'étant pas en force pour chasser Halberstadt de leur territoire, ils avaient, du moins, tout interet à le séparer de Mansfeldt, le prirent à leur service pour trois mois, sous la condition expresse qu'il demeurerait sur la defensive, qu'il tesserait toute relation avec son ancien compaynon d'armes, et qu'il garderait fidèlement l'obcissance due à l'Empereur. Co curieux traite, produit bizarre de l'enchevêtrement des mille menées souterraines qui se pratiquaient parmi les membres du Cercle, fut envoyé par le duc Georges à l'anprobation de l'Empereur, qui ent l'habileté de le ratificr. Une singuliere anomalie resulta de cette situation. Le Cercle de la Bosse Saxe se trouva avoir deux généraux. l'un de droit, mais sans troupes, l'autre de fait et maitre d'une armue, mais sans autorité morale : tous deux completement opposes dans leurs vues et dans leurs projets.

Pendant que le roi de Danemarck s'efforçait de faire disparaître l'antagonisme des deux princes de Brunswick, pour les unir dans une entreprise commune contre l'Empereur, le landgravé de Hesse-Cassel activait, de son côté, ses armements, et soufflait le feu de la rebellion dans les Etats protestants. De tout temps, Maurice de Hesse-Cassel avait été hostile aux catholiques et à l'Empereur. Calviniste zelé et membre ardent de l'Union, en haine de son cous ne le landgrave de Hesse-Darmstadt, luihérien et imperialiste dernlé, il avait trempé dans toutes les conspirations fortices à l'interieur ou à l'étranger, contre la maisen d'Halistourg. Mais le facatisme de ses haines politiques et reli-

gieuses, était encore depassé par son égoisme ; il comptait au nombre de ces princes reformés, fort nombreux alors, qui, lout prets à achever l'ennemi vaincu, à partager ses depouilles, so souciaient mediocrement de course les chances de la lutte et preferaient exploiter, sans danger, les victoires achetees au prix du sang de leurs am s. Lors de In premiere expedition de Christian au Palatinat, Maurice disposant de 20,000 soldats. Sil eût joint ces forces à celles de Christian, nul doute que Tilly n'eut pui en soulenir le poids; mais, bien qu'il en cut de ja trop fait pour n'être pas compromis, il n'esa pas aller plus loin et se borna à de steriles vœux. Comme le due de Wurtemberg, il regarda tranquillement Tilly ecraser. l'un après l'autre, Durlach, Mansfeldt, Halberstadt, et crut avoir esquive lo peril en adressant à l'Empereur un memoire justificatif, accompagné de chaudes et nombreuses protestations de fidelite. Ses tardives explications furent accueilles severement, et bientôt les cantoanements de l'armée de T lly sur les frontières de ses États, purent loi faire prevoir le chatiment qui l'attendant. Neanmoras, ses intrigues ctaient restees si longtemps impunies, sa politique équivoque, egalement delova e pour ses amis et ses ennemis, plus funeste encore aux premiers, avait si souvent reussi qu'i crut pouvoir perseverer, avec toute securite, dans cette voie dangerouse. Il continua a entretenir des relations suivies avec les princes ennemis de l'Empereur; il se rendit meme à Dessau, pour y conferer avec Halberstadt et Frederic Ulrich, Ceux-ce le presserent vivement de s'unir à eux, et ile jeter franchement le gant à l'Empereur. C'etait le seul parti honorable pour Maurice; il sy refusa, et cemanifa, au contraire, a Uhristian, de venir, a ses risques et perils, chasser les troupes de Tilly des frontières de la Hesse. Ces pretentions excessives dans lette egoisme no postsuent etro agreces des princes de Brunswick qui, de leur ecte, se preoccupaient plus d'ausorber le concours de la Hesso





à leur profit, que de rendre au landgrave un service desintéressé, qu'il ne méritait certainement pas. « En général, s'ecrie à propos de ces miserables intrigues un éminent écrivain protestant, jamais l'incapacité politique de l'Egl se princière allemande ne se revela d'une manière plus deplorable. Tandis que les Etats catholiques, s'appuyant sur l'antique organisation de l'Eglise romaine, resserraient étroitement leurs rangs, les princes évangeliques, métamorphoses en petits dieux par la reforme, n'avaient plus la force de s'elever à une pensee supérieure d'unité. Chacun d'eux voyait dans son voisin, non plus un coreligionnaire, mais un instrument qu'il cherchait à exploiter de son mieux, dans son interet privé. »

Les dissensions interieures des princes protesiants du nord, les mysteres de leurs mesquines conspirations, étaient parfaitement connus de Tilly. « Tout ce que dit le landgrave Maurice de Hesse lui est rapporté immédiatement,» cerit un Hessois contemporain. Il est vrai que le général de la Ligue payait largement les services des nombreux agents qu'il entretenant dans les cours protestantes, car il se plaint quelque part des énormes dépenses que lui cause ce système d'informations secrètes. De plus, il s'était misdirectement en relation avec une partie de la nobiosse hessoise qui, fatiguée des lourdes charges que lui imposait le pied de guerre exagéré du landgrave, avait facilement prete l'oresile aux ouvertures du géneral. Il leur avait représenté que la mission de la noblesse allemande consistan moins à se mettre au service des ambilions princières. qu'à defendre l'Empire et l'Empereur, ce chef suprème de la noblesse. Ces considérations, appuyées de la perspective de la franchue d'Empire, c'est à dire au relief immédiat de la couronne, qu'il fit entrevoir aux gentilshommes hesso's, firent sur eux une vive impression, dont les symptomes se manifesterent par une resistance opiniàtre aux demandes de subsides et de levées du landgrave.

Le seul fait de cette opposition enlevait, à Maurice, la plus grande partie de ses ressources; il ne lui restait plus guère que ses troupes soldees, montant à 10,000 hommes environ, avec lesquelles il eut pu soutenir avantageusement la luite, en les joignant à Christian, mais qui, isolees, ne surent même pas le défendre.

La position du landgrave de Hesse-Cassel devenait de jour en jour plus facheuse. Incapable de prendre une résolution hardie, et tirer courageusement l'epee pour succomber, du moins avec honneur, il n'avait pas la prudence de se maintenir, avec soru, dans une neutralite à l'abri de tout reproche. Sourd aux pressantes instances de Halberstadt, comme aux injonctions de l'Empereur, il flottait, hesitant, entre divers partis, sans voulour comprendre qu'il marchait plus sùrement a su perie, par cette voie tortueuse que par toute autre. Un evénement amportant qui survint alors rendit cette position plus critique encore. Le 23 mars, l'Infante Isabelle avait signé avec le roi d'Angleterre, un traité stipulant un armistire de dix-huit mois entre le roi et le palatin d'une part, l'Empereur et ses alhés de l'autre. La ville de Franckenthal, alors assiegge par l les Espagnols, devait etre remise entre les mains de l'Infante, à condition que, si dans l'intervalle, une paix generale etait conclue, ladite vilie serait restituce au palatin. Co traité, que Fer haund s'empressa de ratifier, coupa court, d'une part, aux secours d'hommes et d'argent des Anglais, et, en étant toute inquietude à Tilly sur le Pakitiant lui donna beaucoup plus de latitude dans ses mouvements.

Au mois d'avril 1623, Tilly donna ordre au boron de Herbersdorf de rapprocher ses quartiers des frontières hessoises, et revint à son quartier-general d'Assenheim. De la décrivit au landgrave, pour l'inviter, au nom de l'Empere ir, à lui livrer passage par la Hesse Sur le refus de Manrice i lui dépècha une nouvelle lettre accompagnie, cette fois, d'un ordre imperial. Mais, le landgrave persista

à s'excuser, par le motif que Mansfeidt et Christian de Brunswick l'avaient menacé de ravager ses Etats, s'il laissait passer un seul de leurs ennemis. A ce mauvais vouloir constate, Tilly se contenta de répliquer qu'il saurait faire exècu er les ordres de sa majesté imperiale.

Ces ordres enjoignment au général d'empêcher, à tout prix, la jonction de Maurice de Hesse et de l'administrateur. Des instructions analogues arriverent également de Bruxelles, au camp de la Ligue. Tilly fut mande a Aschaffenbourg, par les Electeurs de Mayence et de Cologne, pour y conférer sur les besoins de la situation. Les armements continuels d'Halberstadt alarmaient au plus haut point les princes catholiques. La nécessite de se mettre en mesure de prévenir le danger se revelait, chaque jour, avec plus de force. Il fut décide que Tilly envahirait la Hesse, forcerait Maurice à désarmer et se posterait de manière à pouvoir soutenir Anholt. D'autre part, Gonzales de Cordova fut chargé de surveiller les mouvements de Mansfeldt et de lui barrer le chemin des Etats rhenans.

A son retour d'Aschaffenbourg, Tilly s'occupa de concentrer son armée, forte de 20,000 hommes, avec 14 pièces d'artiflerie. Le 26 mai, il pénètra sur le territoire hessois, par diffèrents cotés, dispersa facilement les milices de Maurice, et porta son quartier-géneral à l'Inschfeldi. Nous puiserons, dans une lettre de Cassel, en date du 26 mai (A.S.) 1623, ecrite par un personnage de la cour de Maurice, de curieux détails sur l'entrée de Tilly a Hirschfeldt, sur sa personne, son armée, ainsi que sur les forces et les projets de ses adversaires

« . . . La présente servira pour vous confirmer notre misérable estat, estant arrivé M. T.lly, à Hirsch-feld, sans le consentement de Son Altesse, qui ne se trouve au pays. Messieurs les conse llers ont député deux, pour s'informer de son intention et se p aindre de l'inobservation des promesses impériales et de celles qu'il nous avant

a, souvent asseurées de ne désirer autre chose que le simple passage, pour poursuyvre son Altesse de Brunswick; je me sus trouvé en leur suitte, et vous peux affirmer pour véritable ce que je vous escriray, à scavoir qu'il s'est saisy de tous les passages principaux qui luy pourraient servir, tant pour l'avancement de son voyage, que pour une disgratieuse retraitte, avant arrière de soy toutes les villes pourrues de très-fortes garaisons, se fortifiant journellement en son nouveau n.d. qui luy est propice pour les advantages qu'il reçoit des grandes monta gues et diverses rivières qui l'environnent. Y estant arrivès, on nous receut avecq toute sorie d'exterieures demonstrations de bienveillance, nous estimant by debvoir server pour commissaires, pour luy servyr au recouvrement de vivres et aux aultres necessites qui lay manequent, mais oyant, au contraire, les plaintes et doleances qu'on lui fit, il nous respondit avecq peu de parolles, de ne se voulloir departir. jusques à la déclaration de son Altesse, s'il se voldrat aubmettre à l'obeyssance de Sa Majeste impériale, ou demeurer aux termes precèdents pour luy desplaire. Pour la seconde, d'avoir charge de l'Empereur d'avoir l'œu sur les actions du d'ucq Christian et de le réduire en sa dévotion, soit par amour ou par force. Et, pour le troisieme, de pe se pouvoir : desloger jusques à l'arrivée de ses restantes trouppes, que pour l'impossibil té de recouvrer les vivres, y avoir desjapourved tellement que les siens n'y auraient pas grand manoguement, pour la grande provision de grans qu'il conduit avecy soy. Entretant que nos commissaires receurent leurs despesches, je me promenois par la ville, et me renconstrois avecq le marquis Del Grano, qui se promenoit hors de la ville, au guartier de leur bagage, lequel je trouvois en tres-bon ordre de 180 chariots, tous tres-bien ranges on guerre, et en chaseun (quartier), trois granies pieces de 10 à 12 livres, tres-belles pieces, et a chascun est clevé un petit fort qui se continue de jour en jour. Le



jour precédent, le general a fait recognoistre les montaignes a l'entour, avecq dessein de fortifier diverses places, comme desia on en la faict le commencement; de leur discours, je comprins que les dites douze pieces estoient de celles qu'ils gaignèrent à la desfaicte du Marquis de Baden. pour s'en servir à nostre propre chastiement, et d'avoir 1,500 chevaulx à leur trainneure; nous despartant fismes le passage par plusieurs villages où qu'ils exercent les plus grandes inhumanitez qu'on pourroit penser, et trouvasmes ventable d'avoir envoyé force pains en tous les quartiers; pour n'y avoir trouvé que bien peu, en ayant sauvé et pourveu nos forts et villes; de leur force, on n'en peult juger que par conjecture, assurce d'etre 8 régiments à pied et 11 à cheval. Ceux de pied, comme on a peu pénetrer, ne passent en tout and, mais selon l'extérieure apparence estre d'eslite. Ceulx à cheval, environ 🐥, pesle-mesle, parmi lautre, ne méritent nullement d'estre comparés à celle du ducq Christian. Depuis, y est encore arrivé le ducq de Save-Lauenbourg, avecq son régiment, mais ne passe 600 chevaulx, comme auss: le ducq de Holstein, qui en peult pareillement avoir 5 ou 600 chevaulx, mais, mal armes, mais beaucoup de Crabats (Croates), plus propres à puler qu'a combattre. Le pis de tout gens très-volontaires et tres-bien payer, ayant receu avant leur des ogement, qui 8 ou 10 mois de payes, comme l'asseurance qu'avons eu des momitres (commissaires aux revues), nous le faict que trop certain. En oultre, l'ordre qu'ils tiennent est plus deplorable qu'imitable, ne se servant de beaucoup de bravades, mais de très grande prévoiance, ne dormant jamais la nuict, par crainte de surprise en leur quartier, ains veillant tous jours au camp, en tres bon ordre, avant fa et conduire toutes les ordures des chevaulx de plusieurs licues, pour se garantir des surprinses, tenant tres-rigoreux regiment envers ceulx qui commectent des fantes en leurs postes, en outre, n'espargnant argent ny peine d'avoir

ai souvent asseurées de ne désirer autre chose que le simple. passage, pour poursuyvre son Altesse de Brunswick; je me suis trouvé en leur suitte, et vous peux affirmer pour véritable ce que je vous escriray, à sçavoir qu'il s'est sany de tous les passages principaux qui luy pourraient servir, tant pour l'avancement de son voyage, que pour une disgratieuse retraitte, avant arrière de soy toutes les villes pourvues de trés-fortes garnisons, se fortifiant journellement en son nouveau mid, qui luy est propice pour les advantages qu'il reçoit des grandes monta gues et diverses rivières qui l'environnent. Y estant arrives, on nous recent avecq toute sorte d'exterieures demonstrations de hienveil lance, nous estimant lay debyoir server pour commissaires, pour luy servyr au recouvrement de vivres et aux aultres necessites our lay managuent, mais ovant, au contraire, les plaintes et dolcances qu'on lus fit, il aous respondit avecq peu de parolles, de ne se voulloir departir jusques à la declaration de son Altesse, s'il se voldrat submettre à l'obeyssance de Sa Majeste impériale, ou demeurer aux termes precédents pour luy desplaire. Pour la seconde, d'avoir charge de l'Empereur d'avoir l'œil sur les actions. du ducq Christian et de le réduire en sa dévotion, soit par amour ou par force. Et, pour le troisième, de ne se pouvoir desloger jusques à l'arrivée de ses restantes trouppes, que pour l'impossibilité de recouvrer les vivres, y avoir desjapourveu tellement que les siens n'y auraient pas grand manequement, pour la grande provision de grains qu'il conduit avecq sov. Entretant que nos commissaires receurent leurs despesches, je me promenois par la ville, et me renconstrois avece le marquis Del Grano, qui se promenoit hors do la ville, au quartier de leur bagage, lequel je trouvois en tres-bon ordre de 180 chariots, tous tres-bien ranges en guerro, et en chaseun quartier), trois grandes pieces de 10 à 12 livres, très-belles pieces, et a chascun est élevé un peut fort qui se continue de jour en jour. Le

jour precedent, le general a fait recognoistre les montaignes a l'entour, avecq dessein de fortilier diverses places, comme desja on en la faict le commencement : de leur discours, je comprins que les dites douze pièces estoient de celles qu'ils gargnérent à la desfarcte du Marquis de Baden. pour s'en servir à nostre propre chastiement, et d'avoir 1.500 chevaulx à leur trainneure : nous despartant fismes le passage par plusieurs villages où qu'ils exercent les plus grandes inhuman tez qu'on pourroit penser, et trouvasmes veritable d'avoir envoyé force pains en tous les quartiers; pour n'y avoir trouvé que bien peu, en ayant sauve et pourveu nos forts et villes; de leur force, on n'en peuit juger que par conjecture, assurée d'être 8 régiments à pied et 11 à cheval. Ceux de pied, comme on a peu pénetrer, ne passent en tout and, mais selon l'extérieure apparence estre d'eslite. Ceulx à cheva, environ 🛖, pesle-mesle, parmi l'autre ne méritent nullement d'estre comparés à celle du dueg Christian. Depuis, y est encore arrivé le ducq de Saxe-Lauenbourg, avecq son régiment, mais no passe 600 chevaulx, comme auss le ducq de Holstein, qui en peult pareillement avoir 5 ou 600 chevaulx, mais, mal armes, mais beaucoup de Crabats (Croates), plus propres à piller qu'à combattre. Le pis de tout gens très-volontaires et tres-bien payez, ayant receu avant leur des ogement, qui 8 ou 10 mois de payes, comme l'asseurance qu'avons eu des moinitres (commissaires aux revues), nous le faict que trop certain. En oultre, l'ordre qu' la tiennent est plus deplorable qu'imitable, ne se servant de beaucoup de bravades, mais de trus grande prevoiance, ne dormant jamais la nuict, par crainte de surprise en leur quartier. ains veillant tous jours au camp, en tres-bon ordre, avant fact conduire toutes les ordures des chevauly de plusieurs licues, pour se garantir des surprinses, tenant tres-rigoreux regiment envers ceulx qui commectent des fautes en leurs postes, en outre, n'espargnant argent ny peine d'avoir

des espions certains, tellement que, je vous asseure que cest l'une des plus belles et mieulx ordonnées arinées qu'on pourrait penser, estant pourveue de tout en si grande abondance, qu'à bon droiet avons bien subject de la craindre. Quant au genéral, c'est un seigneur de tres-grande experience, aimé et craint de ses soidats; il observe tres-bonne justice, sans regarder à auleun degré; il a, à l'entour de soy, six commissaires, personnés signalées, tant par expérience que d'extérité, de ceulx il se sert pour s'informer de toutes les particularites.

»L'un d'iceula se doibt pendre en peu de jours, pour avoir éte corrompu d'un colonel de sa suitte, nonobstant qu'il soit un principal gentilhomme et que tout le camp ait intercédé pour sa délivrance.

»Il est àgé environ de 60 ans, mais encore fort vigoureux, pour n'estre adonné ny à la padlardise ny à l'ivrognerie. Son maistre d'hostel m'at monstré son net qui a'est que de doux bancs et d'une motresse (mateins), ne se servant jama's d'aultre, ne se despotullant jamais, dormant tous jours en ses habits, changeant sculement, les matins, de chemise. Je vous ai voului particulariser le tout minutiensement, à cette fin que Dieu nous assiste, et que n'ayons occasion de l'attribuer à nos forces et moyens, ains à la seule miséricorde, vous asseurant ne lavo r pas ouy dire, ains de veue. Ce que suyvra, je vous le vends à prix qu'il me couste et selon les advis qu'avons par decà. Aujourd'hay est arrivé un courner du colonel Tournon, avec diverses lettres pour le comte de Mansfeldt, nous assurant le roy de France, luy envoyer - comme desja avez entendue. Jeeluy nous raconte avoir rencontre, pres de Greatznach, les gens de Leopold comprins en quatre régiments dinfanterie et d'un de cavallerie, mais le tout ne passer t 4,000 chevauls, pour se joindre avec le dict Tilly, qui en attend encore d'aultres, par voie des esveschez de Wurtzbourg et de Falde, qui ressentent aussy vivement

ces passages, comme s'ils fossent leurs plus grands ennemis, on dat aussy que le comre d'Anholt se prépare pareillement, pour se joindre, tellement qu'on trouvers de la besoingne avant de les chasser... Quant aux nostres, les conclusions se prennent un peu trop froidement. Le ducq Christian se trouve avec une très-belle armee, on la juge de 🚐 hommes, et, entre ceulx là, sont 7,000 chevaulx des plus braves qu'on pourrait avoir, il commence d'en faire la monstre, ayant desjà un certain rendez-vous. Il a plus de 20 pieces d'artilierie, belles en perfection, pour réparer la faulte de l'année passée. On nous assure, par deçà, que Mansfeld marche pareillement à son assistance, avec une assez belle armée, ce qui seroit fort souhaitable, pour seconder son courage avec sa prudence et temperance Leurs desseings sont à present encor fort couverts, puisque le ducq Christian n'at encore respondu à Tilly, sur la dernière déclaration de pardon, ne se publiant qu'a dessendre son pays, mais, en peu de journée, il se fauldra déclarer à ce qu'ila feront. C'est une grande piué que nos princes ne se veulent encor démasquer, ains attendre chascon sa particulière myne, puisque le ducq de Saxe, nonobstant toutes ces troubles, continue en son endurcissement, celuyde Brandebourg fait le froid, et les villes mari imes, par les diversitez des chefs à se tourmenter, par diversitez d'opiniona, sans arriver à auleune resolution. Son Altesse, notre prince, avecg le jeusne prince, se trouvent à Wolfenbuttel. Le ducq n'y est en personne, ains à l'assemblée qu'il at de ses Etats, on ne peult encore scavoir son intention, s'il se vouldra ouvertement declarer pour son frère, le ducq Christian, on bien cenieurer neutral, puisque son intention n'et jamais esté que son frere assemblerait une telle armée, mais sculement quelques milliers, pour la dell'ension de son pays. La nécessité le fera (selon notre espoirt pren les quelque bonne résolution, puisqu'en l'intercession qu'il a faret a l'Empereur, pour son frère, it



demeure respondant de son obeyssance et observation de pardon, ce que, ne s'effectuant, chascun peult fac lement penser en quel danger il se mettroit, si le ducq Christian venoit à recevoir du pire. Sy le dict ducq prendroit une honne resolution, on ne doubte nullement que le roy de Dememarcq ne manqueroit, selon la promesse faicte à Hambourg, tant au ducq qu'à Son Altesse nostre prince, de le acconder vivement.

Tilly s'arrêta quelque temps à Hirschfeld, pour jeter des garmsons dans les principales places fortes de la Hesse, et pousser act vement les negoc ations qu'il avait entamées avec le cercle de la Basse-Saxe. L'initiative, à cet égard, avait eté prise par le duc Fredéric Ulrich qui, dans le but, sagement circonspect, de se reserver une porte de salut, en cas de revers, s'etait hôte d'ecrire au général, des le 9 mars : « Que ses instances et celles de sa mère, n'ayant. pu persuader le ducq Christian, son frere, de déposer les armes, et celui-ci, au contraire, s'étant emparé de Rinteln, sur le Weser, le Cercle de la Basse-Saxe s'était mis en devoir de siy opposer, mais que les troupes dudit cercle n'avaient pu être mises sur pied à temps. Que d'ailleurs, son dit frere, le duc Christian s'était empresse de déclarer qu'il entendait demeurer en bons rapports avec le cercle de la Basse-Saxe, dont il faisa i partie, et ne rien entreprendre contre l'autorité de l'Empereur, son seul but étant de se defendre, lui et ses affics ou ses parents, contre toute attaque du de iors; que, dans ces circonstances, lui, Frederic Ulrich, n'avait pas eru pouvoir mieux faire que de prendre Christian à son service, en lui imposant l'obligation de ne poser aucun acte contraire à l'obeissance due à l'Empereur ou hostite à un membre quellonque de l'en pire, et de congedier son armée, des que le Cerele scrait en





Archivos du royaums. Correspondance du secrétaire Boutaril. Nº 42. Page 192

mesure de se defendre lu-même contre toute incursion. » Frédéric-Ulrich terminait en multipliant les assurances de fidelité à l'Empereur, et en exprimant l'espoir que Til.y, satisfait de ces explications, ne ferait aucun mouvement contre Christian.

Le duc de Wolfenbuttel fit suivre cette lettre, véritable monument de grossière duplicité, d'une seconde, dans laquelle il demandait à T.lly s'il était vrai que son intention fût de loger l'armée de la Ligue dans l'eveché d'Halberstadt, le priant, en cas d'affirmative, de vouloir bien épargner ce pays, qui appartenait à Christian. Tilly se contenta de répondre laconiquement qu'il n'aveit nullement l'intention qu'on lui supposait, encore moins d'ordre à cet égard.

L'invasion de la Hesse, qui eut lieu quelque temps apros, jeta une grande consternation dans le cercle de la Basse-Saxe. La plupart des princes qui en faisaient partie, saisia de crainte que leur territoire ne devint le théâtre de la guerre, et, hors d'état de se mesurer avec Tilly, se rangorent naturellement du côte du duc Georges de Lunebourg. qui persistait à repousser, avec une fermeté incbraulable, toutes les demarches faites aupres de lui, par les ennemis declares ou scorets, de l'Empereur, pour l'amener à faire cause commune avec Christian. La force des circonstances fit de Georges, pour ainsi dire malgre lai, le representant du parte impérial. Christian n'en devint que plus funeux contre son cousin. Le fougueux rout er osa l'accuser de trahison. Les trois mois d'engagement de l'administrateur au service du cerc.e approchaient de leur fin ; il cut ardemment désiré entraîner ou compromettre avec lui ceux qui l'avaient si imprudemment pris à leur solde; la résistance inflexible de Georges et la circonspection de Tilly dejouérent ces plans. Battus de ce côté, le roi de Danemarck et ses partisans se rejetérent sur un autre expedient. Ils imaginerent de sollieiter de l'Empereur la grace de Christian , dans l'espoir que le refus, qu'ils supposaient inévitable de

la part de Ferdinand, donnéroit au prince prosent le prestige qui sattaclie aux persecutes, et ranimerait les sympathies qui s'eloignaient de lui. Tout au moins, voulait-on gagner du temps, soit pour permettre à Mansfeldt et à l'administrateur d'Halberstact, d'augmenter leurs forces, soit pour agir avec un redoublement d'insistance et d'énergie auprès des membres du cercle. Mais, à Vienne, on n'avait pas eu de peine à découvrir le piege cache sous ces sollicitations hypocrates. On savait parfaitement à quoi s'en tenir sur la sincérite des solliciteurs. Neaumoins, Fordinand. était trop habile pour ne pas les prendre dans leurs propres Il so declara dispose à gracier l'administrateur d Halberstadt, à condition que celui-ci licencierait immédiatement son armée. Christian, surpris de cette clémence. imprevue, prétendit se pouvoir accepter l'amnistie impériale, si elle ne a etendait à tous les officiers et soldats de son armée. Son intention de trainer les choses en longueur devenait evidente. Alin Jone de couper court a toute perte de temps et à tout detour, l'Empereur donna, à Tilly, plein pouvoir de traiter directement avec le corcle de la Basse-Saxe des conditions de l'ampistie, et lui ordonna de ne pasfranchir les frontières saxonnes, avant d'avoir épuise les derniers moyens de conciliation. Le duc de Baviere luiécrivit dans le meme sens, et lui commanda de ne pas prendre l'offensive coatre Halberstadt, jusqu'a nouvel ordre; Maximilien insista, neagmoins, sur la necessite d'obtenir de l'administrateur, dans le plus bref delai possib.e. une declaration nette et precise. En consequence, le general, invita les Etats du Cercle de la Basse-Saxe, reunis à Lunchourg, à obliger Christian d'accepter le pardon que lui offratt l'Empereur, et, en cas de refus, a joindre les milices du cercle aux forces imperiales, pour el asser les bandes rebelles du territoire de l'empire. Afin de ne laisser aucun doute aur la sincerite de sis paroles, il offrit, au du de Wolfenbuttel, d'evacuer la Hesse, aussito, que Christian aurait licencié ses troupes.





Les princes de la Basse-Saxe se trouvaient dans un grand embarras. La discorde regnait parmi eux. La mesintelagence, entre les ducs Georges et Christian, en était venue au point que celui-ci refusa netiement d'obéir au premier, comme général du cercle, et prétendit être uniquement au service de Frédéric Ulrich. Il avança, en même temps, ses cantonnements sur le territoire de Wolfenbuttel, et porta son quartier-général à Nordheim. Son projet était de faire une pointe dans la Silesie et la Bohème, d'y rallier les débris du parti vaincu, et d'operer un sou évement nou veau dans ces pays encore mal soumis. Le 6 juin, il expédia un officier à l'Electeur de Saxe, pour lui demander passage à travers la Haute-Saxe. L'Electeur refusa; bien plus, dans la crainte do quelque tentative d'invasion, il garnit ses frontières de troupes, et informa Tilly de ce qui se passait. A cetie nouvelle (15 juin 1623), le marechal guitta Hirschfeld et penetra dans l'Eischfeld, d'ou il pouvait facilement donner la main à l'Electeur. Il eût vivement desire pouvoir se porter rapidement sur l'armée de Christian, et l'attaquer, car, la disette de vivres et de fourrages incommodait gravement ses troupes, et chaque jour de retard l'affaiblissait. Mais, il etait lié par des instructions précises, et il comprenait, d'ailleurs, l'importance de ne pas jeter le cercle de la Basse-Saxe dons les bras de Christian, en prenant trop prec pitaminent l'offensive. Néanmoins, il était organt de mettre un terme aux tergiversations de l'administrateur, en le forçant à se prononcer catégoriquement. Dans ce but, Tilly pressa de nouveau (27 juin), les Etats de la Basse-Saxe, à mettre Christian en demeure d'accepter le pardon de l'Empereur ou de licencier son armee.

Le 29 juin, il ecrivit au due Frederie-Ulrich, qu'il se verrait, sans doute, dans l'obligation de toucher le territoire de la maison de Wolfenbattel, à cause des hostdités commises par Christian, et pria le due de lui donner des

commissaires pour accompagner son armée, assurer le service des vivres, et empêcher tout desordre. Frédéric-Ulrich, fort alarmé, jeta les hauts cris, appela l'univers à ternoin de l'innocence de son frère et de la perfidie de l'Empereur, joua l'indignation de la vertu opprimée, et finit par se poser en victime resiguee. Christian prit des airs plus hautains. Dans une lettre qu'il fit porter à Tilly, par le courrier de Frederic-Ulrich, il soutint n'avoir pas commis le plus leger acte d'hosulité, et poussa l'andace jusqu'à protendre que les sommes qu'il avait arrachées aux villes de l'Eschifeld, loi avaient été offertes volontairement par les populations reconnaissantes, que cet argent, d'ailleurs, etait de source toute aussi legitime, que celui levepar Tilly lui-meme, dans le Wetterau. Pais, après avoir somme le general de l'Empereur, de declarer neltement quelles ctaient ses intentions, il lui signifia qu'il n'entendait accepter d'amnistic de l'Empereur, qua condition que cette amnistie comprendrait son armée tout entière, et ne contiendrait aucune reserve. Il terraina par les grandes phrases de rigueur sur son innocence, et par une peroraison pathetique, contre la mauvaise foi i aperiale, et le crime de ceux qui, « sous prélextes d'armées impériales, mondent l'empire de troupes etrangeres, ne cherchent que leur intéret, et n'ont d'autre but que d'étendre leur donnnation, sous ombre de rétablir l'obeissance aux lois »

A ces pretentions et à ces reproches, si étranges dans la bouche d'un aventurier (à juillet), notoirement à la solde de la Hollande, et, fanfaron de ses propres infamies, Telly repondit, avec la dignité crime et mesurce, qui demine à un point si remarquable, dans toute sa correspondance. Il refuta, en peu de mots, les accusations portees contre la nationa ité de son armée et sa conduite dans le Wetterau, et conjura, par des arguments de la nature la plus pressante, son orgueilleux adversaire, de ne pas repousser la main generouse, que lui tendant la elemence imperialo.

Le cercle de la Basse-Saxe, de plus en plus inquiet et perplexe, delibérait encore, quand une nouvelle note de T.lly, en date du 3 juillet, vint stimuler ses indécisions et encourager les amis du duc de Lunebourg. Cette note, fortement conçue, reprenaît les choses des le début, et retracait avec une concision vigoureuse, les phases à travers lesquelles s'etait développee la situation actuelle, si pleine de périts et d'embarras. Elle rappelait aux États combien il leur sut été facile, dans le principe, d'étouffer les premières etincelles du feu qui s'allumait, et d'empecher Christian daugmenter ses forces. Plus tard, ils auraient pa encore, avec l'aide des troupes imperiales, contraindre, sans trop de pe nes, ce meme Christian a faire sa soumission à l'Empereur « Depuis lors, continuait Tilly, les choses se sont blen aggravées. Les perturbateurs de la paix publique ont reuna leurs forces, le duc Christian a forme au mil eu du cercle de la Basse-Saxe, une armée de plusieurs milliers d'hommes, infanterie, cavalerie, avec une nombreuse artillerie, quantité de munitions, de vivres et d'équipages de guerre. Certes, j'etais suffisamment en mesure d'aller attaquer les ennemis de Sa Majeste Impériale, partout où j'aurais pu les trouver, rompre leurs avantages et executer les ordres qui m'ont etc donnes. Mais, comme le cercle à s. souvent proteste de ses sentiments d'humble obéissance à l'Empereur, et que, plein de confiance dans sa loyaute, je suis convaincu qu'il ne cessera de poursuivre les perturbateurs de la paix publique; comme d'autre part, le cercle a témoigne le desir que p'attendisse l'assue de l'assemblee convoquée a Luncbourg, le 28 juin, et qu'il y a lieu d'espérer que ses démarches pres de Christian, jointes a celles du auc Frederie-Ulrich et de Sa Majesté, le roi de Danemarck, auront l'heureux resultat qu'on en a ten l, j'ai consenti, avec l'approbation de Sa Majuste Imperiale dont la clemence celate encore dans cette circonstance, à ne pas son ir de mes quartiers



actuels, malgré les nombreuses privations qu'y souffrent mes troupes. Cependant, je viens par ordre de Sa Majesté Impériale, vous prier de parer promptement à la dangezeuse et préjudiciable situation des choses, afin de ne pas laisser aux rebelles le temps de se renforcer, et de ne pas me forcer moi-même à prendre les mesures de rigueurs nécessaires. Nul doute que vous ne parveniez ainsi a faire accepter au doc Christian l'amnistie imperiale, sans plus de retard, et vous éviteres au cercle entier la ruine et les cruelles devastations qu'amène la guerre. Je compte, qu'au cas où l'on pousserant la témérate, jusqu'à rejeter les marques de boate et de clémence de l'Empereuz, le cercle se mettrait en devoir d'agir avec toutes ses forces contre les rebelles, afin que la paix puisse être rétablie... Car je ne puis vous dissimuler qu'it m'est impossible de teair plus longtemps mon armee cans ses quartiers, et que si je n'ai pas une solution immediate, je me verrai force de marcher en avant. »

Presque en meme temps, Tilly reçut de l'Empereur l'autorisation d'accorder à Christian l'ambistie, sur les bases les plus larges, pour peu qu'il y eut d'espoir de déterminer ce prince rebe le à dissondre son urmee. Tilly s'empressa de faire signifier a Christian la nouvelle concession de l'Empereur, en lui laissant huit jours, pour accepter ou refuser. Cette circonstance, connue des Etats de la Basse-Saxe, les determina a foire de nouvelles instances auprès de Jeur redoutable general, en le menaçant de faire joindre, en cas de refus, leurs troupes a celles de l'Empereur, pour le chasser du pays. Christian, accule dans ses derniers retranchements, essaya de soulever encore quelques difficultés, qui révelaient clairement sa mauvaise foi. Tally, fatigué de ces lenteurs, et inquiet des ravages produits parmi ses gens, par la disette de vivres, i lirgit ses quartiers et prit possession du chateau de Friedlandt, appartenant an due Froderic-Ulrich de Wolfenbuttel. Christian s'em-

para avidement de ce fait, pour accuser bruyamment l'Empereur d'avoir viole la neutralité du cercle de la Basse-Saxe : il attaqua la garnison impériale de Friedlandt, et reprit le château, au nom du Cerole. Peu après, il surprit le régiment du duc François-Albert de Saxe-Lauenbourg qui, cans sa marche vers Plessen, où il devait loger, s'était égaré dans d'etroits defi es. Le régiment fut taille en pièces; son colonel ne se sauva qu'avec beaucoup de peine, après avoir perdu ses bagages, et presque tous les etendards de ses escadrons. Ces actes d'hostraté, commis au nom du Cercle de la Bassa-Saxe, jetèrent la plus vive inquiétude parmi les Etats, rassemblés à Lunebourg Evidemment, Christian avait voulu les compromettre et les contraindre à se jeter, avec lui, dans la lutte : il n'y avant plus moyen de tergiverser, car le moindre retard pouvait amener l'entrée de l'armée imperiale sur les terres du Cercle, et transporter le theâtre de la guerre au cœur meme du pays. L'assemb es se decida donc à desavouer Christian, elle lui reura le titre de general au service da Cercle, et le somma de conged er ses troupes, aux termes de l'amaistie imperiale ou de quitter le sol de l'empire (13 juillet). Le duc-Georges de Lunebourg fut autorise à prèter main-forte aux résolutions du Cerclo, et à se joindre, en cas de besoin, avec Tilly, pour expulser Christian de ses positions. Le prince aventarier se trouvait pris dans le piège qu'il avait dressé lui-meme ; ses violences tournaient à sa ruine. Les points d appui lui manquaient tous à la fois ; car Mansfeldt, occupé à remplir ses caisses des depouilles de l'Ost-Frise, se montrait peu disposé à sacrifier ses rancunes au salut de son rival, et, d'autre côté, le comie de Witigenstein, envoyé par Christian à Cassel, ne put réussir, malgré ses efforts et ses fansses pouvelles, à faire surmonter au Landgrave Maurice les répugnances de son étroit égoisme, pour une alliance formelle et active avec le prince Brunswickois.

La position de Christian, dans le Cercle de la Basse-

Saxe, devenant d'autant plus périlleuse, que ses troupes, formées presque entierement de nouvelles levées, mal armées, mal organisées, plus mal disciplinées encore, étaient plus aptes à piller ou à incendier qu'à faire une guerre régulière. Il se vengeu de ses déceptions, en exerçant d'affreux ravages sur un grand nombre de vi lages qui avaient le mathieur d'appartence à l'Élécteur de Mayence, et, sans doute, ses cruautes auraient ete portées plus loin,

si Tilly n'y cút mis un terme.

L'état de l'armée de la Ligue nétait cependant guere plus satisfaisant que celui des troupes brunswickoises. Les privations de tout genre, qu'el e avait ou a endurer dans ses cantonnements, en Hesse, l'avaient singulièrement affaiblie : la discipline s'était rélâchce, lors du mouvement de Tilly vers les terres de Wolfenbuttel, les soklats affames, irrités par de longues soulfrances, s'etaien, jetes, avec avalite, sur les bourgades à leur portée, et, malgre les ordres du general, y avaient commis plusieurs exces-Le chatment fut auss, prompt que severe. Tilly lit arreter. immediatement les plus coupables et les conda ma à la corde , cette a gueur salutaire eut plein succes, et le moral Sbranke des troupes fut bientot releve. D'ailleurs, le temps de la patience et des negociations clait passe, pour faire place a celui de l'action. Le moinerit, ardeniment desire, mais auss, habilement attendu et menage par Tilly, eta-t entia venu. Il se lata l'en profiter, pour tomber sur Christian, desormais livre, par ses offices de la veille, a la vindiete impériale. Il caval it une seconde sois le pays de Guttingue, assiegea la château de Frienfandt, à la vue des troupes de Christain, et s'en rendit maitre, sans que celuier osat faire mine de s'y opposer. Le decouragement avait penetre dans l'ame de l'Administrateur, dechu de ses esperances. Menacé, sur son front, par les impériaux, et sur ses derrières, par la petite armée du Cercle de la Basse-Saxe, il ne pouvait plus se maintenir dans ses positions.

Dans la quit du 21 juillet, il quitta Nordheim, avec 16,000 hommes d'infanterie, 5,000 chevaux et 16 pièces d'artillerie. Avant de partir, il exhala ses amers ressentiments, dans une lettre qu'il adressa au Cercla de la Basse-Saxe, det un eternel adieu à sa famille, et se démit, quelques jours plus tard (28 juillet), de l'eveché d'Halberstedt, ainsi que de tous ses bénefices ecclésiastiques.

Lo 28, il passa le Weser, à Hameln, et entra dans lo comté de la Lippe. Tilly le suivit pas à pas, mais le genéra, etait en arrière de deux journees de marche, et il fut arrêté un jour entier, a Hæxter, à cause des difficultes que firent les habitants, de lui donner passage, cependant, après quelques pourparlers, la ville ouvrit ses portes, et consentit a recevo r une garnison de 2,000 hommes, que Tilly pourvut abondamment d'artillerie, de vivres et de munitions. Le même jour (30 juillet), la cavalerie de la Ligue franchit le Weser, a Hœxter, tandis que l'infanterie et l'artillerie le passaient sur un pont de bateaux, que le general avait fait construire, pendant ses explications avec les magistrats de la ville Le lendemain, l'armée catholique atteignit Horn, ou elle opéra sa jonction avec le corps d'Anholt, et se dirigea, par des chemins affreux, sur la vi le de Halle, dans le comté de Ravensberg. Christian, fuyant devant elle, avait gagné l'évéché d'Osnabruck, où il perdit trois jours à rançonner la contrée, et à attendre des nouve les de Mansfeldt. Ces nouvelles ne furent sans doute pas favorables, car, au lieu de prendre la route de l'Ost-Frise, comme on a y attendant generalement, et comme Tilly le craignant, l'administrateur tourne court à l'ouest, et entra dans l'evéché de Munster.

A partir d'Osnabruca, le niveau du sol s'abaisse, par une pente insensible, jusqu'aux bords du Zuyderzee et de la Baltique. La piame, basse et humide, est sillonnée par plusieurs rivieres tributaires, soit de la mer, soit de l'Ems, et par une innombrable quantité de petits raisseaux, que la moindre crue d'eau jette hors de leur lit, sur ces deux rives; tous ces cours d'eau sont repares par quelques chaines de collines peu devces, sur lesquelles les gens du pays construisent leurs habitations, ordinairement isolées, et éloignées les unes des autrest. Cette disposition topographique, peu favorable aux mouvements d'une armée, devait necessairement retarder la marche de Christian, rendue deja fourde et penible, par l'encombrenient du butin qu'emportaient ses soldats. Le desordre croissait a chaque passage de rivière, parmi ces bandes sans discipline et sans subordination, talounces par l'impitoyable poursuite des catholiques.

Le 4 août, Christian passa l'Ems, aux environs de Grève. Le meme soir, l'avant-garde de la Ligue, sous les ordres du comte d'Anholt, parut dans le voisinage de cette. riviere, et apprit que les Brunswickois avaient à peine quelques heures d'avance sur elle. Tilly, decide a ne laisser aucun relache a l'ex-administrateur, fit aussitot franchir l'Eins à ses troupes. Dans la source, il arriva à Steuvoorde. et commença à decouverr l'arrière-garde ennemie, campes dans une bruyere, au-deat de la ville. Le colonel Avandagno recut aussilôt l'ordre de pousser une reconnaissance, avec son regiment de cavalerie, soutenu de 500 mousquetaires. A la suite de quelques escarmouches insignifiames, dans l'une desquelles le marquis de Grano fut blesse aubras, l'ennemi reprit son mouvement de retraile et abandonga la brayere aux catho igues qui s'y etablirent. Tidy, desormais sur de l'atteindre, accorda quelques beures de repos à ses soldats, puis il reprit sa poursuite, avec d'autant plus d'ardeur, qu'il avait etc informe que Christian se proposait de chercher un refuge aux Pays-Bos, et que les Hollandats avaient fait avancer des troupes pour proteger sa retraite. On etait au 6 aout, fete de la Transliguration,

<sup>\*</sup> Mittendorf Herzog Christian van Brunichwig p 87.

et qui se trouva etre le jour où le pape Urbain VIII fut élu. Vers huit heures, la cavalerie catholique atteign t celle de l'ennemi, non loin de Nienbourg, et engagea un combat assez vif. Christian fit mine d'abord de souten r ses gens. mais, à la vue du gros de l'armes de la lirgue, il les rappela et se reura au travers d'un petit bois. Tout en marchant, il essaya d'arreler l'energique poursuite de Tilty. à l'aide de sa cavalerie, et en profitant des avantages du terrain. fort boise. Une charge, vigoureusement conduite par le comte de Styrum et le joune comte de Thurn, mit un momenten desordre l'avont-garde catholique, embarrassee dans un passage étroit, mais, ce ne fut qu'un triomphe énhèmere : les escadrons de Uhristian, ramenes vivement. par Anholt, furent cultutés et taillés en pièces. Styrum, eriblé de coups, resta sur le carreau, et Thurn, grievement blessé, ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval,

Vers deux heares de l'après-mid., Coris ian arriva dans une bruvere, en avant de Stadiloo, petite ville, sur le Berckel Derrore lui, courait une serie de monticules abruptes, que traversait une gorge marécageuse et profonde, de facde defense, seul debouché qui donnat accès sur la bruvere. La position parut excellente à Christian, pour gagner du temps. L. placa le colonel Knyphausen, à l'entree du defile, avec deux de ses medleurs regiments d'infanterie, et lui donna l'ordre d'y arrêter, à tout prix, les cathologues, pendant plusieurs heures. Il esperait, pendant ce temps-la, pouvoir passer à son aise la rivière, s'établir fortement sur l'autre rive, et faire reposer ses soldats. Mais, il n'ent pas même le loisir de faire les premiers prépara ils du passage, Tilly chargea Anholt de balaver le defilé, avec les regiments d'infanterie Schmilt et Mortaigne, les enfrassiers du due Adolphe de Floistein et cux du baron de Herbersdorf, que commandait, en l'absence de leur colonel, le jeune comte Werner de Tilly, neveu du commandant en chef. Une élite de mousquetaires,



cho sis dans tous les corps de l'armée, devait seconder l'attaque. Autour d'Anholt accoururent, avides de combattre, le baron de Schoenberg, le comte de Furstenberg, le duc de Saxe-Lauenbourg, les colonels Erwitte, Eynatten et Lindeloo. Le choc des Bavarois, electrises par l'exemple de tant de braves et illustres chefs, fut irresistable. Knyphausen delogé, en un clin d'œil, de sa position, put à peine reformer ses bataillons derrière ses troupes Brunswickoises, rangées à la hate. Il fut suivi de pres par Anholt, qui deboucha, en bon ordre, dans la plaine, et lanca ses regiments à l'attaque des masses ennemies, malgre un feu très-vif d'artiberie.

Une melce sanglante s'engagea : elle dura pendant près de deux heures. Le vent qui chassait la fumee dans les yeux des catholiques, donnait un grand avantage à Christian; mais, ses bandes demoralisées n'etaient gueres en état de lutter longuement, meme dans de meilleures circonstances, avec des soldats aguerris et habitués à la victoire. L'infanterie lacha pied la première et s'enfuit honteusement, sans se laisser émouvoir par les supplications et les menaces de ses chefs. Des compagnies entières se jetaient à genoux, pour implorer quartier. Ce ne fut bientôt plus une lutte, mois un affreux caraage.

La résistance avant cessé; les Groates, enivres de sang, sabraient encore sans pitie tout ce qu'ils rencontraient. Emu de ce spectacle, Tilly se jeta lui-meme au-devant de ses soldats, et envoya des trompettes dans toutes les directions pour sonner la retraite et arrêter le carnage. La victoire etait complete. L'armée de Christian n'existait plus.

Après cette brillante victoire, Tilly fit dresser un inventaire exact de tout le butin fait sur l'ennemi, en artillerie, munitions et objets de toute espece. La plupart des prisonniers de marque furent envoyés à Vienne, le reste convoye jusqu'à Minden. Ces malheureux, au nombre de 5,000, passerent en trois détachements le 9, le 10 et le



44 sout, par Munster, ville qu'ils avment, à plusieurs reprises, traitée avec leur barbarie habituelle. Aussi, en redoutaient-ils l'approche. Pendant qu'ils étaient assis devant la porte de Notre-Dame, occupes à prendre leur repas, ils virent, tout à coup, arriver une foule de religieux, principalement des Jésuites et des Capucins, charges de vivres, de vin, de bière, d'habits, de linge et de medicaments, qui se melèrent parmi eux, distribuant des secours, pansant les majades, consolant les blessés, encourageant les plus abattus. Ouelques-uns de ces momes, si persecutes, allerent jusqu'a faire évader plusieurs des prisonniers, ou à les racheter secretement à leurs gardiens. Trait touchant de vengeance chrétienne, qui se renouvels souvent dans cette guerre, mais, qui ressort in d'une mamère toute particulière, par le contraste qu'il offre avec les cruels et infames debordements de l'homme qui se glontiait du nom d'ennemi des prêtres!.

« Les tues, du cote de l'ennemy, dit le rapport de Til y, monient à 6,000 ou environ, et entre secuix un ducq de Saxe Weymar et plusieurs capitaines et officiers; nous avons gagné toute l'artiflerie, qui esseit de se ze grosses pièces et 4 mortiers, grande quantité de municions et de bagages, quelque 60 drapeaux\* et 8 cornettes. Les pri-

Æsterreubischen Lorbeerkrau, p. 770.

It pe does pas outdoor de faire remanquer dot su tenson ocalaria, que les araperus et cornette sul, l'enneun pertain et toute espece de signes étranges et non moins propres que ses nites a cére der ses secrets sentaments. Sur un despean nonge, on voyat un nigle à doux têtes surmonté d'une nare et d'une conforme ampériale que quatre hous accarés resourant de lui engever : avec cette devoir : Leo septimistrionates sur le revers cent perm un luis devoit un boisson entouré de nuegos et de têtes figurant los quatres vents du étal, avec la deuxe s'Fentus Altissons. Sur un second se trouva ent ces mois : Tout pour l'inne et pour elle d'un tous voit qui ces e aribbse adurant après Dieu, et de que lla bersault atundant ses tempitées. Chese baurres : ces gense la pour qui la berse Vieus Marce est une épuie dans l'est qui me pouvent souffire sen nom ou son image manifes drapeaux un dans les éguses, ma même dans les demeures particulaires ne sont encon scrupule de placer dans leurs emblémes une formé de ferminantelle au même rang que le Tout-Puissant : Lettre à un officier havarois du 10 autit 1643, imprimée is même année)

sonniers de marque sont un aultre ducq de Saxe Weymar, frère aine du susdict, qui est grievement blessé, un ducq de Saxe Altenbourg, qui est celluy qui l'année passee avait leve un régiment pour So Majeste catholique, un comte de Lœwenstein, un comte de Wittgenstein et un Rhingrave, colonel, un jeune comte de Sclick, le comte Henri d'Isenbourg, genéral de l'artilierie, le commissaire-géneral Francq, les coronels Spee, May et Sidon, la plupart des lieutenant-coronels, capitaines et officiers de l'infanterie et pardessus d'ieux plust de 4,000 soldats. Le ducq Christian est retiré vers Brevoort avecq quelques trouppes de cavallerie, que les miennes, fatiguees du chemin des journées passées n'ont sçeu attaindre. Des nostres y sont demeurez quatre capitaines de cavalerie et un d'infanterie, et pen de soldats!. »

Ajoutons qu'au nombre des blessés se trouvait le comte Werner de Tilly, qui avait éte frappé de deux balles, l'une au bras, l'autre à la main, et avait eu plusieurs chevaux tués sous lui. Ce jeune officier, digne héritier de son onclo, déploya dans cette bataille une rare valeur, et se tit remarquer parmi les plus braves.

Christian s'etait enfui, des le commencement de la deroute de ses gens, avec le jeune comte de Thurn, et quelques escadrons de cavalene. Ils coururent toute la nuit et ne s'arrelerent qu'à Bredeworde, sur le territoire hollandais. Leur frayeur était graunte, car ils ne furent pas poursuivis. Les motifs de l'inertie des catholiques dans cette occasion sont décrits dans la lettre que nous avons citée plus haut; mais il en existait d'autres que Tilly ne pouvait confesser à l'infante et que nous retrouvons dans le rapport de ce géneral à l'electeur de Bavière. «Si on m'avait laissé ple ne liberté de poursuivre l'ennemi

Archives du Royaume, Liasses de l'audience. Lettre de Tiliy en date du 7 aout (623)

à outrance, ainsi que je l'ai demande dernièrement à Ratisbonne, j'aurais, avec la grâce de Dieu remporté, à cette occasion, une telle victoire, que l'Empire aurait ete completement pacifié et retabli sur ses anciennes bases; je ne perda pas encore l'espoir d'obtenir ces resultats, à condition, toutefois, qu'on ne me lie plus les mains, tondis que si l'on persiste à brider mes mouvements, ces troubles dureront des années, attenda qu'on ne peut pas se fier à ces gens-là. Si l'on trouve impossible de m'accorder les pleins pouvoirs que je réclame, je supplie alors qu'on veuille bien me decharger honorablement du commandement, et me permettre de venir à la cours.

L'auteur de l'histoire de Gustave-Adolphe tire de ce passage remarquable, la consequence que des ordres secrets de l'electeur de Bavière interdisaient à T.lly de pousser troploin ses opérations, dans le but de prolonger un état de guerre que Maximilien trouvait favorable à ses intérêts. Cette thèse que i historien développe, à l'aide d'autres argu- " ments, puisés dans les prétenous menagements de Trily 4 l'égard de Mansfeldt, en 1622, mais, qui ae s'appuie sur aucun fait patent, est plus subtile encore qu'ingénieuse. Les restrictions imposees à Tilly concernaient uniquement les Hollandais, dont le territoire touchait, pour ainsi dire, au champ de bataille, et auxquels les princes ligués ne voulaient, à aucus prix, donner motif d'une rupture ouverte. Ils avaient résisté inébraplablement à tous les efforts, à toutes les démarches des cours d'Espagne et de Belgique, pour les entrainer à ne plus reconnaître la neutralite des Etals Généraux. Bien qu'is sussent parfaitement à quoi s en tenir sur la ventable valeur de cette neutrable des Hollanda s, ils attachaient la plus grance importance à la maintenir, précisément parce qu'ils voulaient reduire la guerre à ses plus étroites limites, afin de la terminer plus

<sup>\*</sup> Westeuneder VIII. 134 Girorer p. 436

promptement, et que, d'un autre coté, ils craignaient de payer de leur independance une immixtion trop large dans les affaires des Espagnols. Le mot (denen, ces gens-la) que Glierer applique aux protestants, doit s'entenure des Hollandais, et cette simple remarque fait tomber tout l'echafaudage, péniblement éleve par l'écrivain eminent que nous citons. On concoit, d'ailleurs, que l'illy, naturellement influence par ses relations personnelles avec les Pays-Bas, et irrite par les secours que les Etats-genéraux venaient encore de fournir à Christian, lors de sa retraite, se plaignit de la gene imposée à ses mouvements, et frémit d'impatience, en se voyant force de laisser echapper l'occasion d'anéantir l'un des plus redoutables ennouns de l'empire. Il est douteux que ses prévisions, quant à la fin de la lutte, se fussent réalisées; en tout cas, set premères impressions de tarderent pas à se modifier. car, bien qu'il n'eut pas obtenu ce qu'il demandait, il ne persista nas dans l'offre de sa demission. Se dans certains points, les deux rapports du genéral de la Ligue différent, ils offrent une coincidence frappante dans la modestie de leur auteur. Tilly s'y efface complétement, pour laisser, après Dieu, toute la gloire du succès au comte d'Annolt. A l'Electeur de Baviere, dispensateur des récompenses, il signale les plus vailfants, il propose Lindeloo, qu'il sait son ennemi, pour le poste de major-general, il noublie personne, excepté lui-meme, « noble laurier de la couronne de ce héros, si indignement calomnie par l'esprit de parti alemand¹. »

A peine arrivé à Bredevoorde, Christian était parti pour se rendre à Arnheim. Il y requeillit les debris de son armée environ 6,000 hommes de toutes armes, que les Étais-généraux prirent d'abord à leur service. Mais, au bout de trois mois, las de ce gamassis de bandits, ils se hâtérent

I Girmeren p. 437.

d'en débarrasser la Hollande, en les envoyant à Mansfeldt. Christian, encore plein de ressentiments contre son ancien compagnon d'armes, refusa de lui conduire ses troupes ; il en laissa la charge au comte Hermann de Styrum, qui arriva effectivement au camp de Mansfeldt, sur la fin d'octobre. Plus tard, cependant, il entra aussi dans la Frise, suivi d'un millier d'hommes qui lui restait, et poussa jusqu'à Gretsiel

Cependant Tilly, délivré de Christian, avait tourné ses armes contre Mansfeldt. Il marcha d'abord sur Neppen, que l'ennemi abandonna sans coup férir, apres l'avoir pillé,

et s'y établit.

Ayant appris que le comte Enno d'Ostfrise s'était réfugie à Embéen, et, trompe par de faux renseignements qui lui présentaient cette ville comme favorablement disposee pour l'Empereur, il écrivit au comte et aux magistrats, en les exhortant à faire cause commune avec lui contre Mansfeldt. Mais Enno était impuissant a lui preter la moindre assistance, et les magistrats d'Embden avertirent les Étatsgénéraux, qui leur envoyèrent, en toute hâte, le comte Ernest-Casimir de Nassau, avec 1,600 hommes et 28

pièces de canon, que fournit Mansfeldt,

Sur ces entrefutes, Tilly s'était avance jusqu'a Wardenbourg, près d'Oldenbourg; mais, il ne put aller plus loin. A son approche, Mansfeldt s'etait reuré dans une forte position, près de Leer, après avoir brûlé les villages voisins, détruit les moulins, emmené les troupeaux et inondé le pays à plusieurs lieues à la ronde. Il pouvait y braver, à son aise, les forces de la Ligue et celles de l'Infante, dont les genéraux concertaient leurs mouvements avec ceux de Tilly, et tenaient les routes du Palatinat, observant à la fois Christian, Mansfeldt et les Hollandais. Sûr de ce côté, Tilly étendit son armée jusqu'an Weser, la ssant au roi de Danemarck, inquiet pour le Holstein, le soin de garder les passages inférieurs du fleuve. Survint la saison des pluies.

Les troupes catholiques, de la fatiguees par une campagne laborieuse, se virent en proje à la disette. Le comte Gunther-Antoine d'Oldenbourg les avait entreiennes quelque temps de vivres, elles avaient ensuite tiré de grands approvisionnements do Breme: mais, les communications avec cette ville ayant été coupces par une flotte hollandaise, elles se trouverent dans une situation fort difficile. Ce fut done avec bookenr que Til y vit arriver, dans son camp, des deputes du roi de Danemark , charges de negocier avec Mansfeklt l'évacuation de la Frise orientale. Le general se hata de saisir au vol l'occasion de sortir, avec honneur, d'embarras, et se declara pret à seconder, de tout son pouvoir, les bonnes intentions du monarque dancie. Il aurait youlu que Mansfeldt remit toutes ses places fortes entre les mains du comte d'Embden, et lui eut fait volontiers, à cette condition, un post c'or. Mais l'aventurier était trop adroit pour y consenur, et la cour de Bruxelles refusa son approbation a ce projet. Les negociations tirant en longueur. Til y ne put en attendre le n-sultat, et ramena les soidats en Westphalie. Sa retraite fut encore hâtee, par la necessite d'envoyer le corpu impérial, commandé par Colalto, et 2,000 hommes de sa propre cavalerie, au secours de la Hongrie, envalue par Behtlen Gabor.

Nansfeldt, instruit par ses espions de la dislocation de l'armee de Tilly, crut l'occasion favorable pour tenter la forture, et operer une razz a formitable dans les eveches de Munster, d'Osnabruck et de Minden. Cette expedition, composee des quatre regiments d'infanterie de Limbach. Lawich, Goldstein et Mansfeld rouge, etait dirigée par le colonel Limbach, routier feroce et impitoyable, que ses exactions et ses cruautes sans nombre avaient depuis longtemps signalé à la haine des populations. Le 18 decembre, Limbach se mit en marche, pour ouvrir le passage. Le 19, il somma Friess-Oyta, petite ville de l'everbe de Munster, de se rendre, Il n'y avait la que 200 Bavareis ou Espagnols.

mais, ils étaient commandes par un des plus braves officiers de Tilly, le colonel wallon, Blancart. Ils repondirent à Limbach qu'ils n'avaient à lui donner, que de la poudre et du plomb. Deux assauts successifs, livres dans la soirée même par le heutenant de Mansfellt, furent repoussés; un troisième, qui eut lieu dans la matinée du 20, n'eut pas plus de succes. Limbach fat contraint de se retirer à Olden-Oyta, pour y attendre du secours. Cependant, le comte d'Anholt, informé de ca qui se passait avait envoyé, en toute hâte 300 hommes de renfort, à Friess-Oyta, et ordonne au colonel Erwitte d'aller attaquer l'ennemi, avec son régiment de cavalerie et quelques troupes d'infanterie. Erwitte obeit immediatement, et fit tant de di igence, que la jour de Noel, il se montre devant Olden-Oyta, où Limbach avait ralhé les differents detachements de son corps expéd tionnaire. L'attaque commença le même soir ; les gens de Mansfeldt, maltraités, mirent le feu au village, et se refugierent dans le cimetière du lieu, qui était enclos d'une bonne muraille. Ils avaient déjà perdu plus de 250 hom : mes, outre une centaine de prisonnièrs, parmi lesquels se trouvait le lieutenant-colonel du regiment de Lawich. Le lendemain, Erwitte tit venir de Friess-Oyta quantite de chariots de foin, avec une piece de campagne; son dessein etait de faire approcher ces chariois de la muraide du cimetiere, par les prisonniers de la veille, et de livrer l'assaut, à l'abri de ce rempirt de nouvelle espece. A peine les premiers préparatifs étaient-ils faits, que les assugés demanderent à être reçus à merci, ce qui leur fut accorde, moyennant la remise de leurs enseignes, armes et bagages.

Parmi les prisonniers ctaît le colonel Limbach, son lieutenant-colonel Bellesl ein, un jeune comte de Solms et le colonel Lawich, auxquels Erwitte reprocha, avec indignation, d'avoir brûlé, sans nécessité, le vi lage d'Olden-Oyta « Les dits prisonniers, dit le rapport que nous avons suvi et que Khevenhiller a copie textuellement, genérale-

ment confessent qu'il ne reste que deux régiments à Mansfeldt, l'un de 450 hommes et l'autre de 700, et 30 compagnies de chevauix, dont la plus grande n'arrive pas à 40 chevauix, et ne sont environ que 4000 chevauix, et que, comme l'on a presentement mis en déroute 4 regiments, aultre 4,000 prisonniers que l'on a prins, son armée de gens de pied n'est entierement perdue et dissipee! »

Limbach, que la conscience des forfaits qu'il avait à expier inquietait pour sa vie, parvint à corrompre ses gardiens et s'echappa, la nuit, avec sa concubine; mais, la neige le trahit; il fut arreté de nouveau, sinsi que sa compagne, et ramené au camp, les fers aux pieds<sup>2</sup>.

Pendant qu'Anholt consquait à harceler Mansfeldt, Tilly mettait le gros de son armée en quartiers d'hiver.

La necessité de faire place au corps d'armée espagnol, qui, sous les ordres du comte de Rittberg, venait de prendre Lipatedt, et devait biverner dans le comté de Ravens-berg et autres dependances du duc de Neubourg, la considération de l'epuisement du pays le contraignirent à elargir ses quartiers. L'emanda au Landgrave Maurice de Hesse, l'autorisation de cautonner une partie de ses troupes sur le territoire de Hesse-Cassel Cette demande, qui cachait un but politique facile à deviner, equivalait à un ordre. Maurice se soumit à la pression des circonstances, et plusieurs regiments impériaux ou bavarois entrerent dans le Landgraviat.

Dans l'intention de soulager, autant que possible, les populations, et de les soustraire à l'arbitraire du soldat, Tilly prit des mesures pour que la solde fut exactement payée, et régla d'une manière precise, l'entretien des hommes a charge des habitan s. Malgre ces precautions, malgré la discipline maintenue par le general<sup>a</sup>, des desordres

Archives du royaume Corresp kistorique, I. Y. p. 2. \* Ibid. p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Un fait entre mille autres prouve la sévérité avec laquelle il réprissant les désordres de la soldatesque. Quelques ences avaient été commis a Delmenborst.

graves, des exactions révoltantes, donnèrent lieu à de grandes plaintes. Deux princes de l'Empire, deux luthériens, les ducs de Saxe Lauenbourg et de Holstein se firent remarquer au premier rang des officiers supérieurs, qui, au mépris de leur devoir et de leur propre dignité, donnèrent de honteux exemples de cruauté et d'avidité. Tilly leur infligea, sans succes, de sévères réprimandes, et, fatigué de leur incorrigible licence, les sit passer en Hongrie, avec les regiments qu'ils commandaient.

li ne se contentait pas de punir, et, à la différence de Wallenstein, il prechaît d'exemple. « Il n'etait dominé, ni par un orgueil exagéré, ni par une basse capidité. Simple dans toutes ses habitudes, il avait peu de besoins, et exigent beaucoup moins des localités dans lesque les il établissait son quartier-géneral, que la plupart des officiers de son temps. Ses hôtes vantaient sa bienveillance et l'aménite de son caractère, et ses ennemis meme étaient obligés de rendre hommage à la rare moderation de ce grand capitaine<sup>1</sup>. »

Cependant Maurice, enfermé dans Cassel, déplorait amèrement sa triste situation. Exasperé par le chagrin et la frayeur, il s'imagina que Tilly en voulait à sa vie, et s'échappa comme un malfaiteur abandonnant ses sujers aux malheureuses destinces que son lâche egoisme leur avait preparées. Il parcourut les cours du Nord, cherchant des vengeurs disposés à braver le peril qu'il n'avait pas en lui-meme le courage de regarder en face. Pendant son absence, l'administration hessoise tomba dans une dissolution complete. La noblesse traita en son propre nom, sans s'inquiéter du Landgrave, les villes et les paysans

par un détachement d'impériaux. Sur la plainte du mogistrot, T by fit arrêter ses coupables, six d'entre eux furent pandus, un set a me qui devait subir le meme sort, s'échappa un moment, après avoir taé le hourreau, mais saisi de nouveau, il fut arquelaté sur place.

1 Conte Von Der Decken Duc Georges t 1, p 294

refusèrent de payer les impôts; le peu qu'il y avait d'armée fut réduit, par la desertion, à quelques compagnies. T.liy mit à exécution l'arrêt de la chambre de justice impériale, qui décidait, en faveur du Landgrave de Hesse-Darmstadt, le litige existant depuis nombre d'années entre les deux branches de la maison de Hesse, sur la principauté de Marbourg, de plus, l'abbaye de Hirschfeld, dont Maurice s'etait emparé illégalement, fut restituée à l'Eglise, sans qu'aucune reclamation se fit entendre.

<sup>1</sup> Gfrærer p. 431 et s.

## CHAPITRE IX.

Negociations de l'ély avec Mansfelit Déliverance de la Frize orientale Récompenses décernées à Titly par Philippe IV, roi d'Espagne, l'Empereur, le duc de Bavière et les Etats de la Lique. Affection des soitats pour Titly Sa discipline. Son ordonnance touchant la cavalene. L'Électeur de Saxe reconnaît Max sur lieu de Bavière comme Electeur. Coalition contre la maison d'Autriche. Christian IV, roi de Danemark. Négociations de la France avec les États de la Lique. Dissentiments de l'Espagne et des États de la Lique. Assemblée d'Augsbourg. Opérations d'Empest de Mansfeldt et de Christian d'Haiberstadt.

Les effrovables dévastations commises par Mansfeldt dans la Frise Orientale, avaient réagi contre lui-même. La famme envahit son camp et y lit de nombreuses victimes; l'arrivee des 6,000 Brunswikois, que lui amena Herman de Styrum, ne fit qu'aggraver sa position. Les soldats désertaient par centaines, et, peu à peu, son armée, qu'il avait portee à 25,000 hommes, se trouva fondue, comme la nerge, aux rayons du soleil. Dans cette extremité, son premier soin fut de mettre en sûreté le fruit de ses rapines. A cette intention, il freta deux vaisseaux hollandais, qu'il sit remplir secretement des immenses richesses qu'il avait accumulees par ses pillenes, et les depecha en Hollande. Pour prevenir le mecontentement de ses bandes et empécher une attaque sur les deux navires, il répandit le bruit qu'il attendait incessamment des agents français, vénitiens et savoyards, avec de grosses sommes d'argent, destinces au paiement des troupes. Mais, le mystère fut revêle au comte Enno, qui s'empressa d'en faire part aux habitants d'Embden. Ceux-ci arrétérent les bâtiments hollandais au pas-

TILET.

sage, déchargèrent toute la cargaison, et la mirent, sous bonne garde en lieu súr. Mansfeidt éclata en menaces, mais sa colore impuissante n'aboutit qu'à aigrir ses relations avec les bourgeois d'Embden, qui, devenus plus hardis, depuis quels étaient delivrés de la majeure partie de la garnison hollandaise, lui coupèrent les vivres. L'echecimportant, essuyé par quatre de ses regiments, contre le colonel Erwitte, rendit l'aventurier plus modéré. Se croyait perdu, il eut recours à l'un de ces expedients deloyaux qui lui etaient familiers. D'accord secrétement avec les Etatsgénéraux, il offrit aux États de la Frise de leur vendre son depart pour 300,000 florins, somme qu'il savait impossible à realiser, par l'horrible miscre où il avait misle pays. Comme il l'avait prevu, les Frisons s'adresserent aux Etats-genéraux, qui firent d'abord la sourde oreille, et ne parurent prendre interet à la question que lorsqu'ils virent les paysans exasperés prets à se révolter et à chasser. par la force les troupes affaiblies de Ma isfeldt. Le traité fut des lors bientet conclu. Mansfealt promit de licencier immédiatement ses gens, d'évacuer le pays en dix jours, et de remettre, aux mans des Hollandais, toutes les forteresses de la Frise orientale, moyennant le paiement des 300,000 florins. Les Elais-generaux s'engagerent, en outre, à lui faire restituer tous les objets saisis par les habitants d'Embden, sur les deux navires hollanlais. Enfin, non contents de se mettre en possess on réelle de la Frise, ils exigerent des Etats du pays une hypotheque sur les mouens de consomption et contribution!. Le traite fut exécute immediatement. Mansfeldt congedia ses troupes, que les États-generaux prirent à leur service, sur le refus des comtes d'O denhourg et d'Anholt de les laisser passer. Lui-meme se retira en Hollande avec le comte

I Archives du royaume. Secrétaireme d'était allemande Correspondence diplomatique, Cartora 196

Ernest de Nassau, laissant, pour adien à l'Allemagne, la tache d'une trahison qui coûtait à l'Empire une de ses provinces. Les 300,000 florins promis à sa félonie fur furent exactement payés, mais les habitants d'Embden refusèrent obstinément de restituer meme les pièces d'artillerie qu'ils avaient trouvees sur les navires de Mansfeldt.

Christian su plus sacise à satisfaire que son compagnon d'armes. Il n'avait guère, avec lui, que 2,000 hommes, qu'il ne pouvait même pas payer. Il se plaignait amerement des Etats-genéraux « à cause de leur grande ingratures et du comte de Mansseldt, pour les vaines espérances d'un soulde et gayes étrangères, avec lesquelles il l'avait entretenu!. Il essaya de regagner le duché de Brunswick, mais le comte d'Oldenbourg, dont il devait nécessairement traverser les terres, lui resusa nettement le passage, à l'instigation d'Anholt. A bout de ressources, il pria le comte de lui avancer une somme de 9,000 Reichsthafers, afin de pouvoir congedier ses soldats. Le comte, pressé de purger son voisinage d'hôtes aussi dangereux, accepta la proposition, avec l'assentiment de Tilly, et Christian s'engagea :

4º D'après la réception des 9,000 Reichsthalers, incontinent à congédier et licentier ses soldats, avec petites troupes et tellement qu'ils ne se pourront nulle part rassembler. 2º Se soulmettre en toute obeyssance à sa majeste Imperiale, et tascher d'avec ses effectuels services gagner la faveur et grâce de sa Majeste\*.

Conformément aux stipulations du traité, l'administrateur licencia les débris de son armée mais, au lieu de so rendre en Danemark, comme on le croyait, il se réfugia en Holfande, où il passa l'hiver, en conspiration permamente contre l'Empereur.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archives du Borsume. Secrétairerle d'Eint ellemande, Correspondance diplomatique Carton 496.
<sup>2</sup> Ibid.

Tilly avait pris une grande part au traité qui le debarrassait de Christian. Tous les articles lui en avaient été soums par le comte d'Oidenbourg, dont il se plut à reconnaitre les emments services dans une lettre de recom-

mandation spéciale à l'Empereur'.

Main si, de ce côté, le géneral avait lieu d'etre satisfait, il a'en était pas de meme a l'egard des dermers actes de Mansfeldt et des Hollandars, dans la Frise orientale. A Vienne, comme à Munich et à Bruxelles, la remise des places fortes de ce pays aux Etats generaux soulova de grandes moujetudes et de vives reclamations. L'Infante, plus directement interessee que tout autre prince à arreter les progres de la puissance hollandaise, depecha a Tilly Pierre de Vischer, ancien bourgmestre d'Embden, avec mission de s'entendra avec le general et le comte d'Oldenbourg sur les movens de forcer les Elats-generaux à evacuer les forteresses achetees à Monsfelct. La princesse se flattait egalement de l'espoir de rameier les habitants d'Embden dans l'obcissance de l'Empereur, ce qui devait entrainer, à ses yeux, la reduction de la Frise orientale. Les renseignements que Aischer puisa sur les heux laidémontrérent l'inamite de cette esperance , le comte d'Oldenbourg, dont le devouement aprouve à l'Empereur commandait la configue, detourna l'envoyé belge de fore aucune tentative à cet égard, et le convainquit que l'unique moven d'écarter les Hollar dans de l'Ostfrise était « d'induire les Etats du cercle de la Basse-Saxe a condescendre au paiement des 300,000 florins, ce qu'ils pouvaient aisement faire, et en attendre le remboursement aux memes conditions que les États avaient accordées\*. » Pilueg envoye du comie, fit observer à Vischer, que l'emploi de la force etant indispensable en cas de refus, il serait prudent de s'y pre-

<sup>\*</sup>Africkes du reyaume Secrétaireme d'Esat allem Correspondance de Ferdenand II 12 page

<sup>\*</sup> Archives ou royaume, Corresp. d.plom. Carton 196

parer d'avance, d'établir des magasins dans les places frontières du pays de Munster, et de concerter d'avance un plan de campagne, pour attaquer les Hollandais sur deux points à la fois! L'avis, confirme par Tilly, parut bon à Vischer, qui rev.n. tout de suite le communiquer à l'Infante. L'Empereur, auquel le comte d'O.denbourg avait écrit dans le meme sens, l'adopta egalement. Le 10 avril, il manda à l'Infante qu'il avait convegue une assemblee des cercles. de la Haute et de la Basse-Saxe, pour s'occuper de cette affaire, et la pria de donner l'ordre aux géneraux espagnols de s'entendre in mediatement avec Tilly, sur les operations d'attaque, afin de ne pas perdre un instant en cas de non solution pacifique. Les choses prenaieut une tournure grave, lorsque les États de la Basse-Saxe parvinrent à apaiser les differencis. Grace à leur médiation, les Hollandais évacuerent les forteresses de l'Ostfrise, lesquelles furent la plupart démolies\*.

L'Allemagne semb ait pacifiée, l'autorité impériale reconnue sur tous les points de l'Empire ne rencontrait plus d'ennemi avoue, et toute resistance paraissait avoir cédé devant les aigles victorieuses de l'illy. Le nom de ce grand homnie, rehaussé des obstacles qu'il avait surmontes, des perils qu'il avait bravés et conjures, des adversaires nombreux qu'il avait successivement terrasses, retentissait d'une extremi e de l'Europe à l'autre. Les gens de guerre exaltaient ses taleuts militaires, les catholiques glorifaient ses vertos, et les princes le comblaient à l'envides marques de leur reconnaissance. L'Empereur et le duc de Baviere lui firent present de que ques terres, entr'autres de la seigneurie de Breiteneck, composée de plusieurs villages en Baviere. Ce domaine, crigé en comte, et fiel immédiat du saint Empire, fut compris dans le cere le de Baviere, en donnaita

1 Archives du Boyaume Corresp diplom. Carton (96.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archives du royanne. Secrétairerse d'Etat allemande. Correspondance de Ferdinand II.

ses comtes voix et scance aux Diètes de l'Empire, dans le bane de Souabel.

Le 20 septembre 1623, le roi d'Espagne, auquel Tilly avait annoncé l'heureuse issue de la bataille de Stadhoo, lui ecrivit une lettre autographe de fehicitations et l'honora du titre de courin, distinction reservée d'ordinaire aux plus grands se gneurs, et d'autant plus flatteuse qu'elle était dans cette circonstance donnée spontanément<sup>2</sup>.

Par une attention pleine de delicatesse, qui fait autant d'honneur à la noblesse des sentiments de Philippe IV, qu'au caractère de Tilly, ce prince accorda, en meme temps, une pension viagere de mille écus au comte Jacques de Tilly, et voutut que le brevet en fut adresse d'abord au géneral, par les mains duquel il devoit être remisau comte Jacques son frère. Ce seigneur ne jouit pas longtemps des faveurs royales. Il mourat, au chateau de Tilly, le 11 octobre 1624. La pension de mille ecus, qu'il avait obtenue fut continuce, après lui, à son fils Jean Werner, qui servait, avec distinction, dans l'armée de la Lique, et s'était couvert de gloire, à Stadtloo.

Les États de la Ligue, quoique ayant plus profité des services de Tilly que le roi d'Espagne, ne se montrèrent pas aussi genereux. Le 2 décembre 1623, le general n'avait ries touché des 20,000 thalers qui lui avaient eté spontanément accordes par la deraière assemblée des États.

Pressé par la nécessité de faire honneur aux dépenses qu'entrainaient ses fonctions modiquement retribuees, il réclama aupres de l'Electeur de Mayence. L'affaire trama en longueur, et fut portée à l'assemblée de la Ligue, qui aut lieu à Ausbourg, vers la fin d'avril 1624. Tilly, retenu auleurs, y envoya son secrétaire, Victoria Gilger, avec mission d'insister sur le paiement de la somme deja votec.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Conthauls Généalogie de Terribes, p. 416

<sup>3</sup> Archives de Vienne, Archichenceilerie de l'Empire

et de demander une nouvelle gratification, plus considerable que la première. À l'appui de ces prétentions, Gilger dressa, le 26 avril, un memo re qui content des details intèressants sur le côté intime de la vie de Tilly, et qu, confirment plemement la baute idre qu'on a pu délà se faire de la sévere probité et du généreux desintéressement de l'illustre capitaine. Gilger fixa à 100,000 thaiers le minimum de la nouvelle gratification qu'il sollicitait, de la part du heutenant-géneral, et, pour justifier ce chiffre eleve, fit remarquer que le comte, son maitre, s'était toujours contenté d'appointements très-modiques, d'abord de 2,000, puis de 3,000 florins par mois, ce qui ne faisait guere que 5 à 700 thalers, d'autant que la valeur du thaler. vena i d'etre portee à 4 florins « Bion maître, continue le socretaire, n'a tenu, il est vrai, qu'un modeste état de maison, mais son traitement est loin de lui suffire, même en dehors des fruis extraordinaires et indispensables, auxquels il a dù subvenir, en faisant de grands sacrifices. Il a céfrave quantité de commissions d'ambassades, et parteut, en pays ennemi, comme en pays ami, il n'a jamais entendu vivre aux dépens des cultivateurs et des bourgeois. Au contraire, il a constaniment entretenu ses gens à ses propres depens jusquau point d'acheter l'avoine et le fourrage. S. M. I. a donné 3,000 couronnes au marquis de Montenegro, pour l'indemniser de ses pertes de change sur l'argent monnaye, pendant quelques mois de service; à ce compte, les pertes de mon maître au même chef se rionteraient déjà à 7,000 thalers!...»

Malgré la justesse et la force de ses arguments, Gilger n'obtint qu'une promesse assez vague dans l'avenir. La première partie de ses réclamations, celle concernant le paiement des 20,000 thalers, precedemment accordies,

Archives de Vienne. Acta Unionis Catholicae.

fot seule admise, et le terme en fut fixe à la Saint-Jean suivante<sup>1</sup>.

La parcimonie des Etats de la Lique, dans cette circonstance, n'exclusit cependant pas une juste appreciation des services et du merito de leur general. Vers l'époque de l'assemblee d'Augsbourg, Tilly s'était rendu en Boheme, où l'appelaient des affaires particulières; le bruit se repandit que l'Empereur lui avait fait accepter la direction de la guerre de Hongrie. Sur cette simple rumeur, les princes ligues s'alarmèrent, et le 29 avril, l'Electeur de Mayence ecrivit au nom de ses co-états, à l'Electeur de Bayière : « j'apprends que le comte de Tilly a éte gagné par l'Empereur pour la guerre de Hongrie. Votre dilection sait de quelle grande consideration de géneral jouit dans notre armée; nous ne doutons donc pas qu'elle fera les demarches necessaires pour que le comte nous soit laissé et qu'un meonnu ne vienne pas à sa place<sup>8</sup>. »

Cette consideration prenaît sa source non-seulement dans les talents militaires du fieutenant-genéral, dans sa profonde experience de la guerre, ma s aussi, dans sa solficitude vraiment paternelle pour son armée. Autant il était sévère et inflexible dans le maiation de l'ordre et de la discipline, autant il montrait de vigilance et de soin à menager ses troupes, à prévenir leurs besoins, à soulager leurs fatigues, à soutenir leur moral, a les entourer de tous les adoucissements que comportaient les circonstances. Nul détail ne lui paraissait trop pe it, lorsqu'il s'agissait de la sante ou du bien-ètre de ses soldats. Il était accessible au dernier d'entre eux. Aussi en était-il encore plus aime que redouté. Les veterans, dans leur langage familier, ne l'appelaient que le vieux Jean.

Son affection pour les gens de guerre, sous ses ordres, n'aliait cependant pas jusqu'à lui faire méconnaitre, comme

Archives du Vienne Arch de l'Empire. I lind

chez tant d'autres de ses contemporains, les lois de l'humanite à l'egard des habitants des villes ou des campagnes. Il ne tolerait pas plus la licence chez le soldat que l'exaction chez l'officier, et trouvant que l'entreuen, même paye, d'un corps d'armée était une charge assez lourde pour les pays de cantonnements , sans l'augmenter encore par d'inutiles et arbitraires vexations. En capitaine sage et prevoyant, il ne detrursait pas , pour le seul plaisir de detruire, à l'exemple des Christian et des Mansfeldt, et ne souffrait pas que ses gens gaspillassent des ressources qui pouvaient leur devenir precieuses dans l'avenir. Sa correspondance avec l'infante Isabelle, au commencement de l'année 1624, roule tout entière sur ce sujet. Ses lettres ne sont qu'une série d'intercessions en faveur des princes dont le territoire était occupé par les cantonnements des troupes espagnoles, que commandait le comte de Rittberg. Il est presque importun sur ce point. Aussi, ceux qui croyaient avoir a se plaindre s'adressaient-ils de preference à lui. C'est ainsi qu'on voit le chapitre de Magdebeurg, le duc Frederic Ulrich de Brunswich Wolfenbuttel, le duc Christian de Lunebourg solheiter instamment son intervention, près du gouvernement des Pays-Bas, pour obtenir l'allegement des souffrances occasionnées à leurs sujets par les garnisons espagnoles. Il ne se lasse pas de representer a l'Infante « la desolation et l'affliction de ces contrées, réduites a une grande pauvreté, laquelle n'ayant bonnement pu croire par relation, il l'a apprinse par ses yeulx en ses voyages. » Il touche toutes les cordes : il insiste » sur les inconvénients qui pouvent résulter du mécontentement des princes peutres et de l'ombrage qu'ils ont de se voir tant de gendarmerie sur les bras; enfin, il supplie Son Altesse d'y faire la réflexion que, selon sa prudence accoutamée, elle jugera necessaire, pour le plus grand bien et repos de l'Empire et du public. »

Ses remontrances furent écoulées, et si les généraux

espagnols commirent encore des « fautes et vexations sur les pauvres subjects opprimés, » du moins, ce ne fut pas faute d'ordres sévères envoyés de Bruxelles.

La cavalene était la partie de l'armée qui pesait le plus sur l'habitant, et qui suscitait le plus de plaintes. Chaque regiment traina t ordinairement à sa suite, un nombre infini de betes de somme, de goujati, gens de sac et de corde, pillards feroces et tout à fait indisciplinables. Cet abus, introduit au mépris des anciennes ordonnances, avait pris des proportions telles, que des cantonnements qui eussent pu entretenir un regiment pendant plusieurs mois, étaient épuises au bout de quelques jours. Tilly voulut y mettre un terme, et promulgua, le 1<sup>er</sup> août 1624, un règlement, que nous citerons dans son entier, comme document precieux pour l'organisation militaire de l'époque. On jugera d'ailleurs du mal par le remède.

## ORDONNANCE DU COMPE DE TILLY TOUGHANT LA GAVALEME DU 14 AOUT 1624.

· Nous Jehan comto de Tserclaes de Tilly, baron de Marbaix, seigneur de Balastre, Montigny et Breiteneck, du conseil et Lieutenant général de Sa Majesté Impérialle et de son Alteze Maximilien, ducq de Baviere, et gentilhomme de leur chambre, seavoir faisons à tous et un chacun que, pour le bien publicq, et meilleur entretien, sy bien des soldats estans soubs notre charge et comandement, que des subjects, nous avons trouvé convenir et trés-nécessaire, affin qu'un chacun sy bien les off ciers mayeurs que moindres ensemble chasque commun soli at scache ce que luy doubt avoir et ce que luy doibt estre passe, selon quoy chasque seigneur foncier et ses subjets s'auroit à regler, et n'estre obligé à chose quelconque, davantage d'establir et faire une nouvelle ordonnance, en conformité de laquelle un chacun se debyrait comporter, comandons à tous noz collonels et tous aultres officiers et soldats, à peine de chas-



toy, qu'ils aient à régler, selon icelle, et de ne permettre que rien soyt fait à l'encontre, ainsi, au contraire, qu'iceulx nos collonels scachant ou entendant qu'aulcun ou aulcuns ne feroient, de les faire chastier comme désobéissants et infracteurs de nos ordonnances, en la manière suivante.

» Premièrement, nous ordonnons et voulons que chasque compagnie de cent hommes, à cheval, n'aura que vingt-cinq chevaulx de bagages, espérant que les colonels et capitainnes de chevaulx seront eux-mêmes portez, affin que les chevaulx de service pu saent tant mieulx estre entretenuz, de diminuer ladite quantité. Doncques, ce qui touche l'entretien d'iceulx, il ferat, au choix des seigneurs et leurs subjects, de se règler en conformité de noz ordres precédentes, ou bien s'il leur semble plus proffitable qu'au lieu des espéces déclarées par villes, de les payer en argent, nous voulons, en tél cas, qu'aux colonelz et soldats, au heu de boyre et manger soit donné en argent, ce que, cy-après, sera declare, ou bien la table sy bonne que le patron la pourrat avoir ce que nous remettons à son choix.

» A un corone, estant conjointement capitaine de chevaulx, sy bien pour son estat de coronel que capitaine luy sera donné pour tout y comprins ses servans, en argent, par jour sept rixdalers quy porte par sepranne quarante-neuf rix., et pour dix-huit valets, à raison de 1/2 rix, par semaine, porte 27 rix., qui porte ainsy ce que dessus par sepmaine 76 rix, cosemble l'aveisne, forng et paille qu'il aura de besoing, pour ses chevaulx, desquels on luy passe 14 chevaulx deservice et huict de bagage

»A son lieutenant-coronel, et conjointement capitaine pour les deux estatz, pour tout, y comprins ses Aufwarters, par jour, 5 rix., porte, par sepmaine, 35 rix.; et, pour 12 ralets, desquels un chacun a, par sepmaine, 1 1/2 rix.,

12 valets, desquels un chacun a, par sepmaine, 1 1/2 rix., porte 18 rix., ensemble, par sepmaine, 53 rix., lui estant aussi passé dix chevaulx de service et huict de bagage.

»A un capitaine de chevaulx, qui est conjointement

Wachtmeister, pour deux estats par jour, 4 rix., porte, par sepmane, 28 rix., et pour 40 valets, a raison le 1 1/2 rix., et reduit ensemble, par sepmaine, porte ensemble, 48 rix., lui estant passe huiet chevaulx de service et six de bagoge.

»A un Wacht et quartier-maitre ensemble, en cas qu'ils n'ont encore aultres charges par jour, un rix., porte, par sepmaine, 7 rix., et, pour trois valets, à chascun 11/2 rix., par sepmaine, porte, ensemble, 11 1/2 rix., en passant, u chascun 4 chevaulx de service et quatre de bagage.

»A un auditeur de régiment, secretaire, chapelain et prévost, chaseun, par jour, 1 rix, porte, par sepinaine, 7 rix, à chaseun un volet, 1 1/2 rix., porte, ensemble, 8 1/2 rix, pour chaseun. Au chapelain, un cheval de service et un de bagago, aux aultres, à chaseun deux chevaulx de service et deux de bagage.

»A un prévost, par jour, 1/2 rix., porte, par sepmane, 3 1/2 rix, et un cheval de service.

»A un garde de prison, par jour, un kapístuck, porte, par septraine, un rix et demy kapístuck, et un cheval, et à deux hallebardiers, par jour, le septième d'un rix, porte, par septraine, un rix.

\*A un capitaine de chevaulx, sur sa personne, par jour, 3 1/2 rix., porte, par sepmaine 24 1/2 rix., et pour neul valets, à raison de 1 1/2 rix, porte 13 1/2 rix, et ensemble, par sepmaine, 38 rix., iuy passant sept chevaulx de service et six de bagage.

»A son heutenant et cornette, qui servent effectif, sur chasque personne par jour, deux rix , porte, par sepmaine, 14 rix., et pour chaseun einq valets, a chaseun 1 1/2 rix., par sepmaine, porte, ensemble, 21 1/2 rix, leur estant passé einq chevaulx de service et quatorze de bagage.

»A un tentenant ou cornette reformé, ayant servy souliz notre armée, sur chasque personne, par jour, 1 rix., porte, par sepmaine, 7 rix, et à chascun deux valets, à raison 1 1/2 rix, par sepmaine, porte, ensemble, 10 rix., leur estant passé trois chevaulx de service et deux de bagage

»A un capora, et un fourrier, par jour 3/4 de rix., porte par sepmaine, 5 1/4 rix., et à chaseun un valet, a raison de 1 1/2 rix, par sepmaine, 6 3/4 de rix, leur passant à chaseun, deux chevaulx de service et deux de bagage.

» A un caporal et fourrier reformé, quy a servy soubz notre armée. Item à un escrivain de compagnie, sellier, armeyer d'armes, tambour a cheval, trompette et maréchal, à chaseun, par sepmaine, 3 rix., leur passant, à chaseun, un cheval de service et un de bagage.

»Et à un commun soldat, ayant passe monstre par sepmane, 2 1/2 rix., lu estant passé un cheval de service.

»Et, pour affin que l'on sache ce que l'on dorbt donner de fourrage, sur chasque cheval de service et de bagage,

nous y avons ordonné ce qui s'ensuit.

»Sur un cheval de service, une mesure, et a un de bagage, quelque chose moings, et sy, en cas l'aveisne n'estoit recouvrable. I'on leur donners la moietie, autant d'orge, pour affin que les chevaulx ne se gastent, ains soyent maintenus selon que de besoing, quand au fong et paille, les chevaulx de service et de bagage peuvent estre traités esgallement, et sera donne sur chasque cheval, par jour et nort, 12 de foing, et par sepinane, deux bottes de paille.

» Mais, puisqu'il est à considérer que les mesures d'aveisne ne sont partout esguiles, ams en un heu, plus grand qu'à l'autre, aussy, qu'en un heu, l'aveisne est beaucoup meilleure qu'en l'aultre, il est aussy de besoing d'y pourveoir, et, en tel cas, l'on donnera, sur un cheval de service, 10

de feing, et, pour un cheval de bagage, six.

Et, comme il nous est survenu beaucoup de plaintes, touchant les espiceries, confitures et aultres services extraordinaires, nous ordonnous bien sérieusement, à tous officiers et soldats qui, à l'avenur, telles et semblables levées, ne se facent, les abolissant par ceste, ains qu'ils auront à se contenter avecq chandelles et bois, sans aultres choses quelconques.

Neu qu'à une compagnie se trouvent, la plupart, quattre et cinq vivandiers, non sans grand interest d'un et aultre, nous ordonnons, voulons et est nostre prétention, qu'à l'advenir, il n'y aurat, à chasque compagnie, qu'un vivandier, et que les surplus seront, dès à present destituez, et au demeurant, luy serat donne, par mois, pour quatre chevaulx de fourrage, savoir, 12 de foing, pour chaque cheval, pour jour et nuit, et par sepmaine, deux bottes de paille, sans aultre chose quelconque, ny aveisne, ny pour sa personne, sinon qu'il saurat à contenter avec le fourrage susdit, sans molester ni contraindre le patron à aultre chose, où, au contraire, ils seront chastiez, comme aussi les officiers quy souffriront que telle chose se face.

» Et, puisque aous avons trouve convenir estre tres-necessaire, sy bien pour les soldats que habitants de faire dresser telle ordonnance, nous voulons et commandons à tous, coronels et aultres officiers, de tenir icelle ferme et stable, sans y contrevenir ny souffrir estre contrevenu, à peine de chastoy, comme dict est.

»Donné à notre quartier de Hirschfeldt, le premier d'Aoust se ze-cent-et-vingt-quatre!. »

Dans le courant de l'année 1624, Tilly concourut à une negociation qui interessait, au plus haut degre, Maximilien de Baviere. On se rappelle, qu'à la diéte de Ratisbonne (1623), la dignite electorale, dont était revêtu le palatin Fredéric, avait été solenneilement transferée au duc de Baviere. Bien que la majorite des membres de la diéte et du collège electoral eût approuve cette mesure, l'Empereur et le duc sentaient fort bien que l'acte ne pourrait être



<sup>\*</sup>Archives du Boyaume, Secrétaireme d'Etat ellemande Corresp. de Boutard 3, L. p. 459

regarde comme pleinement consommé, que lorsqu'on aurait obtenu l'adhésion des Électours de Saxe et de Brandobourg. principalement du premier. Or, sans temoigner d'hostilité au nouvel électeur, Jean Georges de Saxe se tenait dans une froide reserve, qu'imitait son collegue de Brandebourg. Les deux princes etuent convenus de ne pas traiter l'un sans lautre. Cependant, un pas important pour l'aplanissement des difficultés, que rencontrait, à Dresde, la translation du bonnet electoral, avait ete fait en 1623 : l'Embereur avait cedé officiellement, à Jean-Georges, la possession, par engagere, de la Lusace, que l'Electeur delenait dejà, l'ess vrai, à titre d'indemnité de ses frais de guerre, mais, dont il n'avait jamais été légalement investi. Les Etats des deux margraviats, dont se composait cette partie des domaines de la maison d'Autriche, preterent serment au prince saxon, et, l'unique droit que se reserva Ferdinand, fut de faire intervenir son nom dans la formule du serment des quatre grands officiers du pays, conséquemment lus, à la fois, vis-à-vis de l'Empereur et de l'Electeur de Saxe. La cession d'une province aussi riche et aussi populeuse ne pouvait manquer d'exercer une influence notable sur les dispositions de la cour de Dresde, On en profita. Les premieres ouvertures de conciliation furent faites par le Landgrave Louis de Hesse-Darmstadt, gendre de l'Electeur. A la diéte de Ratisbonne, Louis avait vivement combattu l'acte de translation. Mais, ses convictions, à cet egard, s'étaient considérablement modifiées, depuis qu'un arrêt impérial avait décide en sa faveur, le procès relatif à la principaute de Marbourg. Il se rendit, en personne, a Dresde, au commencement de l'annee 1624, et planta la cause de Maximilien avec l'éloquence d'un nouveau converti. Jean-Georges ne cherchait plus, de son côté, qu'un pretexte pour se rendre. On fut bientet d'accord. L'Électeur promit d'approuver l'admission de Maximilien dans le collège électoral, au lieu et place du

Palatin, à condition : 1º que les troupes de la Ligue évacueraient immediatement le territoire des villes et états évangeliques: 2º Ou après la mort de Maximilien, la dignité electorale retournersit aux beritiers de Frederic V. Cadermer point avait de la été accompli. Mais, l'execution du premier ctait plus que difficile. De nouvelles negociations deviarent donc necessaires, et l'Empereur en confin le soin 4 l'Electeur de Mayence. Jean Schweikard, vieillard plein de sagesse et d'experience, en grance veneration parroises contemporains, et pour lequel Jean Georges professait une deference particuliere. Malgre son age et ses infrmités, l'archeveque accepta la mission que lui proposait Ferdmand, L'entrevue fut I xee au château de Schleusingen. L'archeveque s y rendit, au commencement de juillet. accompagne du Lanugrave de Hesse-Darmstadt, L'Electeur de Saxe vint au-devant d'eux, avec 200 chevaux, et combla le venerable prelat d'egards et de prevenances. Le lendemain, arriva le comte de Tilly, charge apecialement de representer le duc de Bayiere. Le duc de Saxe-Cobourg. le comte palatin de Birkenfelel, le comte Georges-Frederic de Hobenlohe, l'ambassadeur d'Espagne, et nombre d'autres personnages illustres se trouvaient deja reunis autour du prince saxon. Les conferences ne furent pas longues, et, des les premiers jours d'août, Schweikard amionçait à Hefante que sa mission avait eu niem succes. Non-seulement l'Electeur de Saxe consertit à reconnaître la nouvelle. dignité de Max milien, mais, il lui ecricic une lettre de felicitations. De granoes parties de chasse, dans lesquelles on immola des montagnes de gibier, relebrerent ect heuresx évenement. Au banquet d'auteu, donné à l'archevegue de Mavence et a Tilly, l'Electeur de Saxe se montra meme plem d'effusion, et sa revente amitie pour le duc de Baviere, avivce par de nombreuses libitions, frisa l'enthousiasme. Il commenca, dit un correspondant de la cour de Bruxelles, à porter la sante du ducq, l'appelant co-electeur. Le

dacq de Cobourg ne la voulait poursuyvre avecq predicats et compliments accoustumes. Mais, l'Electeur Je Saxe. d'une rondeur et sincérite merveilleuses, ne manequa, en pleine table, de mettre en avant la rébellion de ceulx memes qui furent presents, entr'aultres, le Pfalzgrave de Birkenfeldt, et le comte de Hohealohe, forgeurs des entreprises passees, prononcant, en ces propres termes : que le diable emporte celuy qui ne sera fidele à son Empereur! Ajoutant, que c'était une chose malscante à un prince, parler d'une sorte et faire de l'autre, pouvant averer leur faulsete, par lettres et par sceauly, en cas de besoing. Le sire comte de Tilly, fast attacqué, paricis, du ducq de Cobourg, se plaignant des degâts et pillages des gens dudit genéral. L'Electeur de Saxe répliqua que son cousin avait este dessoubz la mesme converture, qu'il s'en debvoit aussi repentir avec les aultres. »1

L'archeveque de Mayence, a plein de joie et de bonnes résolutions, » partit, avec Tilly, pour Nuremberg, où, en presence des autres électeurs ecclésiastiques, il recut le serment de Maximilien, et l'installa définitivement dans sa dignite electorale. Vers e même temps, l'Empereur envoya. le margrave d'Anspach à l'Electeur de Brandchourg, pour l'engager à se ranger à l'avis des autres membres du collège. mais ce prince, blessé de ce qu'on lui eut refusé certains domaines qu'il convoltait, et, de ce qu'au mepris de ses engagements formels, Jean-Georges de Saxe l'eut laisse a

l'écart, repoussa les avances imperiales.

Cependant, l'extension donnée par les victoires de T.lly à l'autorité imperiale, la prépondérance decisive acquise par la maison d'Autriche en Aliemagne, et la restauration de la form dable unité de l'ancien Empire, étaient autant de sujets d'ombrage pour les puissances voisines. La France dont les dest nées politiques venziont d'etro remises aux



<sup>1</sup> Archives du Hoyaume, Corresp. hist. tom. Y. p. 54. THE LET.

mains de Richelieu, s'alarma de cette recrudescence de vie, dans le corps du vieux colosse allemand, qui semblait comme Antheo, avoir repris de nouvelles forces, en touchant la terre. Une tentative faite par les deux branches de la maison de Habsbourg d'établir une communication sure et continue entre leurs. Etats, parut assez grave au cabinet de Paris pour motiver son intervention armée.

Le comté de Tyrol, qui faisait partie des pays hereditaires de la maison d'Autriche, n'est séparé du duché de Milan, alors aux mains des Espagnols, quo par la Valteline, contrée pauvre, habitée par des catholiques, et soumise au canton protestant des Grisons. En 1620, à la suite de persecutions religieuses, les habitants de ce pays se souleverent contre leurs dominateurs. Le iluc de Feria, gouverneur du Milanais, leur envoya aussitot des troupes qui s'emparèrent des passages et des forts principaux. La France, la Savoie et la republique de Venise, grandement intéressées à ce que les deux branches de Hababourg n'enssent pas la facilité de reunir ainsi leurs forces, prirenle parti des Grisons. Des négociations s'ouvrirent, elles se terminèrent par un traité conclu à Madrid, le 25 avril 1821, et par lequel les Grisons et les Espagnols s'engagérent à retirer leurs troupes de la Valteline, et les derniers à raser les forts dont ils étaient en possession. Mais en 1622, pendant que de nouveaux pourparlers avaient lieu a Rome sur cette seconde clause dont l'execution se faisait attendre, le due de Ferra parvint à obterur directement des Grisons la cession de la Valteline à l'Espagne, et le droit pour l'archidae Leopold, de mettre des garrisons dans es places de Kur et de Marienfeld. Des son arrivee aux affatres, Richelieu s'allia avec l'Angleterre, la Hollande, la Savoie et Venise, dans le but de chasser les Espagnols de la Valteline. Au mois de novembre 1624, le morques de Couvres penetra dans ce pays, a la tete de 10,000 hommes, tant français que suisses et grisons, et s'empara, en

quelques jours, de toutes les places qu'y occupaient les Espagnols ou les Imperiaux. La guerre se prolongea neanmoins, sans incident bien sérieux, pendant que les negociations se renousient à Paris, jusqu'au traite de Monçon, signé le 5 mars 1626, qui rendit la Valteline aux Grisons, et mit fin à cette affaire.

Mais la Valteline n'avait pas été le seul objet des communications echangees entre la France et ses alhés. Covaste plan d'agression contre la maison d'Autriche s'organisait en silence, sous la vigoureuse impulsion de Richelieu. Le ministre français avait trouvé dans le roi d'Angleterre, profondement blessé du denouement des projets de mariage de son fils avec une Infante d'Espagne, un esprit parfantement dispose à entrer dans ses vues. La guerre était pour Jacques le seul moyen de sortir des embarras que lui cresit sa mesintelligence avec son parlement. Les comnanes le poussaient, en effet, dans cette voie. Mansfeldt appele tour a tour à Pans et à Londres, y fut reçu avec les pius grands honneurs. A Londres, le roi le logea dans le palais primitivement destinó à l'Infante, et lui confera le titre de général de l'armee qu'il se proposait d'envoyer au Palatinat L'aventurier se retrouva dans son element favori d'intrigue. Infatigable dans ses rapides excursions, il semida i so multiplier sur tous les points. On le voyait apparaitre partout on se tramait quelque complot contre l'Empereur, son souverain, partout où s'attisait le feu de la guerre qui devait ensangtanter sa patrie, et se terminer par la ruine de l'Allemagne. Son digne émule Christian, interrompu au milieu de ses demarches de reconciliation par les sourdes rumeurs du mouvement qui se preparait, avait jete au loin son masque de soumission , pour se lancer a corps perou dans la melce. On l'avait vu accourir successivement en France et en Angleterre à la suite de Mansfeldt. Caresse a Paris et à Londres, nominé, là, genéral de la cavaler e, ici caevalier de la Jarretière, il se hyrait aux plus mervoilleuses.

espérances, et son orgues!, quelques mois avant si humilié. se gonflait avec son apparente prospérité. Les Étals-Géneraux sumulaient activement l'agitation belliqueuse de l'Europe, conjurée contre l'Allemagne, et s'épuisaient en promesses briliantes. L'Allemagne une et forte menacait leur existence; l'Allemagne divisce, affaiblie, mutilée, assuratt leur independance, et, qui plus est, comme la suite l'a prouve, leur preponderance. La Haye était le foyer d'oupartaient ces trainces incendiaires qui affaient enflammer l'Europe, le centre des intrigues qui enveloppaient toutes les cours. Banquiers de la guerre, ils semaient l'or partout ou ils espéraient recolter des armes contre la puissance Impériale, et men ne leur coûtait pour renforcer l'orage à l'ombre duquel ils espéraient attisfaire et leurs passions ambitieuses et leur haine de sectaires. Chose triste à dire. c'était en Allemagne même qu'ils rencontraient les instruments les plus dévoues à leurs vues : les Maurice de Hesse-Cassel, les princes de Brandebourg, de Brunswick, de Saxe Weimar, courbant humblement la tote devant les subsides des Hollandais, louaient à l'envi, qui leur épée, qui leur esprit fertile en menées, qui meme la confinnce qu'inspirait à Vienne leur seinte soumission.

A cette coalition d'interets froissés, il manquait un agent responsable, capable d'utiliser les ressources mises à sa disposition, assez elevé pour dominer les chefs subalternes places sous sa main, et assez faible en meme temps pour ponvoir être brisé facilement, à son tour, si succès le rendait inquietant. En effet, nulle des puissances que nous venons d'enumérer ne jugcait à propos de faire intervenir ses armées en lico, directement on en son nom propre Fournir l'argent et les armés, tel était le role auquel entendaient se borner la France, la Hollan le, et, à peu de choses pres, l'Angleterre. Dans ces dispositions, on avoit d'abord jeté les yeux sur le roi de Sueda, Gustave-Adolphe, dont la reputation militaire était fort grande en

Europe. C'etait aller au-devant des vœux de ce prince, qui n'attendait qu'une occasion favorable pour s'immiscer dans les affaires de l'Allemagne, et baser l'agrandissement de sa puissance sur les troubles qui agitaient l'Empire. Mais alors ses forces étaient occupées en Pologne, et le premier point des négociations qui s'entamèrent entre lui et les envoyés des puissances chalisées, roula sur les moyens de mécager au moins une trêve, ou de détourner l'attention des Polonais, en leur mettant sur les bras un tiers ennemi, qui devait etre le caar de Moscovie. A cette clause préliminaire, Gustave en ajouta d'autres indispensables, à ses yeux, pour le succès de son entreprise, mais qui parurent exorbitantes aux coalisés, uniquement preoccupés d'adjuger, au rabais, l'emploi d'exécuteurs de leurs hautes œuvres. Sur ces entrefaites, surgit un concurrent au monarque suedois. Christian IV, de Danemark, pourrissait depuis longtemps une hameuse jaiousie contre Gustave. Les lauriers de ce prince l'empechaient de dormir. Lui aussi, avait la prétention de passer pour un grand foudre de guerre, et chaque victoire du Suédois lui semblait un vol fait à sa propre auréole. Au premier bruit des propositions de Gustave, ses passions envieuses se révoltèrent, et i, ne put supporter l'idée que son rival recueillerait, en Allemagne, une gloire à laquelle le Danois se croyait scul des droits. «Quand le diable s'en melerait, s'écriait-il, il n'en sera rien!. » Il mit aussitôt tout en œuvre pour supplanter le roi de Suède, pressa les armements qu'il avait commences, fit jouer tous les ressorts que son étroite parenté avec la cour d'Angleterre placai, à sa portee, et soum scionna la guerre, à des conditions si avantageuses pour les parties payantes, qu'elles s'empressèrent de les accepter. Gustave delaissé lança, en se retirant, le trait cu Parthe. Au commencement de 1625, il envoya le frere de son chancelier, Gabriel Oxenstiern, pres des cours



<sup>\*</sup> Gfrærer: Gustave Adolphe p. 480 et a

protestantes ollemandes , pour les detourner de prendre part aux entreprises de Christian IVI. Malgré le formidable ensemble de ses movens d'attaque, la coalition antiallemande ne se crut pas encore asses forte. Sea emissaires allerent jusqu'en Transvivanie et à Constantinople, essaver de ranmer l'humeur belliqueuse de Bethlen Gabor et du Suitan. Le premier avant resiste à toutes les excitations, on l'attaque par son orgueil. L'Electeur de Brandebourg, l'un des princes les plus debauches de son temps, p'hesita pas à los offere en mariage sa sœur, la prince-se Catherine, à condition qu'il se déclarerait contre l'Empereur. Le Trangylvain, flatte dans sa vanité, devint plus traitable. Nais il fallut presque employer la contra nie pour de uder la jeune princesse a accomplie le sacrifice qu'on lui imposait au nom e de la cause évangelique et de la liberte allemande. » Le mariage se celebra le 2 mars 1626 et fut le preliminaire d'un traité par lequel Bethlen s'obligen à entrer en campagno avec une armee de 40,000 hommes, movennant un subside mensuel. le 40,000 thalers et l'adjonction d'un corps de 10 à 12 000 soklats allemands. Sa determination entraion celle de la Porte, qui promit d'agir conjointement avec luit.

Entin, des la commencement de l'année 1624, la France avait noué des relations avec les membres de la Lique. Dans les premiers mois de l'année 1624, le sieur de Vaubécourt parcourut les cours des électeurs occlessastiques, que le roi, disait-il, sachant qu'il venait en Allemagne, lui avait commandé de visiter. Il avait chargé d'offrir à ces princes les bons offices de la France, pour la pacification de l'Allemagne, que rendaient d'autant plus accessaire, selon lui, les dangers dont la menaçaient, d'ane part, le Turc, de l'autre, l'Angleterre. Il eut soin d'ajouter « que le roi d'Espagne n'était pas hors de soupçon d'y vouloir proliter, par les progres qu'il faisait, et semblas, vouloir y faire, ce qui

\$ [16]

<sup>\*</sup>Gircorer, Gostave A Jolohe, p. 487 et suiv.

pourrait tourner, à l'avenir, au desavantage de la Germanie, et principalement de l'autorité électorale, \* »

Ces ouvertures furent acqueillies avec de grands témoignages de reconnaissance par les prélats : mais, leur réponse fut pleine de réserve, et leur volonté bien arrêtée etait de no pas permettre à la cour de France de s'immiscer dans les affaires d'Allemagne. Comme ils attachaient, cependant, une grande importance à la ménager, ils résolurent, d'accord avec le duc de Baviere, d'envoyer à Paris une ambassade speciale, pour remercier le roi de ses bienveillantes dispositions, et tacher de l'y entretenir. Cette mesure alarma le cabinet de Bruxelles, qui declara avec beaucoup de vivacite, que c'était précisément donner à la France, Loccasion de frayer l'entree de sa diplomatie dans les affaires de l'Allemagne, et qu'il y avait, en tout cas, inconvenance à laisser l'Empereur en dehors de la démarche. des princes. Cette opinion, fortement soutenue, prevalut, et le projet d'ambassade fut abandonné, au grand depit du cabinet français, qui s'en montra fort blessé.

Il est renarquable que Vaubecourt ne se montra pas à Munich. Malgré cela, il parait que l'Electeur de Bavière entretenant une correspondance assez active avec la cour de France, et un historien, que nous avons souvent eté, assure que les choses avaient été poussees jusqu'au point d'une altance avec la France contre l'Espagne. Ce qu'il y a de certain, c'est que le nouvel Electeur de Treves, Christophe de Sætern, qui avait succède, a la fin de 1620, à Lothaire de Metternich, ayant toleré, sur ses frontières, quelques d'imoustrations suspectes des troupes françaises, Tilty en prit ombrage, et demanda, à Munich, s'il n'etait pas prudent de prendre des mesures de precaution. On au repondit con identiellement, que l'état des négociations, entamées par la Lique avec la France, permettait de

Bisa : Corresp. de Maximalien.



<sup>1</sup> Archives du Boyaume, Serret, d'Etat allem, Carton 181

bannir toute inquiétude de ce côte; que l'Electeur avait reçu les assurances les plus formelles des bonnes dispositions du cabinet de l'aris, à l'égard des princes catho iques de l'Alemagne, et que les mouvements signalés avaient aniquement pour but d'inquieter l'Espagne. La France, ajoutait Maximilien, n'entend se muler, en aucune manière, de la restitution du l'alatinat, elle promet d'abandonner Mansfeldt à lui-même, et par contre, neus n'avons pas à nous preoccuper des diversions qu'elle croirait devoir enter contre les Espagnols. Ce changement dans l'attitude du prince Bavarois avait eté produit par denx causes : l'envahissement de la Valteline, par les Espagnols, et un premier refus de rendre Franckenthal aux Anglais, d'ou Maximilien concluiit l'intent on de la cour de Madrid, de prendre pied en Allemagne et de garder le Palatinat.

A la vérite, quelques dissentiments s'ement elevés entre la Ligne et l'Espagne, dans le courant de l'année 1624, et l'on veit poindre, parfois, une sourde na liance dans la correspondance des cabinets allemands avec la cour de Bruxelles. Les princes se plaignaient amérement des digats commis sur leurs terres, par les troupes espagnoles, pretenduement envoyées à leurs secours, às accusaient surtout l'administration du Bas-Palatinat; d'etre inhumaine, oppressive, cupidement fiscale. Le 9 septembre 1624, l'Empereur écrivit à Unfante, qu'il recevant des plaintes, tant de l'Empire que de la France, sur ce qu'on soupçonnait le roi d'Espagne de vouloir garder le Bas-Palatinat pour lui, et que, les gouverneurs de S. M. C., viraitaient les habitants avec rigueur, et contre toute jus ree usitée dans l'Empire!

En outre, dans une assemblee, tenue en avril 1621, a Augsbourg, la Ligue avait declaré qu'elle ne remettrait a



Archives du Royaume, Secretairene d'Eat afactainelle la resspondance de Perimand II.

qui que ce fut les places d'Heidelberg et de Manheirn, ceci s'adressait assez clairement à l'Espagne, dont on connaissait les vues ambitieuses sur ces deux villes. De nouvelles démarches de l'Infante, pour engager la Lique a faire une diversion, dans le nord, contre les Hollandais, en faveur de l'Espagne, furent poliment cludees le 29 septembre 1624. Entin, dans le courant de décembre de la même année, le comte Octavio Sforza de Game erio, ayant eté envoyé à Munich, par l'Infante, avec charge de demander que, pour plus d'unité dans l'action, les forces employées par la Lique, du coté du Rhin, fussent placees sous les ordres des généraux de l'armice espagnole, destinée in même but, echoua completement dans sa mission.

Mais, soin que le refus de l'Espagne de restauer Fronckenthal eut du etre une nouvelle cause de meliance de la part de la Ligue contre cette puissance, ce fut, au contraire, dans un tout autre sens, que la dissidence eclata. Au mois de septembre 1624, le roi d'Angleterre fit sommer l'Infante Isabelle de lui remettre la ville de Franckenthal, aux termes de la convention du 26 mars 1623. La princesse se déclara prote à remplie ses engagements, et offrit au monarque anglais de livrer passage par ses Etats aux 1,500 hommes dest nés à tenir garnison dans la forteresse palatine. A peine la resolution de l'Infante fut-elle connue, que de toutes parts, des représentations lui arrivèrent. L'Empereur, le duc de Bayiere, les Flecteurs écclesiasitques, furent unammes a lui faire observer que Jacques, ayant le premier rompu les negocia ions de paix, elle ne pouvait être obligeo à executer la convent on de 1623. On lui contesta le droit d'operer ce te restaution, sars le consentement de l'Empereur, voire meme des Electeurs. Longtemps Isabelle persista, et il fallut l'autorite du roi d Espagne pour la faire ceder.

Archives do Boyaume Secrét, d'Etat allemands Corresp de Maximilien.

Malgré cette tension des rapports sur certains points, il n'y en eut pas moins constante entente d'action et d'efforts. entre les cours de Munich et de Bruxelles, contre l'ennemi commun. Pendant tout le courant de l'année 1624, on remarque, entre l'Electeur de Bavière et l'Infante des Pays-Bas, un continuel échange de communications confidentielies, sur les preparatrés qui se font à l'étranger. sur les mouvements de Mansfeldt, et sur l'agitation diplomatique des cours coalisées. Les faits viennent les à l'appui des lettres. Malgre l'cloignement qu'avait montré Maxim lien nour entamer une expedition contre les Hollandais. il permit, lors du debarquement de Mansfeldt aux Pays-Bas. que le comte de Anholt couvrit le siège de Breda, que venait d'entreprendre le marquis de Spinola. Il tit plus: lorsque la paix, avec les Tures, eut rendu disponibles les regiments imperiaux que Tilly avait detaches en Hongrie, au commencement de l'année 1624, il consentit a ce que ces troupes, a i licu de rejoindre l'armée de Tilly, allassent renforeer celle du marcehal espagnol<sup>1</sup>. Si done, l'Electeur de Baviere s'était avance vis-a-vis de la France, jusqu'à parler d'une alliance contre l'Espagne, il est tres probable, pour nous servir des expressions meme d'un auteur classique en diplomație, que ce nictait qu'un mangre de politique concerté avec l'Espagne, pour niteux tromper la France et l'Angleterre, l'une par l'autre, selon des vues differentes, afin que la France laissat les Espagnols maîtres paisibles de la Valteline, et que l'Angleterre ne fit aucun effort pour secourir le prince palatins.

Bien qu'au mois d'avril 1624, l'issemblée de la Ligue cht para vouloir prendre une attitule agressive, et ent decidé de teair toutes ses forces sur pied, les lourdes charges qu'imposait aux États autholiques l'entretien de l'ar-

Archives du Royanme, Secrét, d'Esté allemante, Correspondance de Macrostes
 \* Hod

mee, avaient determiné le duc de Baviere à diminuer l'effectif de ses troupes, à l'approche de l'hiver. Quelques regiments devaient être licenciés. L'Infante Isabe le, qui en fut prévenue, envoya aussitôt le comte Godefroid de Berg à l'Electeur, pour traiter de l'admission de ces regiments. au service du roi d'Espagne. L'accord terminé, la princesse chargea don Martin de Samogy, commissaire des guerres. de se rendre dans les cantonnements de Tilly, et d'y recevoir à la solde du rot les corps designes primitivement pour être dissous. Samogy venait d'arriver au quartier général du général de la Ligue, lorsque survint un contre-ordre de l'Electeur, motivé sur les nouvelles annonçant le prochain débarquement de Mansfeldt et de Christian. A cette époque, en effet, Mansfeldt se trouvait à Douvres, avec une armée de 12,000 hommes, ramassis de bandits, sans foi ni loi, qui commirent, sur le sol même de l'Angletorre, de tels désordres que les magistrats en firent pendre par centa nes. L'incertitude de son point de debarquement forçait les puissances menacées à so mettre sur leurs gardes, partout où on supposait qu'il pourrait toucher terre. Tilly réunit 10,000 hommes l'infanterie et ' 3,500 chevaux, dont il avait l'intention de faire une armée, volunte, prête à se porter partout où l'appellerait le danger, et à soutenir les Espagnols, comme il en devait être secouru a son tour, en cas de besoin. Il laissait un corps considérable dans le Landgraviat de Hesse-Cassel pour paralyser les menées qu'y tramaient les émissaires de Maurice. Ce fut un soulagement, pour lui, comme pour les genéraux de l'Infante, tenus si longtemps sur le quivive, lorsqu'ils crurent savoir, d'une manière certaine, au mois de decembre 1624, que le plan de Mansfeldt etait do débarquer en Hollande, et de ne commencer ses opérations contre l'Allemagne qu'après avoir délivre Breda<sup>1</sup>.





Archives du Royaume, Secret, d'Etat affem, Corresp. de Maximilien.

Des mesures furent prises, en consequence, et c'est alors qu'Anholt s'approche de la Meuse, pret à se porter à la rencontre de l'aventurier. De nouvelles alarmes ne tardérent pas à repaitre. Peu avant de quitter l'Angleterre, Mansfeldt eut la singulière imprudence de demander à l'Infante la permission de traverser les Pays-Bus, pour aller porter la guerre au Palatinat. Comme il devast le prévoir. la reponse fut péremptoirement negative. Cette démarche, jointe à quelques avis d'agents peut-être mal renseignes. tit craindre à la princesse que Mansfeldt n'eût l'intention de debarquer à Calais, et de se fraver, de force, passage par les provinces belges. On savait, par expérience, à Bruxelles, ce que coûtait le passage de ces bandes indisciplmees, trainant partout après elles l'incendie, le meurtre et le viol. Le pays (ut immediatement mis en état de défense, les campagnes s'armèrent, les clochers se garnirent de veilleurs. charges de sonner le toes n'et de répandre l'alarme à la seule approche des soudards de Mansfeidt. L'Infante ecrivit, en toute hate, les lettres les plus pressantes à Tilly pour le prier d'account avec toute l'armée de la Ligue au secours de la Belgique Mais, soit que ces preparatifs sussent effraye l'aventurier, son qu'il n'eut voulu que tromper ses adversaires, en attirant à faux leur attention et leurs forces. il s'embarqua directement pour la Hollande, prit terre à Flessingue et alla camper aux environs de Berg-op-Zoom. ou il attendit Christian. L'ex-administrateur etait en France, occupe à former quelques regiments de cavalerie qu'il mena à Calais, ou les Hohandais lui avaient envoye une centaine de batiments de transport. A peine cette flottille avait-elle mis a la voile avec les troupes de l'administrateur, qu'une tempéte celata. Plusieurs navires se perdirent corns et biens, et lorsque Christian arriva à Bergop-Zoom, les regiments qu'ils commandaient étaient deja en grand desaroi. Loig de pogyoir aider les Hollandais a dégager Breda, les deux armees reunies ne furent qu'une

plaie pour le pays. Les deux aventuriers se querellèrent; la désertion, la faim et la peste décimèrent leurs soldats, et il fal ut bientôt réformer une nouvelle armée, au moyen d'enrôlements faits en Allemagne. Après la chute de Breda, Mansfeldt et Christian quitterent la Hollande, chacun à la tête d'un corps séparé. Ils passèrent la Meuse à Gennep, le Rhin à Emmerich, et s'établirent, à cheval, sur ce fleuve, entre Wesel et Reer. Le comte d'Anholt les suivit avec 6,000 hommes de pied e. 2,000 chevaux. Trop faible pour les attaquer dans leurs retranchements, it essaya vainement de les attirer nors de leur camp, et ne put empêcher qu'ils ne portassent le ravage dans un grand nombre de localités du voismage. Les choses resterent en cet état jusqu'au mois d'octobre 1625, on nous verrons les ceux aventuriers vonir rejoindre le roi de Danemark

## CHAPITRE X.

Alliance offensive du roi de Danemark, de la France, de l'Angleterre et de la Hollande, contre l'Empereur, Armements du Danemark et du cercle de la Basse-Saxe. Christian de Danemark est nominé genéral des troupes du cerrle. Traite de Laucahourg. Opposition des ducs de Lauchourg-Celle. Demarthes de Triv pris Interrie Manyaise is du roi de Jonemark, Perma son de la mée danoise. Son état major. Position critaque de l'Empereur et des princes catholiques, Leurs dispontions pour parer le pérst. Wallenstein, Son portrait. Il est nominé genéralessime les aenées impériales. Le Landgrave Maurine de Besse. Mesures énerg ques de Tidy. Sa ourrespondance avec. Christian de l'informark et le Ceruje de la Basse-Saxe. Opérations du roi, Il prend Hamsin. Nouvelles negociations. Circle de Christian. Retrane de son armée Operations de Taly. Siego do N. Blourg, Assemblee des Etats du Con le de la Bass. Saxe à Branswick. Tilly est obligé de lever le siège de Nustinary, Operations de Wallenstein, Christian d'Haberstaut et Manafeldt, Tilly assiège et prond Calemberg, Combat de Seelze, Défaite et mort du luc de Saxe Alienbourg et au general Obentrant. Lositions respectives des trusarmees de Walicastein, de Tüly e. du ria, a la lin de l'année, 1625.

Les conventions factes entre le roi de Danemark et les puissances coalisées, portait que le monarque Danois aurait la direction superieure des operations mulitaires, et qu'il récevrait, par contre, des subsi les mensuels de 300,000 et de 30,000 flor us, payes respectivement, par l'Angleterre et les États-generaux. La France promit, de son côté, de fournir une somme d'un 1,000,000 de livres, en deux aus. Ces engagements, déjà en cours d'exécution, depuis les premiers mois de l'aunée 1625, ne revetirent cependant la forme d'un traite definitif, que le 19 décembre 1625. Christiin, pressé de devancer le roi de Suède, n'avait pas attenda, pour pousser ses arn ements, que ses négoe ations amb tieuses eussent un commencement de

résultat. Des la fin de l'année 1624, il ordonna des levees dans les archevéchés de Brême et de Magdebourg. L'Efecteur de Bavière et Tilly, informés de ces mesures, invitèrent le Cercle de la Basse-Saxe, dont faissient partie les diocèses précites, à ne pas loierer les enrolements étrangers. Les États n'ayant donné qu'une réponse evasive, Tilly crut les intimider par une demonstration militaire. Le comte d'Anholt recut l'ordre de jeter des garnisons dans quelques places de l'archevèché de Breme, et d'occuper les comtes de Hoya et de Diepholz. Cette mesare rendit, effectivement, to Cercle plus circonspect. Robert Anstruther. s'étant présente, de la part du roi d'Angleterre, pres des ducs de Mcklembourg, pour les engager à faire cause commune avec le palatin, en recut une réponse assez froide, calculée de manière à pouvoir etre communiquée à l'Empereur. Les armements n'en continuerent pas moins : sculement, on y mit plus de mysture. Les projets de Christian IV étaient favorises par la plupart des princes du Cercle de la Basse Saxe qui, animés de sentiments hostiles à l'Emporeur, p'étaient retenus dans une fidélité apparente que par la crointe pusillanime du chatiment. Dans une assemblée qui eut lieu à Brunswick, au commencement de mai 1625, ils clurent le roi au poste de général. du Cercle, vacant par la Jémission du duc de Lunebourg-Celle, et decelèrent de mettre, sur pied, le triple du contingent ordinaire. Mais, constants dans lears habitudes. d'hypocrisie, ils n'oscrent pas se dispenser de la formule consacree, qui restreignait l'emploi de ces troupes à la dufense du pays, et communiquerent meme leur resolution à Tilly Quelques semaines plus tard, le 4 jain, un traité secret fut signé, a Lanenbourg, entre le roi de Danemark d'une part, et les ducs Frederic-Ulrich de Brunswick, Welfenbuttel, Frederic de Holstein Goltorn, et le margrave Christian-Guillaume do Brandebourg, administrateur ou evegue lutherien de Magdebourg, de l'autre. Ces

princes s'engagèrent à lever un nombre de troupes égal à neuf fois le contingent ordinaire du Corcle entier. C'était une force d'environ 24,000 hommes, dont le commandement fut donne au duc Fréderic-Ulrich. Malgré ce que cette mesure avait de decisif, on n'oublia pas la précaution de stipuler qu'e le n'était prise que dans un but de simple defense.

Comme en 1623, Christian IV rencontra une vive resistance a ses plans dans les ducs de Lunebourg, qui protestèrent hautement contre les resolutions du Cercle, et refusèrent de s'y conformer. Le duc Christian l'ainé de Lunebourg Celle, et son frère Georges, étaient en relations êtroites, non seulement avec l'illy, mais encore avec l'Electeur de Bavière, qui avai, entrepris de les faire rentrer en grâce aupres de l'Empereur

Ils avaient un agent au camp de la Ligue, le conseiller Cappel, et la nature confidentie le de la correspondance qu'ils entretenaient avec le general, ressort suffisamment de cette circonstance, que la plupart des depeches étaient en chiffres. Une lettre de Tilly, du 2 juillet 1625, nous montre ce general exhortant le duc Christian, l'ainé, à persévèrer dans sa fidelité envers l'Empereur, et à lui donner comaissance de tout ce qu'il apprendra des projets

du roit.

L'opposition des dues de Lunebourg ne put cependant empecher le roi de Danemark de poursuivre ses mences belliqueuses, dans le Cercle de la Basse-Saxe. L'agitat on redoubla, après l'election de Christ an IV, comme general du Cercle, et l'on vit des depots de recrutement se former sur tous les points. Une nouvelle admonition de Ti ly aux Etats, en date du 14 mai, n'eut pas plus de succès que les précedentes, et Ferdinand II intervint lui-meme pres du roi, et, dans un langage concdiant, chercha à le nétourner

Vavn der Decken due Georges, tome I. p. 139.

de ses funestes dessuns. Dans sa réponse, Christian prodigua les assurances de son ardent désir de la paix, de son attachement à l'Empereur, traita de calomnies les rapports faits sur ses armements, et pretendit n'avoir fait que juste ce qui était nécessaire, pour empecher T lly de realiser ses menaces sur les États du Cercle<sup>4</sup>. Christian poursuivit ce système de mauvaise foi jusqu'au bout, car, au commencement de juillet, il écrivit encore à Tilly « que son intention et celle du Cercle de la Saxonie inférieure, avait toujours été et serait encore, de persevèrer en la bonne et confidente intelligente dévotion et submission respectueu sement deue et promise à sa Majeste imperiale<sup>2</sup>. »

Tout en s'humiliant ainsi traitreusement devant l'Empereur, Christian IV poussant activement l'organisation de

soo armée.

Des les premiers jours de mai 1625, il avait réuni environ 25,000 hommes, autour de son quartier-général.

Il continuait ses enrôlements, en Danemark, où ses officiers enlevaient les recrues de force, et dans ses duchés allemands. Le bruit de ses armements, et surtout des grosses sommes mises à sa disposition, lui attira des offres de service de plusieurs princes allemands, etrangers au Cercle de la Basse-Saxe. En fevrier 1625, le duc Jean-Ernest de Saxe-Weimar éta t entré dans l'armée danoise. Au mois de mars, arriva à Itzchoè le frère cadet de ce duc, Bernard de Saxe-Weymar, devenu célebre plus tard. Le roi l'accueillit tres-bien et le nomma colonel d'un regiment de cavalerie de 1,200 chevaux, à créer. Un troisièmo prince Saxon, ce meme duc Fredéric de Saxe-Altenbourg, qui condeisit, a l'administrateur d'Halberstadt, un regiment eve aux frais et pour le service de l'Infante, et qui, fut prisonn er a Stauloo, fut relàché en 1624, sur sa

Brehr Berum Mckneiburg, I.b. IV. p. 1026. ets.

<sup>\*</sup> Archives di Boyanne Secret d'etat allem Corresp de Wallersteta

parole d'honneur de ne plus porter les armes contre l'Empereur, poursuivant su carrière de deloyauté, vint également se présenter au quartier-genéral danois, et sollicita un emploi de colonel, qui lui fut accordé.

L'etat-major de l'armée danoise fut compose de la mapière suivante , le roi se réserva le commandement en chef, mais le Cercle de la Basse-Saxe du adioignit, sous le titre de conseillers, le duc Frederic-Ulrich de Brunswick Wolfenbuttel, et les deux ducs de Mecklenbourg, L'administrateur de Magdebourg eut le commandement de la cavalerie, avec le colonel Obentraut, pour heutenant-general. Le colonel Fuchs, Saxon de naissance, officier de merite et d'experience, fut investi de la charge de genéral de l'infanterie, avec le duc Jean-Ernest de Saxe-Weyman, pour lieutenant-general. L'artillerie demeura sous les ordres de Fuchs. Jamais, depuis le commencement de la guerre, l'Empereur et les princes catholiques n'avaient été exposes à de plus terribles perils. Le nord de l'Allemagne se levait tout entier contre eux. A l'ouest, Mansfeldt et Halberstadt, soutenus par les Hollandais, menacaient le Palatinat Au midi, la France, à l'est, Bethlen Gabor, pouvaient, a tout instant, urer l'epoe, et les accabler sous le poids de forces immenses. Le so, meme de l'Empire, miné par les intell. gences protestantes, tremblast sous leurs pas. A cette formidable ceinture d'ennemis, qui semblait tous les jours resterrer ses anneaux autour d'eux, ils n'avaient a opposer que l'armée de Tilly. Et, comme si ces dangers n'eussent pas suffi pour occuper et absorber les ciloris des vail antes troupes de la Ligue, l'Espagne les appelait encore à son secours par la voix de l'Infante Isabelle,

Dès l'année 1623, l'Electeur de Baviere avait représenté à l'Empereur la nécessité de ne pas laisser supporter aux princes lignés le poids intégral de la lettre commune, et de lever, dans les pays héréditaires autrichiens, un certain nombre de troupes, soidées par le tresor impérial et desti-

nées à concourir aux opérations de l'armée catholique'. Depuis lors, l'Electeur n'avait cessé d'insister dans ce sens, et à l'approche de l'orage, lentement amassé par la coalition europeenne, Tilly ecrivait lettre sur lettre à Vienne, pour demander des renforts; mais l'Empereur se trouvait sans ressources, ses caisses étaient épuisces, ses revenus engages, et loin de pouvoir augmenter le chiffre de ses soldats, il se voya t contraint de réduire, à 24,000 hommes, celui des forces que la crainte des Tures et du Transylvain l'obligeant à maintenir en Bolleme. Ce fut alors que, comme un genie

sauveur, apparut Wallenstein.

Albert-Wenzel-Eusebe de Waldstein, plus communément appelé Wallenstein, né le 45 septembre 4583, au château d'Hermanick, en Bohème, appartenait à une famille protestante, plus riche en illustration et en alliances, qu'en terres. Orphelia, des l'age de 10 ans, et placé dans un collège de la compagnie de Jésus, il se convertit de bonne heure au catholicisme. Après avoir voyagé quelque temps dons l'interet de ses études, il prit du service en Hongrie, et se distingua au siego de Gran. Rentre dans la vie privée par suite de la paix, il épousa, en 1606, une veuve de qualité, qui mourut, peu d'années après, en lui laissant une fortune immense. Pendant la guerre de Venise, il rendit à l'archiduc Ferdinand des services importants. La guerre finie, il vint à V cane, où l'empereur Mathias lai fit un accueil des plus flatteurs, et le decora du titre de comte et du grade de colonel. Mathias ne s'en tint pas là. Sur sa recommandation, les Etats de Moravie appelerent Wallenstein au commanJement de la milice à cheval du margraviat. Un mariage brillant couronna cette série de faveurs. Il épousa, à Vienne, Isabelle-Catherine de Harrach, fille du comte Charles de Harrach, chambellan de

Archives du Regannie. Secrétairerle d'Etat allemande. Correspondance de Ferdinand II.

l'Empereur et l'un des membres les plus influents du conseil privé

Lors de la révolte des Bohemes, Wallenstein n'hesitanas à se déclarer hautement pour l'Empereur, et lutti, rusqu'à la fin, contre les rebelles. Ses biens furent contisques par la revolution triomphante, mais, a l'aide de l'argent qu'il recut de la cour, il leva, aux Pays-Bas, un régiment de cuirassiers, avec lequel », fit la campagne de l'année 4020. Richement recompensé de son devouement. il profita des confiscations dont avaient ete frappes, à leurtour, les seigneurs rebelles, pour amasser des richesses fabuleuses. Tous les moyens lus furent bons dans la poursuite de son but. On evaluait a pres de 30,000,000, la fortune territoriale qu'il s'était ainsi crece, et dont il voulait faire le marchepied de sa grandeur. En 1623, l'empereur Ferdinand l'eleva au rang de duc de Friedland, avec le nredicat d'oacle ordinairement reserve aux membres des familles souveraines. As debut de l'année 1625, il commandait l'armée impériale, en Boheme, sous le titre de major-general. Sa faveur éta t sans égale, aupres de l'Empereur, dont la plupart des ministres lui étaient vendus, Orgueilleux, passionne pour le faste, le bruit, le luxe et les pompes exterieures, il n'aspirait qu'a l'eclat qui eblouit et subjugue. Ses exploits, en Hongrie et en Boheme, lui avaient donne une réputation qu'i s'était étudie à gonfler et que ses colossales richesses augmentaient encore. Il ctait, d'adleurs, brave de sa personne, decaugneux ou danger, large dans ses manieres, magnitique dans son hospitaliti, habile à penetrer les hommes, à les dominer, à se les attacher. par leurs cotes faibles, genereux jusqu'à l'exces cans ses récompenses, protecteur devoue de ses amis, patient a l'occasion, souple a l'obstacle qu'il ne pouvait briser, savant dans l'art d'attendre. Mais aussi l'egoisme, la liaine, l'envie, la colore, la presomption, cortege ordinaire de l'orgueil, se d'aputa ent ce cœur erce pour de grandes actions.

Ne recherchant que sa propre gloire, il y subordonnait toute autre pensee, et jusqu'aux intérets qu'il était chargé de defendre. Au fond de toutes ses liberalités se trouvait un calcul, et ce qu'on appelait, avec admiration, ses largesses, n'etait qu'un placement déguise, à gros interets. Inflexible dans ses ressentiments, il ignorat le pardon, et n'oublia jamais une injure. Il ne connaissait pas d'egaux, et ne tolérait personne au-dessus de Lui, pas même l'Empereur. La moindre résistance l'irritait jusqu'a l'emportement; il prenait en haine mortelle ceux qui refusaient de plier devant lut. Glorieux dans ses paroles, souvent meme rodomont, il en paraissant d'autant plus faible dans l'action; sa toto, echauffée par une insatiable ambition, révait plus que son bras ne pouvait exécuter. Le scrupule etait inconnu à cette ame de bronze, et venal lui-mome, il croyait à la venante de tous es hommes. En religion, il n'avant d'autre culte que celui de l'astrologie judiciaire; sa conscience, etrangere à toutes les considerations étroiles de devoir, se réglait sur les étoiles; hors de là, il ne croyait qu'en lui Il caressait les Jesuites, parce qu'il avait besoin de leur influence; il seur temoigna sa munificence, moins par affection que pour plaire au souveraia. Nul, d'ailleurs, n'eut plus que lui l'art de dissimuler ce qu'il sentait, ou de feindre ce qu'il ne sentait pas.

Tel éta t l'homme qui offrit à Ferd nand II de lui creer, sans frais pour le trésor, une armée de 50,000 hommes. Venant le tout autre, la proposition eut paru extravagante, mais la cour faisait tant de fonds sur les talents et les capacités militaires de Wallenstein, qu'on se contenta de lui faire remarquer que, s'il était déjà impossible de lever 20,000 hommes, il le serait bien plus encore d'en lever 50,000. 20,000, répondit-il, seraient impuissants a se nourrir, là où 50,000 s'entretiendront facilement. Neanmoius, il reçut simplement commission de mettre, sur pied, une armée de 20,000 hommes, sauf à

L Lh -- - - -

l'augmenter plus tard. En même temps, Ferdinand le nomma généralissime des armees imperiales, au traitement de 6,000 florins par mois.

Tandis que Wallenstein repondoit ses agents de recrutement en Boheme, le comte de Tilly se preparait, avec antant d'habileté que de resolution, à lutter contre le flet d'ennemis, qui montait de toutes parts à l'horizon. Il lei important, avant tout, d'assurer la liberté de ses mouvements, et de se deparrasser de toute inquiétude, sur ses derrières. Or, l'agitation excessive à laquelle se livrait le landgrave Maurice de Hesse, dont les Etats servaient de cantonnements aux troupes de la Ligue, ses voyages incessants, pres du roi de Danemark et des princes de la Basse-Saxe, les intelligences qu'il entretenait avec Mansfeldt et Christian étaient de nature à éve ller les plus graves soupçons. Le soupçon se changea en certitude, lorsqu'on apprit que Maurice avait promis à Mansfeldt de lui ouvrir ses forteresses de Cassel et de Ziegenham, des que T lly serait occupé avec les Danois Effectivement, Tilly ne ponvait, à la fois, présenter le front au roi de Danemark, et laisser en Hesse des garnisons assez nombreuses pour tonir le landgrave en respect. Unedicision vigoureuse etait urgente. Tilly, muni de pleins pouvoirs à cet effet, n'hesita pas à la prendre. Au commencement de fevrier, il convoqua les Etata du landgraviat de Hesse-Cassel à Hirschfeld, mulgré l'opposition du prince Guillaume, que son pere, le landgrave Maurice, avait nommé regent du pays, en son absence. Huit membres de la noblesse, et les deputes des trois vilies, obeirent à la convocation , mais nu le prince Guilliuine, ni aucun des membres de son consul no se montra. Sans s'arreter à cette difficulté, Tilly, s'appuyant de l'attitude d'hostilità prise par le landgrave Maurice, vis a-vis du pouvoir impérial, et des bruits qui circulaient au sujet des places fortes de la Hesse, declara à Lassemblée, par l'intermédiaire du commissaire-genéral bavarois Rupp, qu'il ava t

ordre de l'Empereur d'exiger des membres de la famille regnante, de la noblesse du clergé et des villes, la garantie formelle, qu'aucune des forteresses Hessoisses ne serait ouverte à une puissance étrangere quelconque. Les membres présents des États s'excusèrent sur ce qu'ils ne pouvaient de iberer sur des matières aussi importantes, sans l'assentiment du souverain et le concours de leurs collègues absents, mais ils ne cacherent pas leurs dispositions à obeir. Tilly, sûr d'arriver à son but, consentit à lear donner un de ai Dans l'intervalle, le prince Giullaume, redoutant une defection imminente de ses sujets, convoqua lui-mame la diete Hessoise, au mois de mars, à Cassel. Tilly s'y fit représenter par le commissaire-général Rupp, et par le général de l'actillerie Liévin de Mortaigne Le langage qu'il mit dans leur bouche fut plus impéneux encore qu'à Harschfeld Non-seulement il renouvela ses prétentions à l'égard des forteresses, mais il exigea des Etats, ainsi que du prince Guillaume, le serment de ne pas tolèrer d'enròlements étrangers dans le landgraviat; il imposa de plus à Guillaume l'engagement d'aplanir les dissentiments qui s'étaient élevés entre la noblesse et Maurice. Le jeune prince fit tous les efforts imaginables pour déterminer les États à repousser les exigences de Tilly, mais il échoua completement. L'assembles déclara «qu'a la vérité il n'était pas en son pouvoir d'accepter les conditions proposées par le comte de T.lly, mais qu'elle croyait devoir supplier le landgrave de faire un sacrifice à la loi suprénie du bien public, suivant l'exemple de son ancêtre, Philippele-Magnanime, et de détourner du pays les charges de la guerre, en donnant des garanties suffisantes de son obelssance à sa Majesté impériale » C'éta t assez faire entendre au Landgrave que, s'il ne voulait pas plier de bonne grace, les Etats traiteraient sans lui. Guillaume voulut negocier, dons l'espoir d'obtenir quelques adoueissements. Mais Tilly coupa court à ces longueurs par un moyen infaillible. Le 12 mars, parut un décret impérial qui accordait, à la noblesse Hessoise, in libre mouvance de l'Empire, sous charge de livrer passage aux troupes de l'Empereur ou de la Ligue, et de leur fournir les vivres qui seraient requis. Cette faveur suscita une fermentation extraordinaire, parmi les pobles Hessois. Des reunions nombreuses eurent heu, dans lesquelles ils s'imposèrent des taxes particulières, destinces à mettre sur pled une force indépendante du souverain. Il fut dès lors facile à Tilly d'obtenir tout ce qu'il demandant, car les autres ordres aubissaient l'influence de la noblesse. Une troisieme assemblee se tint a Hirschfeld. Les nobles, prelais et villes. signérent deux actes : par le premier, ils s'engagerent à rester fide es a l'Empereur, a p'admettre dans le pays sucune troupe étrangere, et à rompre ouvertement avec le landgrave Maurice, si celui-ci contrevenait a cette double promesse. Dans le second, ils promirent de livrer passage aux troupes impériales, en tous lieux, et d'empecher, selon la mesure de leurs forces, toute tentative d'eurolements, en Hesse, au profit de l'etranger

Un dernier point inquiétait encore le lieutenant-genéral. Chaque jour lui révelait une serie de faits diffic les à concilier avec les assurances si positives qu'on fui donnait de Munich, sur les bonnes intentions de la France. Il savait parfaitement que la principale force de Mansfeldt consistait en regiments de eavalerie française. Il s'en pla gnit au resident français, à Bruxelles, et provoqua des explications. Le diplomate parisien lui répondit, avec le ton indigne de l'honnete homme calomnie, ou injustement soupronne, et protesta si vivement de la loyale bienvei lance de son gouvernement, qu'il faillut bien au moins avoir l'air de l'en croire. Ce langage prouvait, en tout cas, que la cour de France ne se croyait pas en mesure d'entrer en campagne; sans rassurer Tilly, il lui permit cependant de ne laisser que de faibles troupes sur les frontières alsaciennes

Desormais libre dans ses operations et certain de ne pas laisser d'ennemis derrière lui, Tilly porta toute son attention sur le roi de Danemark. Il ignorait encore quels étaient précisément les véritables desseins de ce prince, et jugeait indispensable d'eclaireir la situation en le prenant. Il reclama de l'Infante les deux regiments de Schmidt et de Cortenbach, qui avaient etc prendre part avec le corps auxiliaire impérial au siège de Bréda, et ne négligea aucune précaution, pour que le comte d'Anholt fût en mesure d'arreter Mansfeldt et de couvrir le Palatinat.

Enfin, le 12 juin, il s'ebranla avec 3 regiments d'infanterie de 3,000 hommes chacunet 6 regiments de cavalerie, et se porta rapidement sur le Weser! Chemin faisant, il balaya devant lui le colonel Ghendt, partisan brande-bourgeois, qui s'était emparé, par surprise, de Hervoorden et de Bilefeld, reprit ces deux villes, et occupa, sans coup férir, l'exter et llolzmunden, points de passage importants sur le Weser. D'autres places de moindre valeur tombèrent éga oment en son pouvoir. A Oldendorf, les gens de la Ligue, exaspéres de la vive resistance qu'ils avaient rencontrée, mirent le feu à quelques maisons et commirent des violences. Deja la ville commençait à brûler et le desorure ulluit croissant, lorsque Tilly s'élança caus les rues, arreta la fureur de ses soldais, et les força d'elemdre eux-mêmes l'incendie qu'ils venaient d'allumer.

Tilly etablit son quartier-genéral à Blefeid, et, assuré de pouvoir empecher la jonction du roi avec Mansfeldt, il demeura en observation, attendant les renforts qu'il avait demandés à l'Infante et à l'Electeur de Baviere. Du reste, les ordres qu'il recevait de Maximilien lui enjoignaient de ne rien donner au hasard, et de ménager son armée.

Christian IV apprit, le 16 juin, la marche de Tilly et la prise d'Hœxter, il leva aussitét son camp, passa l'E be,

Gircerer Gustave-Adolphe, p. 311 et s.

à Haseldorf, dans la direction de Verden, remonta lentement le Weser, et prit possession, en passant, de quelques places fortes appartenant au duc de Lubebourg-Celle. Le 1<sup>st</sup> juillet, il se présenta devant Nienbourg, dont le gouverneur, après quelques difficultes, lai ouvrit les portes. Jusqu'alors cependant, le roi de Danemark n'avait pas encore jeté le masque; il justifiait ses actes par les hostilites de Tilly contre le Corcle do la Basse Saxe, auquel Hexter appartenait et arguait de sa qualité de genéral de ce Cercle, qui l'obligeait, disait il, à foire respecter les frontières des Elats. Pour le forcer a s'expliquer plus categoriquement, Tilly lui envoys, le 30 juin, le commissaire Alexandre Massenius, avec une lettre dont voici la substance.

LETTRE DU CONTE DE TILLY, AU ROI DE DANEMARE, DATÉE A BILLEFELD, LE 30 DE JUIN 16251.

« Qu'il serait manifeste et cognu a un chacun les grandes préparations et levées de gens de guerre, que le dict roy faict d'une part et d'aultre : et s'apprest à une guerre publique.

»Or, combien que le diet comte se ressouviendrait bonnement de la déclaration, offre et protestations, tant du diet roy, que du Cercle de la Saxonie inférieure, faicte et donnée à Sa Majesté Impér ale de ne voulloir tremperés troubles de Bohème et aultres guerres de là ensuyvies, quoisque provocquez et incitez, ce que donné espoir au diet comte que, le roy et Cercle continueront en ceste louable intention, devotion et obeissance envers l'Empereur et le Saint-Empire. »

» Mais, comme ces préparatés, levées, monstres, assemblées et aultres apprests continuels visants bien loing, n'ont aulcune fin, et se ressouvenant le diet comte parmi cocy du serment faiet et prosté à Sa Majesté Imperiale et aux



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Archives du royaume. Gorresp. de Wallenstein <sup>4</sup> 2. p. 116. Lettre en allemand Traduction de la secrétaire d'Etat

Estats obéyssants, de voulloir surveiller sur ces semblables levées et preparations et prévenir au possible à icelles Par ainsy aurait le diet comte voullu en humilité ressouvenir le roy de ceste sa dévotion et loyaute envers l'Empire, ne voullant doubter qu'icel uy, comme potentat haullement renomé et membre principal de l'Empire, préposerat toujours le bien et salut de l'Empire de la nation germanique à peult-être quelques passions privées et sinistres impressions.

Et encore que le dict comte ne veult présiger aulcune mesure aux actions du dit roy, ne luy estant cela aussy jamais venus en la pensee, seachant de mesme que les accordats du Saint-Empire portent que les cercles se mettent (le cas requerant) en deus preparatifs; si est-il que ces tres-grandes levees metteroyent Sa Majesté Impériale et les Estats obeyssants, si comme en une mésiance, veu que l'on ne seaurait à parler d'aulcun attentat hostile, ou emprise ennemye et que par ainsi l'on ne saurait imaginer à quoy ces grands apprests butteroyent. Car pour ce qui concerne Sa Majeste Imperiale et les Estats obeyssants, le dit roy en scroît encor nouvellement este sussisamment asseuré, qu'on le laisseroit, dessendroit et maintiendroit en la paix prophane et de la religion.

» De Mansfeldt ne debvroit le dit roy et cercle craindre auleune hostilité, puisque Sa Majesté Impériale se trouve assez puissante pour de moyenante la grâce divine résister à cest ennemi. Que peuit-être les gens turbulents voul-droyent causer quelque umbrage au dit roy à raison des cosaques qui sont arrivez aux frontières de la Silesie.

Surquoy il assoure le dit roy, que si l'on donne occasion à Sa Majesté Impériale de servir de ces forces croatiques, que luy le roy et le cercle en seroyent totalement affranchys de ce costé.

» Ce pourquoy n'y ayant aulcune offension, ne occasion de se mettre en tels apprests de guerre, S. Majeste Impe-



trale auroit juste occasion à diverses pensees, qui seroyent d'aultant augmentées, puisque l'on mesteroit le Cercle de la Saxonie inferieure à si grands despends pour le sujet de ces appare la et singulièrement parce que d'on vouldroit obliger les Estats du dit cercle de contribuer contre leur vollonté aux fraix de ces préparations de guerre, encor qu'il n'y auroit nouvelles et aulcun ennemy ou offension.

» Qu'il ne se pourroit aussi al guer que ces levées se feroient contre les cosaques, veu que l'on avoit desja distribue les patentes tant pour la cavallerie qu'infanterie longtemps avant que les cosaques eussent apparus.

\* Les des roy et Cercle estant par aussy, non-seulement à suffisance asseuréz de la part de Sa Majesté Impériale et des Estats obeyssants, et de l'armée du dit comte de Tilly contre toute hostilite, ains aussy qu'en cas que quelcuns vouldroyent molester ou emprendre sur iceulx ou leur pays contre la paix propliaire et de la religion, que ne leur manquerat de ce coste eu bonne assistance et secours necessaire.

» Par ainsy le dit comte de Tilly prie le dit roy de voulloir diriger ses conseils au mieulx, affin que l'on puisse une fois en toute sincerité recouvrir la vraye paix.

The mesme que le dict roy ne vouldroit prendre de mauvaise part, si le dict comte, parmy ceste incertitude, demande au nom de Sa Majeste Imperiale et des Estats obeyasants, du dict roy, une declaration précise, ronde, ouverte et germaine a cette fin que Sa Majeste Imperiale et les obeyasants Estats puissent sçavoir de quoy s'asseurce de ce coste du dict roy, et si celluy seroit intentionne d'agraiter avec ses préparations de la guerre le Polatin et ses adherents, le priant en oultre de fay voulloir envoyer ceste resolution par l'expresaluy envoye le commissaire Alexander Massenius et ce en bonne foi d'allemand et sans couleurs

» Le reste de ceste lettre ne sont que compliments dont le dict comte de Tilly use en sa lettre au d'et roy. »

Christian recut Massenius à Nienbourg, au lieu de

déclarer nettement ses intentions, comme le demandant le géneral de la L gue, il s'abaissa à d'hypocrites protestations de fidélité à l'Empereur, et se refugia dans les explications vagues et ambigues. Au bout de quelques jours, il

répondit à Tilly :

« Que tout ainsy que son intention et celle du Cercle de la Saxonie inferieure seroit toujours esté et seroit encore de persèverer et la bonne et confidente intelligente devotion et submission respectueusement deue et promise à Sa Majeste Imperiale, tout mesme souhaiteroit-il que le temps et ses courses presentes seroyent tellement disposées que l'on pourroit parvenir a la pax tant souhaitee, sans qu'il fust

besoing d'auleunes armes.

» Mais le diet roy et tout le Cercle ayant non seulement d'un temps à aultre veu les diverses armées s'approchants aux frontières du Cercle, ains aussy ressentys et expérimentes en effet, les oppressions et charges imposez au diet Cercle (sans faire mention des menaces faicles partant, n'airait le diet roy seu faire moings, de quant et ce Lercle se mettre en ces preparations de guerre conformes les constitutions dudit Cercle, des quelles preparations le diet roy en seroit atrecteur si comme géneral du Cercle. De tout quoy seroit deuement esté représenté à l'Empire 1 quoy il renvoie le diet cointe, puisque personne aultre seroit intéressé en cecy que Sa Majesté Impériale.

Estats du diet Cercle seroyent este chargez contre leur volonté, de contribuer aux fraiz de ces levees le diet roy diet que le comto de Tilly en seroit mal este informe, se referant à la lettre que sur ce sujet l'on auroit esent à sa Majesté Imperiale par où a apparoistero t aussy que ceste pocedure du Jist roy seroit suffisamment responsable et equitable, et que lay le roy en seroit grandement esté occasionne le se servir cy en après de ces priparat ls de guerre faits pour la défence de ses royaume et subjects, à

son prouffict et en faveur de ses allies et apparentez qui l'en auroient pour ce grandement requis. »

Pendant ces poorparlers, l'armée danoise s'était renforces d'un corps de 7,000 hommes, faisant partie des troupes. du Cercie. Le 24 juillet, elle arriva sons les mors de Hameln. Les magistrats de cette ville se trouvérent dans un cruel embarras. Tilly leur avait ecrit de n'ouvrir leurs portes, sous aucun pretexte, aux Danois, et le voisinage de ce general redouté donnait du poids à ses défenses. D'autre côté, le roi de Danemark sommait la ville de se rendre, au nom du duc Frederic-Cirich, et lui resister etait d'autant plus difficile que la place n'avait pas de garnison. La nouvelle d'un mouvement de retraite de Tilly, fit pencher la balance du cole des Danois, Hamelu capitula : Christian y entra, avec son regiment des gardes du coros, laissant le reste de son armée campe autour de la vale, sur les deux rives du Weser. Ouelques jours plus tard, il fut rejoint par le duc Frederic-Ulrich, qui lui amena de nouvelles troupes. Ses avant-postes se trouvaient fort rapproches de ceux de la Ligue, et des escarmouches avaient lieu presque tous les jours. Hæxter fut meme surpris par le colonel Brunswickors, Hardenberg.

Tilly avait, en effet, reculé quelque peu. Lié par ses instructions, et a'ayant pas encore reçu les renforts qu'il avait demandes à l'Infante, il temporisait. Soit qu'il crut encore à la possibilité de ramener les États de la Base-Saxe à conciliation, soit entin qu'il voulut les forcer à se prononcer nettement, il ouvrit avec eux une nouvelle correspondance. De Hæxter, d'où il chassa Hardenberg il écrivit successivement aux États du Cercle, au roi de Danemark, et à l'Electeur de Saxe. Aux États, il rappela ce qui s'était passe, les avertissements de l'Empereur, ses assurances multiplices, en faveur des privilèges et libertes du Cercle, avertissements et assurances qu'ils avaient meprises, attirant eur eux, outre les consequences fàcheuses des mesures

prises ou à prendre, la responsabilité directe de tous les maux qui en pourraient resulter.

« Souvenez-vous, disai.-d, que dans le principe vous avez mé qu'il se fit dans le Cercle des enrolements, au nom du roi de Danemark. Maintenant que les faits ont parlé, vous prétendez que ces enrolements n'ont pour but que la défense du Cercle, et qu'il est loin de votre pensee d'entre-prendre, quoi que ce soit, contre sa Majesté impériale. »

Apres avoir refute les allegations tirées des inquiétudes conçues par les États, pour le maintien du culte protestant, et demontré l'illegablé de leur conduite il cherchait à en faire massatie les apparent parts et les depresses.

faire ressortir les inconven ents et les dangers.

Il s'offrait de retirer ses troupes du Cercle, s'ils consentaient à licencier les leurs, à stimuler le roi de Danemark û en fure autant, ou bien à lu. couper vivres et passages.

» Si, contre mon espoir, conclusit-il, vous ne licenciez pas immediatement les dites troupes et n'arrêtez les enrôlements danois, au mipris de l'obcissance due à sa Majeste imperiale et aux lois de l'Empire, je me verrai forcé de prendre, avec l'a de du Tres-Haut, les moyens necessaires pour faire respector l'autorité impériale, et ramener la paix, me dechargeant, sur vous, de l'enorme responsabilité de toutes les calamités qui en résulteront. »

Cetto lettre, écrite le 28 juillet, se croisa avec une autre que le duc Fréderic-Ulrich adressait au géneral de la Ligue pour se plu u les de l'invesion de ces littets.

Ligue, pour se pla ndre de l'invasion de ses Etats.

Des le 30. Tilly lui repondit : « Votre Altesse sera suffisamment instruite par ma lettre du 28 juillet, des motifs qui m'ont determiné a entrer sur le territoire Brunswickois, Votre Altesse, qui connaît fort bien les intentions reelles du roi de Danemarck, doit comprendre que je ne pais faire concorder les dispositions qu'elle manifeste avec la devotion, tant de fois prom se, à sa Majesté impériale. En effet, outre les secours de toutes sortes, prêtés par vous au roi de Danemark, il est arrivé que des sujets Bunswickois se sont armes contre moi et ont construit, sous mes yeux, des retranchements qu'ils ont cependant abandonnés ensuite : Votre Altesse ne peut donc qu'excuser mon entree sur ses terres. Jo la supplie, encore une fois, de donner la main à ce que le roi de Danemark abandonne ses projets, cesse ses armements, comme aussi de renvoyer les levees du Brunswick, d'empécher l'inutile résistance de sessajets, et de fournir à mes troupes les vivres qui leur sont necessaires : de mon côte, je suis pret à rester dans les termes des constitutions imperiales.

» En cas de refus, je me verrai contraint de n'ecouter que la nécessité de faire respecter l'autorité de l'Empereur; je serai d'autant plus cecharge cevant Dieu et devant les hommes, de la responsabilité des calamités qui en résulterent, que votre Altesse aura etc plus a meme a empecher ces calamités, par des voies pacifiques. »

Ce meme jour, 30 juillet, Tilly correct au roi de Danemark : « l'ai dejà fut remarquer à Votre Majeste que ses armements paraissant suspects et inadmissibles aux yeux de sa Majesté impériale et des Electeurs et princes de l'Empire, il avait été jugé incispensable de demander a Votre Majesté une assecuration suffisante. Les circonstances deviennent ce jour en jour plus critiques, car Votre Majesté active ses propres ambeinents, et augnieute ses forces, sons avoir d'ennemi patent, tandis que le Cercle n'a pris, à ma connaissance, aucunes troupes à son service ou a son serment. De plus votre Majeste a passe du Cercle de la Basse-Saxe sur le territoire d'autres cercles, y a etabili son quartier-general, a traite hostilement les sauve gardes imperiales hors de dit Cercie, et, en toutes circonstances, a fait acte d'ennemi envers les troupes de l'Empereur ; june vois done pas comment sa Majeste imperiale et les tideles Electeurs et Etata pourraient trouver de garanties autrement que par la demonstration reelle, men ionnes dans ma lettre, au Cercle de la Basse-Saxe. Et, comme

les assurances verbales, non plus que la volumineuse correspondance échangue, n'ont servi à men, mais que les choses on sont venues à un point plus dangereux, qui do t entrainer un prejudice irreparable à sa Majesié Impériale et à ses fideles États; comme, en outre, votre Ma esté continue ses armements, que le Mansfeldt et le duc Christian de Brunswick suscitent derechaf de grands mogvements dans l'Empare, le supplie votre Majesté de preadre tout ceci en mure delibération et de cesser ses armements. et de se démontrer telle que l'indique ma lettre au Cercle. de la Basse-Saxe. En agissant ainsi, votre Majesté prouverait qu'elle a un désir sincere de la paix ; elle rendrait bien plus de services a ses propres Etats et à ceux du Cercle de la Basse-Saxe, qu'avec ses preparatifs de guerre : elle previendrait tous les maux qui pourront en résulter, et s'attirerait une gloire immortelle, en ramenant la paix, saus le secours des armes. - Non content de ces demarches, si franches et si honorables, qui prouvent jusqu'à la-dermere evidence, chez les chefs de la Ligue, ce sincere désir de la paix, qu'ils esperaient trouver dans le roi de Danemark. Tilly transmit à l'Electeur de Saxe copie des dépeches qu'il avait adressees a Christian IV et au Gercle de la Basse-Saxe, et pria ce prince « de vouloir bien interposer son autorité aupres du roi et du Cercle, alin que la paix pût être conservée de ce coté par le desarmement immediat, »

Ces citations sont nécessaires, pour établir bien nettement de quel côté était cet esprit d'agression, si reproché à Ferdinand II, dans quels rangs se trouvaient le droit, la justice et la longanimité. Ceux qui ne comaissent Tilly que par le sinistre portrait qu'en a tracé l'esprit de parti protestant, seront étonnés de ce langage calme, mesuré, de cette argumentation pleine et solide. C'est sans contredit le langage de la raison et de la conscience. Qu'on le compare avec les lettres qui nous restent de ces aventuriers, dont on a voulu faire des héros, des Mansfeldt et des Christian de

TILLY.



Brunswick, lettres où le charlatanisme des mots et le vide de la pensée de sout égales que par l'infamie des aspira-

tions sanguinaires, et que l'on juge!

La depeche de Tilly, au roi de Danemark, arriva à Hamele, dans la soirce du 30, presque au moment où un accident grave vennit de mettre en danger les jours de cemonarque. Vers le concher du soleil, Christian avait vou ufaire le tour des remparts, afin d'inspecter Inj-même les postes de gardes. Comme il fassat cette ronde à cheval, il passa sur des planches mal assorées, qui recouvraient un fossé de vingt-deux pieds de profondeur, creusé recemment pour reparer la maraille. Le cheval eut peur, scartales planches en pietinant, et tomba dans le gouifre, avec son cavalier. L'animal fut tue sur le coup, et la chuie ayant determiné un eboulement de terrain, il se passa quelque temps avant quion put retirer le roi. On le crut meme mort, au premier moment. Pendant trois jours, il demours sans connaissance, et on desesperait completement de sa vie, lorsqu'un modecin, envoye par la duchesse douarrière de Wolfenbuttel, reussit à lui rendre l'usage de la langue, du moins par instants. L'etat du monarque demeurait cepeadant inquietant. La cour et l'armée étaient plongées dans une consternation extrême. Nul des generaux ne connaissait les plans du roi, et ne savait même jusqu'a quel point il. avait l'intention de poursuivre les acgociations avec Tilly. Le duc Fréderic-Ulrich, appeic naturellement au commandement de l'armée, s'excusa de l'accepter, en se fondant sur son peu de capacites militaires. Il conse lla de battre en retraite, et de demander un armistice, jusqu'à l'arrivee du Margrave administrateur de Magdebourg, qui fut mandé sur-le-champ. En attendant, on se hata d'informer Tilly, que l'un des conseillers du roi se rendrait le lendemain à son quartier-général, pour conferer avec lui. Le 1ºº août, en effet, les deux commissaires de guerre danois, Siegfried Negwisch et Marquart Bentz, se presenterent à



Holzmunden, où se trouvait le comte de Tilly. Ils lui apprirent l'accident survenu au roi, avant la réception de sa depeche, qui n'avait conséquerament pas pu lui etre communiquée. Selon eux, le roi n'avait jamais eu l'intention de susciter de nouveaux mouvements dans le Cercle de la Basse-Saxe, et ne songeait à autre chose, sinon de préserver ledit Cercle des cantonnements et des inconvénients Je la guerre ; il n'etait pas a leur connaissance, qu'on eut traité nostilement des sauve-gardes impériales, ou attaque les troupes de l'Empereur : que si cela était arrivé, certainement le roi y eut m's bon ordre. Ils ne comprenaient pas que, dans cos termes, les armements fai s pussent paraître suspects et inadmissibles à sa Majesté Impériale, et ne voyaient pas nécessité de donner une assécuration quelconque Ils ajoutèrent que le Margrave administrateur de Magdebourg était attendu incessamment à Hameln, et pourrait continuer à traiter. Enfin, le émirent l'espoir que, dans l'intervalle, l'armée de la Ligue ne commettrait aucun acte d'hostilité.

Le com e de Tilly refusa de se contenter de déclarations aussi peu precises; après les compliments de condoleance sur l'accident arrivé au roi, il fit observer aux commissaires que, d'après leur propre déclaration, ils n'agissaient pas au nom du roi ou des membres du Cercle qu'ils n'avaient pu consulter, que, d'ailleurs, les troupes du roi de Danemark etaient au service personnel de ce prince, et non à celui du Cerele, auguei elles n'avaient pas preté serment, qu'ils pouvaient, en outre, d'autant moins se prévaloir des griefs du Cercle, que plusieurs princes y appartenant protestaient contre ces armements, et qu'il n'avait jamais éte question de cantonnements quellonques à imposer au Cercle. Enfin, il previot les commissa res qu'en presence du refus de lui donner les garanties qu'il avait réclamées et de la gravite des circonstances, son devoir envers l'Empereur lui commandait de marcher en avant, al.n d'autant





mieux assurer le rétablissement de la paix, but constant de ses efforts.

Negwisch et Bentz, n'ayant rien pu obtenir de plus du comte de Tilly, retournerent à Hamela, et, après avoir conféré avec les chefs de l'armée, ils firent parvenir, le 3 juillet, au general la note suivante :

« Les soussignes sont d'avis quo les armemonts du Cercle ont lieu, non-seulement d'après les ordres meine dudit Cercle, mais aussi en partie à l'instigation du comte de Tilly, selon le désir par lui manifesté, au nom de sa Majesté Imperiale, que le Cercle se mit en mesure de se defendre, or, le Roi de Danemark, comme general du Cercle, demeurant in terminus defensionia, n'ayant offensé personne avec son armée, et s'étant suffisamment déclaré ne vouloir. poser sur quiconque ne se rallierait pas aux résolutions du Cerc e, ils ne voient donc pas par quels moufs on peut insister si fortement sur le désarmement. Ils auraient desiré consulter le roi, mais sa Hajesté se trouve dans un état qui ne leur permet pus de le fatiguer d'affaires aussi importantes. Néanmoins comme ils savent que l'intention du roi était de maintenir la paix et la concorde dans ce pays, et qu'il y a espoir d'arriver à cette fin, au moyen des negociations commencees, as prendront sur eux de retirer l'armée, afin que les negociations susdites pu ssent d'autant plus facilement se poursuivre, temoignant la confiance que, de son cotó, le coma de Taly ne fera non qui puisse leur faire obstacle. »

Le géneral répendit par une contre-note, qui portait, en substance :

Qu'on avait étrangement agrenvers lai, en cherchant à donner une interpretation fausse et forcee aux avertissements salutaires, adresses par lui autrefois aux princes et Etats du Cercle de la Basse-Saxe, attendu qu'il avait eu notoirement en vue la defense des passages contre les bandes de Mansfeldt et nullement de provequer un appa-





re i de guerre si formidable contre sa Majesté Impériale et son armee, qu'en conséquence de ce motif et de ceux contenus dans les précédentes depèches, il était autorisé à regarder les n'gociations proposées, comme un moyen de trainer les choses en longueur. Qu'à la retraite dont on parlait, s'attachait une signification que sa Majesté Impériale ne pouvait accepter. Car sur les points souleves dans leurs propositions et formant la base des negociations qu'on voulait ouvrir, l'Empereur, les États fideles et luimème avaient donné à satiété des assécurations et des sincérations, auxquelles on devait s'en rapporter, plutôt que d'armer contre sa Majesté Impériale.

Qu'il ne pouvait donc changer sa résolution, prise après mure réfluxion, espérant que les conseillers royaux s'y rallieront et licencieront l'armée, à defaut de quoi, on ne devre pas s'étonner qu'il se mette en devoir de disperser et

dissondre ladite armée.

Cette réponse ne fit que confirmer les généraux danois dans leur projet de retraite. Ils évacuèrent Hamelo, avec la plus grande precipitation, et descendirent le Weser, jusque dans les environs de Verden, où ils s'etablirent, dans des quartiers si resserrés que des maladies épidemiques ne tarderent pas à éclater parmi les troupes danoises.

Tilly se hâte de profiter de ses avantages. Le 8 août, il entra dans Hameln, s'empara successivement de Stolzenau et de Wælpe, et se présente devant Nienbourg. Cette ville, dependance des ducs de Lunebourg, avait une nombreuse garnison danoise, et ses abords étaient mondes. Tilly ne se trouva pas en force, pour l'investir de tous les cotes. Elle demeura donc quelque temps en communication par le Weser avec l'armée danoise, et le duc Jean Ernest de Saxe-Weymar put y introduire un convoi de vivres et de munitions. Ces obstacles n'arretèrent pas le général de la Ligue, il parvint à donner un écoulement aux eaux, jeta un pont de bateaux sur le fleuve et fit passer, sur la rive

gauche un corps de troupes qui s'y retrancha. Au hout de quelques jours, ses paralleles attengairent le grand fossé de la ville, et il commenca à canonner les murailles. Mais le 3 septembre, le due de Saxe-Weimar attaqua les travaux de la rive gauche, et apres un combat tres-vif, ou il fut blessé à l'epaule, rejeta les assiegeants sur la rive droite.

Cenendant les négociations continuaient toujours. Le 3 août, l'Empereur avait adressé un nouveau monitoire au roi de Danemark. En outre, sachant que Christian IV temoignait, en toute occasion, un grand respect pour le roi d'Espagne, il avait prié la cour de Madrid de faire une demarche de conciliation auprès du monarque danois. Philippe IV s'y prè a avec empressement, et chargea le baron. de Schoenbourg de se rendre au quartier-general danois, pour làcher dy faire prevaloir des tendances pacifiques. Schoenbourg trouva le roi de Danemark à Verden, assez bien rétabli, et se disposant déjà à reprendre la compagne. Sa mission n'eut pas plus de auccès que le monitoire imperial : Christian persista à excuser ses armements par la nécessité de défendre le Cercle de la Basse-Saxe, attaque et ravagé, sans cause légitime, par Tilly, et y ajouta la prétention nouvelle de ne deposer les armes, qu'après la retratte de l'armee de la Ligue; il y aliait, disait-il, de son honneur et de sa reputation royale.

Le 24 août, Christian répondit aussi à la dépeche de Tilly, du 30 juillet, renouvelant ses declarations precedentes, quant a son désir sineure de la paix, son respectueux devouement a l'Empereur, et quant au but purcment defensif de ses armements. Bien que sa guerison fût en apparence complete, on commença à observer en lui une certaine attération d'esprit, et ses facultes demeurèrent comme enveloppées d'un voile d'hésitation et d'incertitude.

Le 22 aout, eut aeu à Brunswick, une assemblee des Etats de la Basso-Saxe, Tilly y envoya le commissaire



general Ruepp et le comte de Gronsfeid, charges de rappeler au Cercle la moderation de l'Empereur, après tant de victoires, et le funeste exemple du Palatin, dont l'ambition avait causé tant de molheurs, plongé l'Ailemagne dens un abime de sang, armé contre elle les Turcs et les Tartares. Le Cercle, était-il encore dit dans les instructions du general, avait abuse de la longanimité imperiale, pour entrer en relations avec les ennemis de Sa Majeste Imperiale, et le roi de Danemark, mûi par un interet personnel, l'avait entrainé, avec lui, sur les traces sanglantes du Palatin. En dépit du monitoire et des ordres formels de l'Empereur, le Cercle avait armé, sous un spécieux prétexte de defense, et s'était oublié jusqu'à attaquer les troupes de Sa Majesté Impériale.

» Ni le courage ni les forces ne manquaient au genéral de la Ligue pour châtier ces attentats, mais teile était son horreur pour les calamités qui suivent la guerre, qu'il voulait pousser la patience jusqu'aux dernières limites, avant

de recourir aux moyens extremes.

» Les commissaires devaient insister sur le désarmement du Cercle et du roi, la supture de tous rapports avec Mansfeldt et Halberstadt, et faire remarquer au Cercle que son refus aurait pour conséquence infai lible de porter la guerre dans les États qui le composaient. « Une reponse aigre de l'assemblée, à laque le les commissaires répliquèrent, fut suivie d'une resolution definitive des États, dont la conclusion portait : Qu'ils ne s'entendraient au desarmement, que pour autant que Tilly commencerait par retirer ses troupes du Cercle, restituerait les villes en sa possession, et fournirait bonne caution de ne plus renouveler pareils attentats. « Subsidiairement, ils sollicitèrent une suspension d'armes, en attendant la mediation de l'Électeur de Saxe, qu'ils avaient sollicitée.

Vanqueurs, les Etats du Cercle n'eussent pu temr un largage plus hautein. Tilly leur fit dire laconiquement que,

n'ayant pas pouvoir de traiter sur les bases indiquées, il en avait refère à l'Empereur, dont il attendait la réponse.

Ces négociations, dont nous reprendrons la suite au chapitre suivent, n'interrompaient pas les opérations militaires. Diplomate habile à ses heures, Tilly n'en continuait pas moins le siège de Nienbourg, mais l'insuffisance de calibre de son artillerie ne lui avait pas eucore permis de faire une breche. L'alimentation de ses troupes devenait aussi de jour en jour plus difficile. Les paysans, souleves en masses, sur ses dervières, lui coupaient les vivres, harcelaient les fourrageurs et massacraient meme sans pitie les prisonniers.

Avant qu'il put prendre des dispositions propres à donner plus d'énergie au siège, il apprit que le roi de Dancmark s'était mis en marche, le 21 septembre, avec une armée de beaucoup supérieure en nombre à celle de la Ligue.

Le 23, dans une attaque de cavalerie, habilement dirigee. Obentraut tua ou prit deux mille hommes de la Ligue. Tilly, force de lever le siège, se retira la nuit suivante, sur Minden et de la sur Oldendorf.

Au commencement du même mois de septembre, Wallenstein avait quitté son quartier-général d'Eger, à la tete d'environ 22,000 mille hommes; son armée portait l'empreinte de la precipitation, avec laquelle élle avait etc formee; la cavalerie était nuit montée, l'infanterie mal armée, l'artillerie nulle, à ce point, qu'on assurait qu'elle se composait d'une seule piece de canon. Chefs et soldats n'avaient pas encore touche de solde, faute d'occasion de pulage. Le mecontentement regnait parmi eux, et quanti e de protestants qui, par espoir du hotin, avaient pris du service dans les regiments imperiaux, ne craignaient pas de dire hautement qu'ils passerment à l'ennemi, des qu'ils servient dans son voisinage. Des bandes de Bohèmiens à cheval servaient d'avant-garde; ces maraudeurs qui se prétendaient enroles

par Wallenstein, marchaient de predifection par les sentiers à peine tracés, se cachaient dans les bois et les haies, detroussaient les passants isoles, et pillaient tout ce qui ne

se défendant pas\*.

Une marche rapide vers la Basse-Saxe eut permis à Wallenstein de soutenir Tilly, à temps pour empecher le roi de Danemark de delivrer Nienbourg. Mais les longs trajets ctaient ce qui convenait le mieux à cette armée fondee sur les ressources ouvertes par le pillage et l'exaction régu-Lérement organisés. D'autre part, des complications assez graves qui se produisirent en Hesse appelerent l'attention de l'Empereur et du duc de Friedlandt. Aussitôt après le depart de Ti ly, le landgrave Maurice était revenu à Cassel, et à force d'intrigues, parvint à obtenir de ses Etats un subside secret destiné à defrayer les negociations entances. avec le roi de Danemark. Des officiers danois vincen, pratiquer des enrôlements dans le pays. La seule approche de Wallenstein dissipa toutes ces velleites belliqueuses Il prit possession de la plupart des villes du Landgraviat et tout en épargnant soigneusement les biens de la noblesse, se fit délivrer d'enormes quantités le grains. Il ne reprit sa marche qu'après l'arravee d'un corps de 6,000 hommes, commande par le comte de Mercele, à qui il confis le soin de maintenir les Hessois dans le devoir.

Le due de Friedlanes parut d'abord vouloir se réunir à Tilly, dont les troupes étaient cantonnées entre le Weser et là Leine, à la hauteur d'Hameln. Il savança même jusqu'à Ahlfeld. Ce mouvement suffit pour faire circuler le bruit de la conjonction des deux armées et pour repandre la terreur parmi les princes rebelles de la Basse-Saxe. Si Wallenstein, n'ayant en vue que l'intérêt de l'Empereur et de la Ligue, avant voulu joindre ses armées a celles du vieux guerrier, qui pendant cinq ans avant ronda de si



<sup>1</sup> Von der Decken herzog Georg it. E. p. 457

émisents services au pouvoir imperial, aul doute que la guerre de Danemark n'ent ete terminée trois années plus tôt, le Cercie soumis, et la paix si vivement désirée de l'Empereur retablie des la fin de 1625. Mais Wallenstein avait dijn trahi ses instincts jaloux en s'ecriant qu'il entendait n'avoir rien de commun avec Tilly Peut-etre sentait-il le besoin de donner quelque satisfaction a ses troupes avant de les mener à l'ennemi, et de leur livrer, en guise de sol le, quelque province à explo ter. Au lieu d'agir de concert avec le genéral de la Ligue, il se jeta brusquement sur la droite, envahit l'évéché d'Halberstadt, força Magdebourg à faire amende honorable à l'Empereur, et mit ses troupes en quartier d'hiver le long de l'Elbe, depuis Magdebourg jusqu'à Dessau

De son coté, le ro, de Danemark avait été rejoint par Christian de Bronswick et Mansfeldt. Les deux aventuriers traques par Anholt, avaient éprouvé mauvaise fortune; à poine Christian companital encore un millier de cavaliers. avec lui, torsqu'il atteign't l'armée danoise à Nicobourg, lo 30 septembre. Le 5 octobre, il s'occupait dejà à crece de nouveaux regiments dans le pays de Wolfenbuttel et enrolait de force des jeunes gens de 14 ans, qu'il armait de massues à défaut d'autres armes. Une gazeite du temps annonce meme qu'il avoit fait confectionner des balles de verre, parce que la crovance populaire voulait que les soldats de Tilly fussent sons la protection d'un charme qui les rendait invaluerables. Quelque temps apres. Mansfeldt arriva aussi au camp royal avec 8,000 hommes, Na lui di Christian ne furent d'aucun secours au roi : incapables de s'entendre entre eux. Is ne voulaient pas même se soumettre à l'autorité du monarque danois. Ils se séparérent de nouveau Christian s'établit à Wolfsberg, et Mansfeldt prot ses quartiers dans l'Eveché de Lubeck et le

<sup>1</sup> Horter Wallenstean p. 51

duché de Lavenbourg, qu'il dévasta horr.blement, sclousa coutume. Lour jonction avec l'armée danoise, si peu utile à celle ci, permit à Tilly de rappeler le comte d'Anholt, recemment repforcé des regiments imperiaux qui avaient servi au siège de Bréca, et de continuer ses opérations malgre le refus de Wallenstein de lui donner quelques milliers d'hommes. Au mois d'octobre, il assiegea Calenberg. Le roi, qui desirait vivement sauver la place, crut faire assez que de détacher à cet effet le duc Fredéric de Saxe-Altenbourg, avec un regiment de cavalerie, fort de 700 chevaux. Le duc se posta à Seeke, épiant l'occasion de renouveler le fait d'armes d'Obentraut à Nienbourg. Il paya cher sa presomption. Seelze, village à deux milles de Hanovre, sur la rive gauche de la Leine, était relié aux cantonnements danois par un pont qu'avait fait construire le duc. Sur la droite, à une courte distance, se trouvait la petite ville de Wanstorf, occupée par une garnison d'infanterie danoise. Le duc basa son plan sur ces données, et le confia a Obentraut, qui l'approuva. Il fut convenu que, dans la nuit du 3 au 4 novembre, Obentraut se porterait à Seelze, avec un fort détachement de cavalerie, et qu'à la première locur du jour, il attaquerait les gens d'armes de la Ligue, de concert avec le duc, tandis que la gumison danoise de Wunstorf, profitant des avantages du terrain accidenté et boisé se jeitera t sur leurs flancs.

Le 3 novembre, Calenberg capitula, Instruit, sans doute, par ses espions des desseins du duc d'Altenbourg, Tilly partit le meme soir de son camp de Pattensen, avec trois regiments de cavalerie, et se dirigea sur Seelze, en évitant avec som les chemins battus et les endro ts decouverts. Il parvint ainsi jusqu'à ses grand'gardes, sans avoir été vu des Danois, et fit bivouaquer ses trois regiments

derrière un bois.

Le duc d'Altenbourg connaissait la reddition de Calenberg, mais il ignorali que Tilly fut si pres de loi. Il avait

passé presque tonte la journée à cheval, à échanger que ques coups de sabres avec les avant-postes de la Ligue. Rentré, accablé de l'angue, il venait de se jeter sur son lit, en attendant l'heure convenue, lorsqu'on vint precipitamment lui apprendre que ses postes avancés avaient éteaurpris et enleves. Il fit auss lét sonner l'alarme, s'elança aur sa monture harassee et amena contre l'ennemi ce qu'il put rassembler, à la hâte de ses cavaliers. L'engagement, habilement ménagé par divers groupes de dragons de la Ligne, durait encore, loraque parui Obentraut avec sa cavalerie. Il se lança immédiatement au secours du duc, croyant en finir rapidement avec la poignee d'hommes qu'il voyait devant lui. Mais, au même instant, Tilly, auquel Anholt avait encore amené, dans la nuit, 800 chevaux, et 1,200 fantassins, sortit de son embuscade, et chargea les Danois avec furio, en queue et en flanc. Obentraut essaya inutilement de changer de front. La manœuvre, mal comprisa, de ses soklets effraves, ne réassit pas. Pour comble de malheur. I nianterie de Wanstorf, egarce par ses guides, se perdit en route, et ne put presdre aucune part au combat. Les Danois furent rejetes, en desordre, sur le village, culbuics dans la Leine, et tailles en picces. 500 des leurs resterent sur le champ de bataille. Le duc d'Altenbourg, blessé grievement, essava de s'echapper par le pont de Seelze, sans autre appui que son ecuyer, qui etait a pied. Un officier bavarois, qui le reconnut, courut droit à lu., et l'apostrophant des noms de traitre et de parjure, lui brâla impitoyablement la cervelle. Obentraut, moriellement blesse d'un coup de feu au travers du corps, fut fait prisonnier. Tilly s'empressa d'aller lui temoigner ses sympathies, et comme il y mettait de la chaleur, le vieux soldat mourant lui d t . • Laissez. Ce sont les roses qu'on cueille dans ces sortes de jardins. » Porte dans la voiture de Tilly, il y rendit l'ame, peu à près.

Les corps des deux colonels danois furent transportés à

Calonberg, où Trily les fit embaumer. Il les échanges plus tard contre le heutenant-colonel Blancart, qui avait été enlevé par un parti de cavaserie danoise.

Tilly comptant sur l'effet moral de ses succès, se porta immédiatement sur Hanovre, coupa les aquedues qui con duisaient l'eau à la ville, et la somma de se rendre. Les magistrats étoient disposés à obéir; mois le due Jean Ernest de Saxe-Wiemar, qui s'était glissé dans la place. chercha par ses exhortations, à les détourner de leur dessein, et s'emporta même jusqu'aux menaces. Voyant qu'il éveillait peu de sympath es cans le conseil, il courut a la fenètre et se mit à haranguer la multitude qui encombrait les abores de l'hotel de ville. Ses apostrophes exaltérent jusqu'au fanatismo la populace. Le en aux armes retentit de toutes parts, et près d'etre debordés, les magistrats se hâtérent de conjurer l'orage en rejetant, avec hauteur, les demandes de Tilly. Leur conversion fut tellement complète, qu'ils admirent dans la ville une garnison dancise.

La sa son était trop avancée pour permettre un siège en règle, Tilly renonça donc provisoirement à son entreprise sur Hanovre, et rentra dans ses quartiers. De son coté, le roi de Danemark termina la campagne par la prise de Stolzenau, et fit hiverner ses troupes entre l'Elbe et le Weser. A la fin de l'année 1625, les positions des parties belligérantes étaient donc les suivantes :

Larmée danoise occupant l'evêche de Brême, et le triangle forme par le Weser, la Leine, et l'Aller, ses postes, les plus rapproches de Tilly, étaient Hanovre et Stolzenau. Au mois de janvier 1626, le général Fuchs descendit dans le duché de Lunebourg, et s'etablit le long de la rive gauche de l'Elbo, depuis Bardowick jusqu'à Dannenberg.

Le quartier géneral du roi était à Rottenbourg sur-Wumme. L'ex-administrateur d'Halbers aldt avait repandu



ses troupes dans le duché de Wolfenbuttel, dont la capitale lui servait de quartier-géneral.

Le duc Jean Ernest de Saxe-Weimar était dans le pays de Magdebourg, avec 10,000 hommes, observant Wallenstein. Le comte de Mansfeldt se trouvant dans le duché de Lauenbourg, avec 8 à 9,000 hommes.

Tilly était posté entre la Leme et le Weser, sur la ligne de Calenberg a Hamein, en passant par Koppenbrugge. Son quartier-genéral était à Ablefeld.

Wal enstein avait cantonné son armée le long de l'E be, depuis Magdebourg jusqu'a Dessau, d'une part, et jusqu'à Halberstadt et Halle d'autre part. Un fort détachement occupait Zerbst, sur la rive droite de l'Elbe<sup>†</sup>.



La Guerre de Treute ans par le baron du Jarry de la Roche, t. l., p. 456

## CHAPITRE XI.

Négociations de Tilly et de Wallenstein avec le cercle de la Basse-Sane. Démélés des decs de Lunebourg avec le roi de Danemark. Georges de Lunebourg entre au service de l'Empereur. Mediation des filecteurs de Sane et de Brandebourg. Congres de Branswick. Armement des Danois et des critholiques Infract on à la treve. Echec de Tidy. Mort J. Amoune Taerclaes lieutenant-colonel au régiment de Tilly.

On a vu qu'au milieu des combats meurtriers, qui ensanglantaient le nord de l'Al emagne, les généraux de l'Empereur n'avaient pas cessé leurs efforts pour ramener les Etats de la Basse-Saxe à résipiscence Le 13 octobre 1625, ils avaient fait une nouve le démarche, dans ce sens, auprès des princes du Cercle. Quelques jours après, les coureurs de l'armée catholique interceptèrent une lettre de l'électeur palatin au comte de Thurn, lettre qui devoilait les secrètes intrigues des ennemis de l'Empereur, et arrachait le masque sous lequel se cachaient le roi de Danemark et ses alhés L'occasion était belle, pour Tilly, de justifier sa conduite si indignement calomnice par ces soi-disant défenseurs de la liberté allemande, et de faire luire la vérité aux yeux qui destratent sincèrement la voir. Il se hâta d'en profiter. Le 22 octobre, il publia et fit répandre à profusion, en Allemagne, une note aux Etats du Cercle de la Basse-Saxe, non moms remarquable, par la vigueur de sa logique, que par la moderation de ses conclusions. Il connaissait trop bien les véritables dispositions de ses adversaires, pour espérer qu'ils répondraient à ses ouvertures de conciliation; mais il espérant, non sans raison que cette



publication exercerait une influence salutaire sur les esprits non prevenus, et particulierement sur les princes de la branche de Brunswick-Lunebourg, ainsi que sur l'Electeur de Saxe.

Ses previs ons s'accomplirent de tous points. Jusqu'alors les princes de Lunebourg-Celle, bien qu'entretenant des relations suivies avec Tilly, avaient declaré vouloir se tenir dans une stricte neutralite, mais, il n'y a de neutralites neelles que celles qui sont assez fortes pour se faire respecter. Les ducs de Lunebourg en firent la triste expérience. Le roi de Danemark, ier te de ce, qu'il appelait une defection, proceda par intimidation, il s'empara de Nienbourg, forteresse lunebourgeoise et ordonna des réquisitions militaires sur les domaines des ducs. Aux plaintes qui lui furent adressees, il repondit qu'on n'avait de forteresses qu'a la condition de les défendre, et pour donner plus de poids à ses paroles, i jeta une garnison cauciso dans le chateau de Hoya Bientot il cessa de garder la moindre mesure, répandit ses troupes dans le duché de Celle, et le traita en pars ennemi. Cette conduite contrastait ctrangement avec les menagements minutioux que Tilly et Wallenstein s'etudialent à conserver envers les princes de Lunebourg. De jour en jour, les points de rapprochement se multipliment. D'une part, le laudgrave Louis de Hesse-Darmstadt faisait briller, à la vue de son gendre, Christian de Lunebourg-Celle la perspective de la succession de Brunswick-Wolfenbuttel, dont l'héritier naturel. Christian d'Halberstadt ctait exclus, par suite de sa proscription, et qu'en simple acte de la volonte imperiale pouvait immediatement jeter aux mains des Lunchourg. De l'autre côte, Wallenstein et Tilly representations, avec force, que la pretendue neutralite de Christian et de ses frères, ne pouvait etre plus longtemps consideree comme scrieuse, et que les envahissements du coi Je Danemark commençaient meme à la rendre suspecte. Tilly ajoutant que l'hesitation devenait d'autant

moins justifiable, que, d'après les documents publies par lui, les princes du Cercle avaient perdu jusqu'au pretexte de simple defense dont ils avaient abusé jusqu'ici, et qu'il était urgent de se prononcer enfin pour ou contre l'Empereur. Une incursion sur le territoire des Lunebourg, acheva de prouver qu'il était même plus que temps de se décider. Halberstadt, favorisé par son frère, Frédéric-Ulrich, se jeta sur les bailliages de G.fhorn, de Meinersen, de Klotze, de Fallerabeben et de Knesebeck, gu'i, ravagea, avec l'apre acharnement de la baine. A la su te de ces hostilites, une entrevue, soigneusement dissimulce, sous les debors d'une rencontre fortuite, eut beu entre le duc Georges et Tilly Georges ramenait sa famille de Celle à sa residence de Herzberg. Comme il approchait de Salzgitter, dans l'éveché d'Hildesheim, il trouva, sur la route, Tilly qui l'attendait, accompagné d'un escadron de cuirassiera et suivi, à distance, par trois régiments de cavalerie. Après les salutations d'asage, le duc et le heutenantgenéral eurent, à l'ecart, en pleine campagne, un long entretien de plusieurs heures, dont chacun d'eux garda le secret, et qu'ils continuerent encore, après avoir repris leur marche. Arrivé a une certaine distance, Tilly prit conge du duc et retourna a son quartier-général de Boekenem. Georges poursuivit sa route sur Seesen ou il fut recuavec les plus grands honaeurs, par les troupes catholiques quis'y trouvaient cantonnées. Le docteur Hundt, envoyépar lui au camp de Wallenstein, fut parfaitement accuedli, le genéralissime promit d'appuyer les prétentions de la ma son de Lunebourg aux dépouilles partagées d'avance de Frederic-Line i, et s'engagea à solliciter de la cour de Vienne la cession de la principa que de Gœttingen en faveur de Georges. A la verité, Hundt, connaissant les cerements de la chancel erie du duc de Friedland, avait en soin d'acheter, à beaux deniers comptants, la bienveillance de Wallenstein-Georges satisfait, signa aussitot sa démission de général, au service 100.00

Google

o UNIVERSIT

du Cercle, et pria son frere, le duc Christian, l'aine, de la transmettre au ro, de Danemark. La commission parut critique à Christian, qui tremblait d'etro une des premieres victimes de la vengeance du monarque. Toutefois, il ne la repoussa pas formellement, mais il fit prier Tilly de defendre les frontières du Lunebourg. Il demandait de plus que ni lui ni ses sujets n'eussent à supporter des requisitions; en d'autres termes, il reclamait les benefices Je la projection impériale, sans vouloir en souffrir les inconvénients. Le docteur. Hundt se rendit dans les premiers jours de fevrier. 1626 au camp de Tilly, qu'il trouva mediocrement disposé à ecouter les egoistes propositions de Christian, l'ainé. Pendant ces allees et venues, Georges avait accepté definitivement, es offres de Wallenstein, et se metlait en mesure de former les régiments dont il avait reçu la charge. Sa demission envoyee au roi de Danemark, après de longs delais, par Christian, l'ainé, demoura plusieurs jours sans reponse Enfin, le 19 fevrier, le roi rompit le alence « le regrette, écrivit-il à Georges, d'être privé de vos services, mais je m'y resigne, faute de pouvoir l'empécher, »

Cette première lettre fut suivie de deux autres, où la colere royale, jusqu'alors contenue, eclata dans toute sa vehèmence. Georges était qual tié de traitre à ses coroligionnaires et a sa patrie, sa concu le presentée sous un jour odieux. L'une de ces pieces, d'un caractère officiel, interdisait formellement au duc de continuer des enrolements dans le Cercle de la Baise Saxe; l'autre, écrite en entier de la main du roi et purement confidentielle, resamait, avec amertume, tous les griefs de Christian IV contre le prince lunebourgeois

Georges communique cette correspondence aux generaux de l'Empereur, et crut devoir les consulter sur ce qu'il convenait de répondre. Wallenstein, dit le con e Von der Becken, exprime son avis en soldat, Tilly en jésuite.



UNIVERSITY

Il est curieux de verifier cette appréciation evidenment malveillante pour Tilly, sous la plume de l'historien protes ant. La depeche de Wallenstein, datee d'Aschersleben. le 20 février 1626, est conçue en ces termes :

 Nous avons lu les pieces originales, que Votre Dilection a reçues du roi de Danemark et qu'este a bien voulu nous transmettre... et nous sommes pleinement convainces que Votre Dilection saura y répondre convenablement. Votre Dilection peut s'en tenir à declarer qu'elle met toute sa confiance dans la religion et dans les sentiments de genérosite bien connus de Sa Majesté Imperiale, laquelle n'a d'autre but que le bien public et la prospérité de l'empire. Nous connaissons parfaitement le fidele dévouement de Yotre Dilection envers sa dite Majesté Impériale, et nous en trouvons ici une nouvelle preuve, nous ne manquerons pas de la faire valoir auprès de Sa Majesté Impériale, heureux que cette occasion puisse servir à rehausser la réputation

dejà éclatante de Votre Dilection.»

Tilly écrivit de Clansthal, le 2 avril : « Nous croyons indispensable que le duc Georges justifie sa fidélité et obcissance envers Sa Majesté Imperiale, par les arguments déjà invoqués, en faisant remarquer que Sa Digraté Royale. ne peut trouver mauvais que certains Etats, membres du Saint-Empire Romain, rendent, à Sa Majesté Impériale, l'obessance qui lui est due, et que ceux qui se soustraient à cette obcissance, soient considérés comme ennemis de l'Empereur. Sa D'gnité Royale elle-même, en sa qualité de duc de Holstein et de general du Cercle, est lice par serment et devoir envers l'Empereur, son souverain, est obtigue de lui obeir fidelement et de le servir jusqu'à son dermer souper. Quant à ce que le roi avance, à propos de rel gion, il sait fort bien que Sa Majesie Imperiale a donne ample assurance de n'inquieter personne, sous ce rapport. Il est clair que cette question n'est, pour Sa Dignite Royale, qu'un pretexte, à l'abri duquel elle cache des projets dangereux et peu compatibles avec ses devoirs. Rien no prouve mieux l'inanité de ce zèle de liberté dont se targue le roi, que la manière dont il a depossedé le duc de Lunebourg de ses domaines, introduit des ennemis notoires de l'Empereur dans la res dence dudit duc, Mansfeldt et ses allies Français dans le centre de l'Empire. On n'a jamais pu prouver, avec apparence de raison, que Sa Majesté Impériale fût contraire à une paix sincère, comme le Cercle l'en à accuse ; loin de là, les actes du congres de Brunswick et le temoignage des Electeurs mediateurs, montrent suffisamment que, de notre côte, on a toujours ete dispose a la conciliation, comme aussi au maintien de l'autorité et prepondérance impériale. »

La difference des deux reponses est, en effet, caracteristique pour les deux généraux. Lun, plus préoccupe de caresser la vanite et les desirs ambitieux du duc Georges, que de lui fournir de bonnes raisons, s'en tire avec une phrase pompeuse. Il est persuade, qu'au fond, Georges, qu'il connaît, n'en domande pos deventage. Le second, penetré pour les autres, comme pour lui-même, de la notion stricte du devoir, s'abstient de flutteries qu'il méprise, prend la demande du duc au serieux, et la traite consciencieusement.

Le jesuite du comite Von der Decken nous parait, dans cette circonstance, infiniment supérieur au soldat.

Pendant que s'achevait cet e conversion interessee du prince protestant, des négociations avaient été reprises entre les parties belligerantes. Les Électeurs de Saxe et de Brandebourg, inquieis du developpement que prenait la guerre, offrirent leur mediation. Elle fut acceptee des deux ebtés. Un armistice fut convenu et une assemblée convoque à Brunswick, pour le commencement de novembre. Wallenstein es Tilly chargés de représenter. En pereur et la Ligue Catholique, y envoyèrent leurs deputes Les debuts le ce nouveau congres ne firent las de nature



à faire présager un résultat sérieux. Les princes du Cercle de la Basse-Save, au lieu de venir en personne, se contentèrent d'y envoyer des agents subalternes. Ceux-ci soule-vèrent des difficultés de toute espèce sur les préliminaires des négociations, ce qui leur attira de vifs reproches de la part de l'Electeur de Saxe. Un mois se passa de nouveau en contestations, sans cesse renouvelées, sur des points accessoires, principalement sur la durce et la portre de la trève. Ce ne fut qu'à la fin de décembre qu'on put enfin aborder l'objet essentiel de la réunion. Les médiateurs apportèrent un projet de traité de nature, selon eux, à satisfaire tous les partis, s'ils ctaient de bonne foi, ce projet, qui mettant en regard les obligations réciproques des contractants, étant en substance ainsi concu :

1º Licenciement des gens de guerre par le roi de Danc-

mark et le Cercle de la Basse-Saxe.

2º Le licenciement aura lieu sans retord, et les gens licencies ne pourront entrer à autre service, sous quelque prétexte que ce soit.

3º Expu sion du comte Ernest de Mansfeldt des terres

du Cercle.

4º Le dit Roi et les dits Etats du Cercle n'attenteront desormais en rien contre sa Majesté Impériale et les Etats obcissants, en quelque manière on quelque prétexte que ce soit, et ne préteront directement ou indirectement aide à leurs ennemis.

5° Si le Cercle est forcé de s'armer pour sa défense, il le fera selon les constitutions de l'Empire, en gardant tou-jours le respect dù à sa Majesté Impériale et se comportera envers les Etats obéissants comme l'amitié et la confraternité du Saint-Empire le requièrent.

6º Le Roi et les Princes o. Etats promettent d'observer immédiatement tous ces points, sous leur parole de roi ou de prince, aussitét qu'on leur exhibera en original l'aveu

et ratification de l'Empereur.





Articles que les deux géneraux et les commisaires accorderont selon leur pouvoir et sous promesse de leur honneur de prince et de comte.

1º Sa Majesté Impériale fera évacuer, par ses genad'armes, les pays du Cercle, et rendra toutes les places, villes et villages, occupés par ses dites gens, lesquelles s'abstiendront, de toute exaction, insolence, etc

2º Le Cercle ne sera plus grevé d'aucuns logements, places de monstre, passages, etc.

De Les deux géneraux promettront, en vertu de leurs pouvoirs, que le dit Cercle, avec les Etats et princes de haute et basse qualité y incorporés, seront laisses en la paisible jouissance de la paix de religion et profanc, et de ce que ci-devant leur a ete promis au regard des eveches et de ce qui en a été résolu au traité de Mulhausen, et entin avec le libre exercice de la religion d'Augsbourg, suivant les constitutions impériales et la promesse et assecuration qui, par diverses sois, leur en a été donnée par sa Majeste Impériale.

Sur quoi les deux géneraux procureront d'obtenir de sa Majesté Impériale son obligation et assécurance imperiale, par laquelle elle promettra et s'obligera sons sa dign le et parolo impériale de ten r et fermement observer tous ces points, sans permettre qu'il y soit contrevenu, ainsi qu'elle maintiendra le dit Cercle en la jouissance d'iceax!.

Il cut cté, en effet, facile de s'entendre et de traiter sur la base de ces propositions. Quelques-uns des princes du Cercle inclinaient à les accepter, pour éviter une lutte dont ils n'attendaient que des calarmites, mais le roi de Danemark et ses allus, aveugles par leur présomption et fiers de leurs forces, rejeserent, avec dedain, le projet des med ateurs. Prenant le ton hautain de vainqueurs, ils exigé-

<sup>\*</sup>Archaves du Royanne Secrétairerse d'État allemande Correspondance de Ferdinand II.

rent que Tilly retirat le premier ses troupes des terres du Cercle et payat des indemnités considérables. Sur le terrain religieux, ils ne se con entérent pas des garanties que leur offrait le projet pour le libre exercice de la religion luthérienne, ils pretendirent de l'Empereur l'engagement.

1"de respecter ce qu'ils appelaient leurs froits, dans la possession de leurs domaines électifs, c'est-à-dire, des évechés; 2º De les maintenir dans leur juridiction ordinare, civile et écelés astique, nussi bien dans les benéfices qu'ils possédaient, à titre élect f, que dans leurs domaines hereditaires.

3º De ne pas intervenir dans les élections capitalaires.

4º D'abolir les visites des couvents par des dignitaires écolesiastiques non-autorisés, par les princes seigneurs du sol.

A ces conditions, ils consentaient à licencier à leur tour

les troupes qu'ils avaient mises sur pied.

Ce langage avait, au moins, le mênte de quelque franchise. Les véritables mobiles dont s'inspira ent le roi et ses anns, la cupidite et l'ambition, se revélaient assez clairement; il étuit en outre diffic le de restreindre plus étroitement les droits, et de ravaler plus bas la dignité de l'autorité impériale. Aussi, les commissaires impériaux s'elevèrent-ils avec une grande v vacité contre ce langage, qu'ils considérèrent, avec raison, comme injurieux à la personne de l'Empereur et attentatoire aux constitutions de l'Empire. Après avoir fait des réserves formelles sur ce point, ils exposèrent à lour tour les bases sur lesquelles ils croyaient pouvoir traiter.

1º Le roi de Danemark et ses alliés beeneierent leurs troupes sans pouvoir prétendre à aucune indemnité de

l'Empercur.

2º Les dites troupes évacueront le sol de l'Empire, es ne pourront être envoyées ni à Mansfeldt ni à l'ex-administrateur d'Halberstadt.

3º Mansfeldt sera expulsé de l'Empire.

4º Le roi et ses allies fourniront caution suffisante de ne



plus rien entreprendre contre l'Empereur ou es Etats fidèles, sous quelque prétexte que ce soit.

5° Le Cercle de la Basse-Saxe ne tolerera, sur son territoire, ni levees, ni passages, ni réquisitions militaires, sans

l'autorisation de l'Empereur.

6° Si, dans l'aventr, la defense du Cercle exige la mise sur pied de quelques troupes, avec la permission de l'Empereur, ces troupes seront jointes aux autres forces impériales et employées là où le besoin le requerra, en aucun cas, il n'en devra resulter le moindre inconvénient pour les États fidèles.

7° Des indemnités seront payées à l'Empereur et aux Etats fideles, du chef des frats que leur ont imposes, pour leur defense, les armements sans objet legit me du Cercle.

8° Le dur Christian, l'aine, de Lunebourg, sera remis en possession des comtes, baiblinges et domaines dont s'est emparée l'armée du Cercle, et des indemnités convenables lui seront payées, du chef des d'gâts commis dans lesdites terres.

On voit que ce n'était, au fond, que le projet meme des médiateurs, augmenté des articles relatifs aux indemnites légitimement dues à l'Eropereur, pour les frais de guerre, auxquels l'avait obligé l'attitule hostile du Cercle, et au due de Lunebourg, pour les actes d'hostil té réelle commis contre ses États, par l'armée de ce meme Cercle

Après un long cehange de répliques, où les récriminations tenaient beaucoup plus de place que les arguments. Tilly fit le premier un pas dans la voie des concessions. Il offrit de renoncer aux indemnités qu'il avait réclamees pour l'Empereur et le duc de Lunebourg, et rentra ainsi purement et simplement dans le cadre tracé par les med ateurs, mais il insista avec force sur l'obligation du roi et de ses a lies de desirmer les premiers. Il fit remarquer aussi que le Cercle, si ardent à revendiquer certains priviléges religieux, passait completement sous suence les plaintes précedemment portées clans les monitoires impériaux, contre l'oppression dont étaient vietimes les catholiques étables dans le Cercle de la Basse-Saxe, et principalement les ecclésiastiques.

Pour ne pas rester en arrière, les deputés du Cercle se déterminerent à se relacher sur quelques points. Ils proposèrent de beencier simultanément leur armée et celle de l'Empereur, en reformant, tour à tour, un régiment de chaque partie belligérante. Ils s'excusérent du reproche de messance envers l'Empereur, sur ce qu'il était notoire que les genéraux de la Ligue avaient, en plus d'une circonstance, refuse d'obeir aux ordonnances imperiales. Ils consentirent ensin à so désis er de leurs pretentions d'in dempites et à expulser Mansfeldt de l'Empire.

Mais ces concess ons de détails étaient largement compensees par des exigences nouvelles, et teilement exorbitantes, que la crainte d'etre ramenés malgré eux à faire la paix pouvait seule les leur inspirer. Ils introduisment, entre autres, dans leur ultimatum, la clause de la dissolution, non pas seulement de l'armee de la Ligue, mais de la Ligue elle-meme, « source de troubles et de desordre dans l'Empire, » Sortant des limites les plus clementaires de leurs attributions, ils voulaient imposer à l'Empereur l'évacuation de places et localités complétement indépendantes du Cercle, et soustraire au pouvoir impérial, l'interpretation de certains points de la paix de religion, ainsi que la juridiction des bénefices ecclésiastiques. Le luxe incroyable de garant es qu'ils demanda ent, pour être certains de l'obscryation du traité, suffit seul pour fudiquer ce qu'enxmemes pensaient de ces conditions nouvelles et moures Les négociations mises sur ce pied, le congres ne pouvait abontir. Il se sépara à la fin de Feyrier, sans autre résu tat que de constater, aux yeux de tous les juges impartiaux, la loyante des plenipotentiaires impériaux et la mauvaise foi de leurs adversaires. Après avoir pris connaissance des

propositions de l'Empereur, les magistrats municipaux de Brunswick déclarèrent aux commissaires de Tilly. « Que jusqu'ici on avait présente à leurs concitoyens cette guerre sous les couleurs c'une guerre de religion. Mais, qu'après avoir entendu les larges garanties assurées par les lettres de l'Empereur, ils ne pouvaient assez s'étonner que les princes et États du Cercie pussent se croire, le moins du monde, fondes à manifester des métiances si obstinées contre Sa Majesté Impér ale, que l'honorable conseil et la bourgeoisie de Brunswick avaient ignore jusqu'alors toutes ces choses, et que depuis leurs inées avaient nécessairement subi de profondes modifications!.

Peu de jours apres la cloture du congrès, l'Electeur de Saxe, rendant compte à l'Empereur de ses derniers efforts de conciliation, confessait que Tilly et Wallenstein s'étaient rapproches de ses propositions et lui avaient donne toute raison d'espèrer la conclusion de la paix; mais que le Cercie s'était obstine, malgre toutes les remontrances, à entremeler dans les negociations des objets tout à fait etrangers à leurs attributions; que le roi de Danemark, invite à faire connaître son opinion définitive, avait rompu les pourparlers, et brusquement mis un terme à la penible mediation des deux Electeurs<sup>a</sup>. »

Ces deux temorgnages, choisis entre beaucoup d'autres, justifient avec autant d'acist la conduite de l'Empereur et ce ses plenspotentiaires, quils soit accabiants pour le roi de Danomark et ses adies. La diplomatie de ces princes, defenseurs du 1 bre examen, reposait sur le mensonge, comme leurs moyens d'influence dans la bourgeoisie, leur bailleur de fonds en Aliemagne, sur la calomnie et la diffamation de l'autorite. La revolution est toujours la meine, quels que soient ses instruments, rois, princes, bourgeois ou proletaires. Et e ne change pas d'armes, elle en varie sculement la forme et l'usage

Hurter Ferikaans II. t. 2. p. 433 # Ibid

Un dernier fait donnera la mesure les intentions loyales apportees au congres par le roi de Danemark et les États du Cerc e. Ce fut pendant le cours meme des conferences que les plenipotentiaires danois signerent à La Haye le traité d'alhance offens ve avec l'Angleterre et les autres puissances coalisées contre l'Empereur. L'issue infructueuse de l'assemblee de Brunswick n'avait du reste jamais fait l'objet d'un seul doute chez les genéraux de l'Empereur. Parfa tement au courant de ce qui se passait chez les albes, ils avaient à plusieurs reprises exprime leur opinion sur ce qu'i, fallait attendre du congres, que Tilly appelait une comédie. La nouvelle du tra té de La Haye qui leur fut communiquée par le duc Christian, l'ainé, de Lunebourg-Cello, ne les surprit pas. Des la fin de l'année 1625, ils avaient signalé la nécessité de redoubler de vigueur dans les armements et de mettre de nouvelles forces sur pied Tilly demanda que son armée fût portee à 30,000 hommes, il évaluait, à un minimum de 60,000 thalers, les plus indispensables besoins de son artillerie. Wallenstein compléta ses régiments et en forma de nouveaux. Le comte Jean de Mérodo-Waroux fut charge de lever 6,000 Wallons, aux Pays-Bos, et d'autres officiers eurent mission de recruter, en Bohème, 15,000 hommes de pied et 6,000 cuirassiers. Le roi de Danemark et ses all es ne restaient pas non plus inactifs; outre les levees qu'ils poussaient avec ardeur, ils tirment de nombreux renforts de la Hollande et de l'Angleterre. Au milieu de cette agitat on guerrtere, il était difficile que la trove, conclue par les soins de l'Electeur de Saxe, ne souffrit pas quelques infractions Les allies ne pouvaient, d'ai leurs, mettre plus de bonne foi dans l'observation de l'armistice qu'ils n'en apportaient au congrès. Ils ne se contentérent pas de couper les vivres à Tilly et de soulever, contre au, a force d'excitations mensongères, les paysans des campagnes, ils abuserent des facilités de la trève pour commetire d'audacieux coups de main Au mois de décembre 1625, ils surprirent le régiment d'Isenbourg, tuerent plusieurs soldats et enlevèrent le heutenant-colonel Pleinevaux, avec d'autres officiers subalternes. Le 2 janvier 1626, un autre régiment de cavalerie de la Ligue, commandé par le Belge Van der Nersea, baron de Firmont, fut également victime d'une surprise et perdit 200 hommes.

Les rencontres entre les partis des deux armées étaient d'ailleurs journalières. L'une de ces escarmouches coûta la vie a Antoine Tserclaes, jeune et brave officier, plein de mérite et d'avenir, qui était lieutenant-colonel du regiment du comte de Tilly, son parent. Cette perte fut extrêmement sensible au lieutenant-général, qui en exprima sa douleur en termes aussi nobles que touchants, dans une lettre au père du malheureux officier.

La trève prit s'u avec le congrès : aux engagements de détail allaient succéder les grandes luttes dont dépendant le sort de l'Ademagne.

Google

## CHAPITRE XIL

Plans du roi de Danemark Ernost de Manafeldt Combat du pout de Desaut Defaite de Manafeldt. Mécontentement de la cour de Vienne coatre Wallenstiem, Mot du comte de Harrach Intrigues révolutionsaires du Landgrave Maurice de Heise-Cassel, Expédition de Christian d'Haberstadt en Hesse. Ses ressentiments contre le Landgrave. Dissensions entre le roi de Danemark, Mansfeldt et Halberstadt. Expédition du doc Jean-Braest de Saxe-Vicymer dans l'Evéché d'Osnabria k. Opérations de Tilly Siège et prise de Manden. Mesure énergique contre le Landgrave Maurice de Hesse-Cassel Mort de Christian d'Halberstad.

Les plans du roi de Danemark, bases sur ceux qu'avait présentés Gustave-Adolphe, se résumment dans les points suivants : Le roi se réservant de tenir tête à l'armée de Til y; Halberstagt avait la mission c'operer en Wesphaie et de faire une pointe, par la Hesse, jusque dans le Palatinat. La tache du due Jean-Ernest de Saxe-Weymar et de Mansfeldt était plus ardue. Tous deux ag ssant separement, mais de concert, devaient reje er Wallenstein, sur la Saxe, se frayer un chemin vers la Bohème ou la Silésie, et donner la main à Bethlen-Gabor, qui se préparait à envabir les domaines hereditaires de l'Empereur. Ce plan, qui ne manquait pas l'habilete dans sa conception, pechait gravement par l'insufusance des forces destinées à l'executer, et devait nécessairement conduire le monarque danois a un échec complet. D'apres ses dispositions, les differents corps des allies opéraient sur un demi-cerele de près de 200 lieues, contre deux armoes massees sur un centre etroit, d'où elles pouvaient rayonner dans toutes les directions et ceraser, tour à tour, leurs adversaires.

An mois de fevrier 1626, Mansfeldt, dont le corps venait

d'être porté à 12,000 hommes, par l'arrivée de 3,000 Ecossais et de quelques escadrons de cavalerie hollandaise. quitta les quartiers d'hiver qu'il avait pris aux environs de Lubeck, traversa le Meklerabourg et la marche de Brandebourg, pénetra dans la principauté d'Anhalt, et s'empara, par surprise, de Zerbst, dont la garnison fut passee an fil de l'epre. A quelques henes, pres de Dessau, Wallenstein. avait etabli, sur la rive droite de l'Elbe, une tete de pont pour conserver le libre passage du fleuve. Cette espece de fort etait garde par les Wallons du colonel Aldringen. Le 1er avril, Mansfeldt tenta une attaque, qui fut vigoureusement repoussee. Peu de jours apres, avant ele renforce de 6,000 hommes que lui amena l'administrateur de Magdebourg, il n'solat de renouveier l'assaut. Dans l'intervalle, le duc de Friedlandt avait envoye l'ordre à Aldringen de bruler le pont et de se replier sur les lignes impériales. Le brave colonel, desespere de cette mesure qu'il jugeait, à bondroit, auss pusillanime que funeste, obtint, à force d'instances, qu'elle fût contremandre et prit ses mesures pour assurer la defense du poste important qu'il occupait. Le 21 avril. Mansfeldt demasqua ses batteries de siège et deploya ces forces imposantes. Wallenstein, prevenu unmediatement, tit soutenir Aldringen par quelques regiments, sous les ordres du comte de Schlick, qui s'introduisireut dans le fortin, sans que Mansfeldt s'en apençut, grace à des tores qu'Aktringen avait fait tendre au-desses du pont, comme pour l'abriter du soleil. Dans la sorrée du 24, le due fut informé qu'à en juger par les dispositions de l'ennemi, l'assaut etait imminent. Il se porta aussitot vers Dessuu avec un gros de cavalerie, et s'embusqua dans les forets epaisses qui avoisinaient la rive gauche de l'Elbe. Le 25 avril, apres quatre jours de canonnade vigoureusement nourrie, Mansfeldt donna le signal de l'attaque. Ses gens aporterent intrepidement les remparts de l'ennemi, mais ils rencontrerent une resistance non mo na vive. Pendant



six heures, on se battit avec acharnement, sans qu'assiégants ou assièges parussent vouloir ceder. Tout à coup, le feu éclate dans le camp de Mansfeldt et produit diverses explosions. Cet incident jette le trouble parmi ses soldats, qui se croient tournés ; Aldringen saisit ce moment d'hésitation pour lancer toutes ses troupes dans un puissant effort; les assai lants phent et commencent à se debanger. Au même instant, la cavalerie de Wallenstein sort de son embuscade, tombe sur l'enneni, le culbute et en fait un cifroyable carnage. « L'ennemi a cié battu à plate-couture, cerivit-il à l'Infante, à laquelle il fit porter la nouveile de sa victoire, par le baron Antoine de Beaufort, nous lui avons pris 36 drapeaux, 2 etendards, 10 pieces de campagno et 4 mortiers. Il a laissé sur le champ de bataille, 6 à 7,000 cadavres, dont un grand nombre d'officiers, entre autres 3 colonels at 27 ou 28 capitaines. Nous avons 2,000 prisonniers, parmi lesquels le sieur Kniphausen, lieutenant genéral du duc Christian de Brunswick le puiné, quantite de capitaires et d'officiers superieurs!. » La cavalerie hollandaise fut particulièrement multraitée. A peine quelques centaines d'hommes purent-ils rejoindre les debris de l'armée de Mansfeldt. Le reste avait eté taille en pieces.

Fier de la victoire, la seule incontestee qu'il ait remportée dans la guerre de trente ans, Wallenstein en transmit le meme jour la nouvelle a Tilly. Il ne poursuivit Mansfeldt que jusqu'a Zerbst qu'il reprit, et revint immédiatement à Dessau, d'ou d'regagna son quartier-general d'Aschersleben.

Ce brillant succes du duc de Friedlandt, causa plus d'emotion au camp dans s que de joie à Vienne. La cour raperrale savait qu'il n'etait du qu'a l'insistance d'Aldringen et se montroit mécontente qu'on n'en eût pas tire plus de fruits. L'agent Bayarois à la cour de Vienne raconte,



Dr.g. NAVERSITY

Archives du royaume Secrét, d'Etat all-manas, Correst, de Waltenstein

dans une de ses lettres, que le comte de Harrach, beau pere de Wallenstein, avait confessé, à cette occasion, « qu'il craignait que son gendre ne fût pas à la hauteur de sa charge, dans les circonstances difficiles du present, qu'il serait préférable de mettre les Jeux armées sous les ordres du comte de T.lly, que les soldats entouraient de leur affection et dont l'experience militaire a'svait pas d'égale. »

Wallenstern essaya de se just lier, en representant que, s'il avait poursuivi Mansfeldt, il eat exposé le comte de Tilly aux attaques d'ennemis superieurs en nombre, et que, d'ailieurs, il avait dà surveiller certaines intrigues dange-reuses qui se pratiquaient en Thuringe. L'excuse avait, sous ce dernier rapport, une certaine apparence de vérité.

Parmi les prisonniers faits par T lly à la bataille de Stadloo, se trouvait le duc Guillaume de Saxe-Weymar. Ce jeune prince, mis peu après en liberte par l'Empereur, s'était empresse de marquer sa reconnaissance pour la mansuetude imperiale, en allant offrir, de nouveau, ses services au roi de Danemark. Au mois de mars 1626, il était en Thuringe, intrigant, ainsi que son frère Bernard, avec les princes du Cercle de la Haute-Saxe, pour obtenir la mise sur pied de 25,000 hommes, qui auraient rejoint le roi de Danemark et Mansfeldt. L'electeur de Saxe, jusque-là fort hostile aux deux frères, parut d'spose, cette fois, à les seconder; mais l'attitude menaçante de Wallenstein fit echoner les mences des jeunes princes.

Dans le meme temps que Mansfeldt attaquart Walieustem, le roi de Danemark preparait lentement ses operations et manœuvrait contre l'armée de Tilly. A la lin de l'evrier, il concentra ses forces autour de Wolfenbuttel, où se trouvait egalement Halberstadt, et detacha le colonel Fuchs à Tangermund pour assurer ses communications avec Mansfe dt. Son but etait de contraindre Tilly à evacuer le Cercle de la Basse Saxe, de le separor de Wallenstein, et de delivrer la Hesse des troupes imperiales qui l'occupaient. Le dernier point était l'objet important de la campagne, et se rattachait à des menées d'un caractère remarquablement révolutionnaire, que le Landgrave Maurice de Hesse pratiquait depuis quelques mois dans ses Etats.

On a vu que le duc de Friedlandt, en quittant la Hesse. y avait laisse le comte de Mérode avec quelques milliers. d'hommes pour tenir le pays en bride. Après le depart du genéralissime impérial. Maurice revint a Cassel, dans "intention de recommencer une nouvelle agitation politique contre l'Empereur. Ne pouvant plus compter sur la noblesse, desormais independanto de lui, il s'alha avec le peuple d'ajors, la bourgeoisie. Il chassa de son conseil prive tout co qui, de pres ou de loin, tenuit à l'aristocratie, et le composa exclusivement de membres tires des classes. bourgeoises. L'esprit qui dominait dans ce nouveau conseil se révêle clairement dans un mémoire publié par Wo.fgang Gunther, à la fois l'homme de tête et d'action du parti. Ries ne manque à ce manifeste revolutionnaire, ni la periode abondante en grands mois, ni la phrascologie prélenticuse et emphatique, ni l'audace du programme, ni l'alteration mensongère des faits. Après avoir essayé de montrer que le temps était venu de sauver la patrie, aux prix des sacrifices les plus grands et les plus desesperes, Gunther indiquait comme moyen de salut : « La levée en masse des hommes de bonne volonte, auxquels les fils meme de souverain donneront de glorieux exemples; l'apport, sur l'autel de la patrie, du dixième ou tout au moins du vinguème de la fortane de chaque particulier ; l'appel à la Landwehr ; l'enrolement porte au double des mille soldata deja votes par les États; interdiction de toute fourniture, de toute protection à l'ennemi ; l'enimagasmement de tous les grains Jans les forteresses ; la rupture complète, irréconc.luble avec la poblesse, « qui, semblable aux pommes de l'Inde, cache, sous un extériour séduisant, des THAT.

cendres inertes, et qui pe voudra jamais entendre parler. d'ogalite et de charges patriouques, tant qu'elle verra plaper, dans les pues, l'aigle imperiale de ses Franches-Patentes; - alliance etroite du landgrave avec les villes, qui de jà, dans les temps d'autrefois, ont sauve leurs princest. enfis la nomination, comme organe de cette alliance, d'une commission permanente des Etats, munie de pleins pouvoirs. » Maurice approuva co plan, et déclara solenne lement qu'il n'attendait, après Dieu, son salui et ce ui de son pays que du môlecourago du tiers-etat. Le 🖁 avril les deputés Jes villes convoques à Cassel, deleguerent huit d'entre eux pour former la commission permanente. Colle-ci se mit immédiatement en rapport avec le Landgrave, après avoir prété le serment de garder le secret le plus profond aux ses deliberations. Elle approuva toutes les mesures que Maurice. lui proposa pour la defense du pays, et la soumission por la force de la noblesse. Mais, en depit des graniles plirases patriotiques éloquemment debitées, il fa lat reconnaitre l'insuffisance de l'altrance des villes et du Landgrave pour dominer la actuation. La conscience elastique du parti révolutionna re, que Maurice croyait guider, n'eprouva pas le moindre scrupule de recourir à l'etranger. Les deux fils du Landgrave se firent eux-memes les agents de la commission, ils allèrent mendier, l'un, l'appur du prince d'Orange. et des Hollandais, l'autre la protection de la France, Autant. le langage était arrogant à Cassel, autant il fut humble à Paris Co n'etait pas assez d'implorer la bienveillance de Louis XIII en faveur de la maison landgraviale, qui avait l'honneur de compter parmi les plus anciens et les plus lideles amis de la France; on employant les plus basses. flatteries envers Rickeilen = C'est avec pleine confiance que je madresse a yous, M. le Cardinal, ecrivait Maurice, yous, a qui nous devons toutes ces sages et magnanimes meaures qui ont rendu la France chere à ses amis, redoutable à sisennemis, et, au moven desque les vous avez releve la grandeur affaiblic du nom français, et les espérances éteintes du peuple allemand » Malgré tous ces frais d'adulations, le prince Guillaume ne rapporta de Paris que des assurances aussi riches de promesses que pauvres d'effets; son frère, à la Haye, et le colonel Hill à Londres, ne furent pas plus heureux.

Les choses semblèrent prendre un meilleur aspect du côté du Danemark, avec leguel Maurice négociait depuis longtemps. Le 11 avril, le Landgrave soumit à la commission une proposition de Christian IV, dont voici la substance : si le Landgrave Maurice prend, de concert avec les Etats, l'engagement sans reserve de mettre sur pied une armée, d'appuyer les Danois de toutes ses forces, de leur ouvrir ses forteresses, en cas de besom, le roi consentra à prendre sous sa protect on spéciale la personne, les terres el les sujets du dit Landgrave, avancera l'argent nécessaire pour lever 6,000 hommes, soldera ce corps de troupes, et enverra Halberstadt en Hesse par le plus court chemin possible. Ces clauses parurent dures à la commission qui out préféré payer son concours en phrases qu'en actions. Dans l'impossibilité de reculer, elle donna l'autorisation demandée par Maurice, mais elle mit dans les termes de cet acte une circonspection qui révélait peu de confiance, et dans sa cause et dans son nouvel allie. Le Landgrave se hâta de dépéciler au camp. Danois un de ses conseillers, chargé de s'entendre définitivement avec le roi, et de presser l'envoi des secours supulés<sup>1</sup>.

Christian IV était lui-même trop à court d'argent pour faire les avances qu'il avait promises au Landgrave de Hesse Cassel. Ses agents parcouraient les cours coalisées, dec arant que si on ne lui fournissait de nouveaux subsides, il serait contraint de fuire la paix. Il frappa en outre les évoches d'Osnahruck et de Munster de lourdes contri-



<sup>1</sup> Gimeror Gustave Adolphe p. 535 et s.

busions, et s'adressa meme à l'Electeur de Saxe, qu'il savait mecontent de Wallenste n'et aign contre l'Empereur Jean Georges s'excusa, et, poussé à bout par les observations hautaines des envoyes danois, declara que jusqu'à présent it n'avait servi l'Empereur que d'un doigt, mais que désormais il le servirait de tout son corps!

En défaut sur la première partie de ses engagements, Christian voulnt au moins en remplir la seconde II chargea l'ex-administrateur d'Halberstadt de se rapprocher des frontieres de la Hesse. Depuis quelque temps, celui-ci avait noue des intelligences dans la ville impériale de Goslar, dont les habitants étaient, pour la plupart, ennemis ardents de l'Empereur. D'accord avec eux, il s'approcha de la place par une nuit obscure, et tenta de l'enlever par escalade. Mais son secret avaitete trah.. Les magistrats d'opinion fort differente de celle du peuple, veillaient avec leurs soldats. Les gens d'Halberstadt, accueillis par un feu meurtner, s'enfuirent en desordre. Comme si cet échec cut subitement change ses plans, l'ex-administrateur se jeta brusquement sur la droite, franchit le Weser, dans le voisinage de Hamein, culbuta un detachement d'impériaux qui voulait l'orrêter, et traversa l'evéclie de Paderborn, longeant les frontières hessoises. Il semblait que le pressentiment de sa fin prochaine ou les souffrances de sa maladie l'excitassent à un redoublement de cruauté. Sa fureur ne se bornait pas à la destruction sauvage des maisons, des fermes et le tout ce qui peut servir a nourrir ou à abriter des criatures humames, il soumettais à d'affreux supplices les malbeureux qui tombaient dans ses mains. Il les faisait écomher. ou enterrer vaf, mutilier, massacrer en detail, éventrer, brûler à peut feu. Le sexe, l'enfance et la vieillesse n'étaient pour ses detestables bandits qu'un presexte à de plus exerrables infamies. On sattendait à le voir pointer sur le

Google

LN

L'Archivez du royaume. Corresp. hist. t. VI.

Palatinat, et dela l'Infante ordonnait à ses généraux d'y mener quelques milliers d'hommes de renforts; mais, à l'approche de Tilly, il pénétra dans la Hesse, jeta des garnisons dans Mindon et Goettingen et entra, le 12 avril à Nordheim. De la, il lanca des parties dans l'Eichsfeldt et enleva quelques dépots du duc Georges de Lunebourg. Ces contremarches multipliees n'avaient pis cependant pour seul but d'empêcher les levées du duc Georges. Bien qu'il out ordre d'entrer en Hesse, Halberstadt connaissait trop bien le Landgrave pour hasarder l'entreprise sans s'etre positivement assuré du concours actif de ce prince. Il voulait que Maurice lui ouvrit ses forteresses, lui cédat le pays de la Werra, comme grenier d'approvisionnement, et sit avancer des armes et de l'argent par la corporation des Juifs Hessois, au comte de Solms, qui faisait, dans le voisinage de Cassel, des enrôlements pour les Danois. Les régiments de Holstein et de Saxe-Lunchourg, ayant été envoyés pour renforcer le corps de Mérode, Halberstadt exigea que Maurice enterat, par un coup de main. l'un de ces regiments et rompit a nai publiquement et sans retour avec l'Empereur : Le Landgrave et sa commission, tremblant de se compromettre, chercherent à éluder toutes ces demandes ills croyaient avoir assez fait, en fourmissant quelques chariots de vivres et de munitions aux Danois, et en permettant au comte de Solms de faire des recrutements, qu'i s defendaient au colonel catholique Schoenberg. « Le pays de la Werra est epuisé, cerivait Maurice; quant à enlever le Holstein, ce fou, seduit par les jésuites, ce serait aussicontraire au droit des gens que peu prudent. » Dans son intiraté, il se plaignait que Christian est trop peu d'infanterie. Il s'etait attendu à une diversion plus forte de la part. des Danois, ce qui lui eut perm s'de poser en victime, visà-v s de l'Empereur, en cas d'échec, et de courir moins de risques. Le tenace égoisme de ce prince persistant à exiger des autres des sacrifices et un desintéressement dont luimême se montrait grossièrement incapable. A la fin d'avril, le comte de Solms amena à Halberstadt un petit corps de 4,000 hommes, qu'il avait rassemble en peu de jours, et Maurice lui envoya, sous main, 3,000 soldats, qu'il n'osait employer lui-meme, avec quelque artillerie.

Halberstadt crut le moment favorable de tenter un coup decisif, et d'attiquer Merode. Une victoire, esperantil, ferait enfin cesser les hésitations de Maurice. Il pénétra donc dans la Hesse, et se dirigea sur la ville de Hirschfeldt, aux environs de laquelle se trouvaient les nouveaux regiments de Merode. Mais menuce par Tilly sur ses flancs, et pres d'etre coupé dans ses communications avec la Basse-Saxe, il revint precipitamment sur ses pas. Su route le conduisait par Cassel. Il affecta de tourner la ville et refusa deslaigneusement un dejeuner que lui offrit le Landgrave. De retour à Goettingue, il ecrivit le 9 mai, à Maurice, une lettre fulminante, dans laquelle il accabla ce lache prince de mepris, fui reprocha la bassesse de ses sentiments et le monaça des châtiments de Dieu et des hommes.

Pendant qu'Halberstadt manœuvrait sur les frontières de m Hesse, le roi de Danemark se disposait à se mettre en campagne. Mais ce n'était plus ce prince plein d'arceur et de presemption qu'en avait vu, un un auparavant, réunir en un faisceau les divers Etats hostiles à l'Empereur et proclamer d'avance la victoire. Les illusions avaient disparu pour faire place au decouragement. Les depuis de Lunebourg-Celle, qui le virent à la fin d'aveil, le trouverent change d'une manière effrayante, et, pour ainsi dire, meconnaissable, pale, maigri, triste, abattu, parlant a perna et a phrases entrecoupées. Cette alteration de sa sante chait sans doute une suite de sa chute à Hameln, mais les difficultes de sa position et l'ivresse presque journaliere. dans laquelle il cherchait un refuge contre ses chageins, n'y avaient pas peu contribue. Ses allies se montraient plus prodigues de paroles que d'argent, et la plupart des subsi-





des, sur lesquels il avait le droit de compter, étaient encore à payer'. Ses rapports avec Halberstadt et Mansfeldt étaient pleins d'aigreur; les deux généraux reprochaient à Christian de repousser tous les conseils et de n'écouter que lumerne. Mansfeldt refusait positivement de lui obeir et semblait même se faire une lot de contrevenir à toutes les instructions émanant du quartier-général. Les sombres dispositions de Christian IV s'étaient étendues à son entourage, en mourant, Halberstadt prédit, qu'avant peu, les Danois subtraient une défaite signalee. Tilly y faisait peut-être allusion, lorsqu'il écrivait qu'il espérait amener en bref les affaires de Sa Majeste Imperiale, plus en une journée que n'avaient fait les conferences de Brunswick en quatre mois\*

Le roi débute par lancer un manifeste, dans lequel il declarait « qu'il n'avait auc un desse,n d'offenser personne avec son armée, mais sculement de défendre le sien, et le Cercle de la Basse-Saxe, dont il était géneral, d'autant qu'il s'apercevait que l'Empereur et la Ligue catholique avaient l'œ I sur ledit Cercle, pour y ruiner et par toute l'Allemagne indifferemment, ceux qui n'étaient pas catholiques. » Puls. 1. envoya le duc Ernest de Saxe-Weymar faire une incursion dans les evecliés d'Osnabruck et de Munster avec six regiments et 8 pièces d'arti, lerie. Jean Ernest s'empara d'Osnabruck, contraignit le chapitre d'élire le fils aine de Christian IV au poste de Coadjuteur et leva d'énormes contributions sur les deux évéchés. Rappelé par le roi, qui le destinant a rejoindre Mansfeldt, selon le plan primitif, il revint à Wolfenbuttel, le 7 Avril, laissant sculement quelques garnisons dans trois places, moins pour garder le pays que pour y continuer le pillage organisé et favoriser la evec d'un régiment d'infanterie, dont avait charge le colonel Amsterraedt\*.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archives do royaums, Corresp. hust. 4. VI. <sup>2</sup> Rad. <sup>2</sup> Ibid.

L'invasion du pays d'Osnahruck par le duc Jean Ernest de Saxe-Weymar inquietart d'autant plus Tilly, qu'il avait lieu de craindre que les Hollandais ne 1 sent marcher à la rencontre du jeune prince des forces assez considérables pour menacer sérieusement l'Electorat de Cologne et les évêches circonvoisins. Il detacha aussitot le comte d'Anholt, avec les colonels Gal as, Lindeloo et Erwitte, pour barrer au duc l'entrée des évechés de Munster et de Paderborn, mais jugeant, avec raison, ce corps trop faible pour prendre l'offensive, il réclama avec instance des secours de l'Infante. La princesse envoya immediatement le comte Storza Visconti donner l'ordre au comte Henri de Berg de se mettre en marche contre le duc de Saxe-Weymar. La retraite precipites du prince Saxon donna lieu de croire à l'Infante que l'intervention de son armée était inutile. Cependant, sur de nouvelles démarches de Tilly, elle ordonna au comie Ernest d'Isenbourg de se poster dans l'eveché d'Osnabruck avec 5 régiments d'infanterie, et 1,000 chevaux, pour aider Anholt à purger le pays de garmsons ennemies. Le genéral de la Ligue eût désiré vivement, qu'après avoir accompli cette mission, Isenbourg eut amené à l'armée catholique les troupes sous ses ordres. Mais ce seigneur avait reçu des instructions directement contraires, et l'Infante résista a toutes les soillettations de l'Electeur de Bavière et de Tilly pour la faire revenir sur ce point.

Dans l'intervalle, le comte de l'illy s'éta t dirige luimême avec la majeure partie de ses forces contre Halberstadt. Il essaya de faire admettre une garnison catholique dans la ville de Goslar, qu'il eroyait trouver doctie à ses conse ls, après le danger auquel elle venait d'echapper. Les magistrats sy montraient, en effet, assez disposes, mais la populace, excitée par les amis d'Halberstadt, s'ameuta. Le Bourgmestre, arrête un instant, faillit ctre assessiné, et le conseil, saisi de terreur, n'osa donner suite à ses intentions. Le lieutenant general passa outre,



s'empara de Clausthal et de Zellerfeldt, et mit sa cavalerie à la poursuite de l'ex-administrateur. Le colonel de Cron-berg, qui la commandait, talonna de si près l'arrière-garde du prince brunswickois, qu'il en culbuta une partie dans le Weser.

A Clausthal, Tilly fut atteint dune flevre tierce, don't les premiers symptômes, asses graves, jetèrent une grande alarme dans son armee. Jamais on ne vit mieux l'affection que lui portaient les soldats, lu haute estimo dont il jouissait dans l'Europe entière. A Nancy, comme à Bruxelles, à Vienne, comme à Munich, on attendait avec une anxieuse impalience, on se communiquait, avec empressement, les bulieuns envoyés par les médecies sur cette santé si pre cieuse<sup>1</sup>. Au bout de quelques jours, le mai céda, Tilly se hata de reprendre la marche contre Halberstadt, Suivant les traces de l'administrateur, il pénétra en Westphabe et le força d'évacuer l'évêché de Poderborn. Jusque-là le roi de Danemark, occupé de pégocier avec le duc de Lunebourg-Celie qui l'amusait de belles paroles, était resté macuf. L'éloignement de Tilly sembla le réveiller, il envahit soudainement l'uveché d'Hi desbeim, s'empara de quelques places, et fit mine d'attaquer les lignes de Wallenstein.

La nouvelle de ce mouvement parvint à Tilly, au moment où Ha berstadt ramenant ses bandes, à travers la Hesse, dans la principauté de Grubenhagen, il était libre, son plan fut aussitôt arrêté. Il descendit rapidement sur le Weser, le franchit à Hameln et se présenta inopinément devant la ville de Hanovre, dont Christian IV venait de rappeler la garnison. Le lieutenant-général comptant sur l'impression de sa souda ne arrivée et sur les dispositions impérialistes des magistrats, se flattait d'entrer dans la place, sans coup férir; son espoir fut déçu. Bourgeois et magistrats se trouvèrent unanimes à repousser les somma-



Archives du royaume, Corresp. de Maximuen, Corresp. hist

tions du genéral catholique, et refuserent de laisser entrer un seul de ses soldats dans leurs murs.

Les movens de persuasion et les menaces mutilement epuisces, Tilly, qui n'était pas en mesure d'ouvrir un siège régulier, fit en amer des nigociations amiables, par le colonel de Lerchenfeldt, commandant son avant garde. Cet officier demanda aux magistrats l'engagement écrit de a'admettre, a l'avenir, aucune garnison danoise. Cette proposition rentrait parfatement dans les vues des magistrats, non-seulement dis s'empressèrent d'y souscrire, mais encore ils officient à Tilly, 10,000 thalers, au colonel de Lerchenfeldt, une chaine de cuirosse en or, et au commissaire de

guerre Hoffager une mehe coupe d'argent.

La diversion operes par Tilly contraignit le roi d'abandonner ses projets contre Wallenstein et de rentrer dans Fereche d'Hilderheim Ce fut alors qu'Halberstadt tenta de soulever la Hesse et de detruire le corps du comte de Merode. Prompt comme la foudre, Tilly apparat au eusur do la llesse, et sa seule presence dejoua l'effort desespere d'un ennemi aux abois. Passant la Werra, ontre Eschwege et Allendorf, il remonta jusqu'à Ilirschfeldt, dont il s'empara, le 8 mai. Desivre de toute inquietado, par la retraite du prince Brunswickois et l'inactivité du roi, il revint lentement sur ses pas, Jesarmant toutes les petites places Situees sur son passage, et ramassant lout ce qui put se trouver de gra na et de vivres a plusieurs l'eues a la ronde Le Landgrave trembla dans sa capitale; mais, comme s'il cut detaigne une victoire trop facile sur ce prince pusibanime, le heutenant-general passa devant Cassel sans s'arretor, et descendit le Weser jusqu'a Grebenstein. Maurice, voyant forage s'eloigaer, respirait, lorsqu'il apprit que l'armée de la Ligue assiègeait Minden, sa principale forteresse.

Le 8 juin, en effet, Tilly avait qu'itte Grebenstein avec une partie de ses iroupes, et dans la soirée il investissait



Minden. La position de cette ville, au confluent de la Werra et de la Fulda, dont la réunion forme le Weser, la rendait extrémement forte. Elle était, en outre, defendue par une garnison de 800 Brunswickois, soldats d'élité, que commandait le lieutenant-colonel Cloux. Aussi la confiance des habitants alfait-elle jusqu'à la présomption. Les sommations de Tilly furent rejetées avec dédain, et le siège commença : malgré le feu de la place, les travaux de tranches furent pousses avec tant d'activite, que le 7 juin, les battories des assiègeants, composées de douze pièces de gros calibre, se trouvèrent en état d'entamer la breche.

Pendant trois jours, sole ais et habitants rivalisérent de zèle et de valeur dans la defense. Deux assauts furent vaillaniment repousses. Le 9 juin au soir, la bréche principale avant ete considerablement agrandie, Tilly envoya un parlementaire dans la vide, pour sommer le commandent de se rendre. Cloux rejeta la proposition avec d'autant plus de hauteur qu'il comptait sur des secours prochains, et qu'au pied de la breche coulait, servant de fossé naturel, la Werra, qu'il croyait infranchissable en cet endroit. A ce refus, fait en termes cavaliers, les bourgeois ajoutérent l'insulte, le parlementaire catholique fut hué et injurié. A neuf heures, l'artillerie des assiégeants ouvrit le feu, et quelques heures après les troupes de la Ligue se lancèrent à l'assaut, en quatre endroits différents. Le comie de Furitenberg, qui conduisait la veritable atlaque, passa la rivière par un gué qui lui avait éte signalé, et se jeta, avec furie, sur la grande brèche. Les défenseurs de Mincen , surpris , resistèrent neanmoins avec opinitatreté, mais bientôt culbutes, ils se refugiérent, en désordre, dans le cimetière. lls y furent poursuivis, forces et massacres. Les soldats de Furstenberg, ivres de fureur et de sang, sourds aux ens de miséricorde et de quartier, se livrèrent, pendant trois heures, à tous les emportements de la rage, aiguisée par la soif de la vengeance. Tout ce qui tomba sous leur main,

gens de guerre, bourgeois, femmes ou enfants fut improyablement égorge, au milieu d'horribles clameurs, rappelant l'affront fait, la veille, au parlementaire. Le colonel Cloux, désespéré, épargné par les balles qu'il bravait au plus fort de la melée, ne voulut pas survivre à cette effroyable catastrophe. Par une etrange composition de conscience, reculant devant la làcheté du suicide, il se fit tuer par un de ses valeis. Pour couronner dignement cette scène d'horreur, l'eglise de Sainte-Egide convertie en poudrière, sauta deux jours après, et couvrit de ses ruines les cadavres des habitants du Minden Des 800 Brunswickois, 7 seulement survécurent à ce désastre.

Des le lendemain du sac de Minden . Tilly somma , en termes impérieux, le Landgrave Maurice d'admettre garnison imperiale dans Cassel, et appuya ses menaces de l'eavoi de forces imposantes dans le voisinage de la résidence princière. Maurice essaya de detourner le coup par ses protestations ordinaires. A l'en croire, nul n'était plus que lui devoue à l'Empercue, nul plus obeissant; la malice seule de ses ennemis pouvait supposer le contraire. Il pretexta sa ruine immeritée, l'epuisement de ses sujets, et tàcha, par tous les moyens, d'eluder l'extrémite de livrer. sa dernière forieresse. Las de ces filandreuses divagations, Tilly prit un parti radical Il convequa les Etats du Landgraviat, pour le 17 juin, à Gudensberg, et déclara ceux qui ne comparaitraient pas, attents da crime de lesemajesté Les États effrayes obcurent, malgré l'opposition du Lanagrave qui, craignant de se compromettre sans retour, resolut enfin de se faire représenter à l'assemblée, par le prince Guillaume, son fils.

An jour marqué, le comte de Gronsfeldt et le commissaire-general, colonel Ruepp, se presentérent devant les Etats au nom du comte de Tilly, et leur declarement :

Qu'attendu que le Landgrave Maurice avait viole ses devoirs de vassal de l'Empire, soutenu les ennemis de l'Em-

pereur, appele le duc Christian de Brunswick, et fait des préparatifs suivis d'un commencement d'exècut on pour attaquer les troupes impériales, Sa Majesté Imperiale exigeait 1°qu'il reçut quatre compagnies d'infanterie imperiale dans sa forteresse de Cassel; 2° qu'il destituât et eloignât de sa personne ses conseillers suspects, nommément le jurisconsulte Wolfgang-Gunther, 3° qu'il abdiquât, en faveur de son fils ainé, le prince Guillaume.

Ce langage energique (it, sur les Etats, une impression que ne purent effacer toutes les manœuvres de Maurice. Comme leur reponse, embarrassée par les négociations qu'us avaient entances avec leur souverain, se faisait attendre, Tilly fit avancer ses troupes et serra de pres Cassel Des escarmouches eurent heu entre les avant postes catholiques et les soldats Hesso's. La crainte de voir relater la guerre dans le pays et y promener ses fureurs rendit les Etais plus empresses. Tilly, que de nouvelles et importantes entreprises appelaient au dehors, consent l provisoirement à ne pas insister sur l'abdication du Landgrave, mais à son tour. Maurice fut contraint de signer l'engagement formel, sous peine de confiscation de tous sesfiefs, biens et domaines, de demeurer dans l'obsissance due a Sa Majesté Imperiale: de n'ouvrir, à qui que ce fût, ses forteresses de Cassel, Ziegenhain et Rheinfels, de ne donner appui quelconque aux canemis de l'Empereur, de rompre toutes ses correspondances étrangères, d'assister au contraire, en toutes circonstances, les troupes imperiales, et de leur donner pleme liberté de passage et de repassage par ses terres. Par un second acte authortique, le Landgrave s'obligea à éloigner Wolfgang-Gunther, à se réconcilier avec la noblesse et à l'indemniser de tous les degris faits par ses soldats sur les terres nobles. La garantie de ces engagements fut l'occupation de Cassel par un detachement de l'armée catholique. On y trouva une énorme quantité d'armes et plus de 100 pièces d'artillerie. Halberstadt n'eut pas le loisir d'être

temoin de l'humiliation du prince auquel il attribuait, non sans raison, le miscrable avortement de sa dernière campagne. Depuis longtemps, une fièvre lente le consumait. Les débanches mouies et les fatignes sans mesure, entre lesquelles se partageait sa vie, avaient détruit ce corps, jeune par l'age et prématurement vieille par le crime. L'expedition de Hesse acheva d'épuiser ses forces et la violence du mai le cloua sur son lit, à Nordaem. Il se fit néanmoins transporter à Wolfenbuttel, où il espérait trouver des soins plus eclairés, et des merceins plus habiles. Il n'y trouva que la mort, et s'etergnit le 16 juin 1626, âgé seulement de 27 ans.

Le broit courut qu'il avait été empoisonné, « lui estant sorti, écrivait un conseiller de l'Infante, un grand vilain ver par la gorge! » L'Oesterreichischer-Loebeerkranz rapporte sérieusement le même conte (p. 95). Il door e même les dimensions du ver, quatre condées de long et deux doigts de large. Cette vie si bruyante et si agicee prit fin dans le silence et le délaissement. La solitude se fit autour de Christian de Brunswick, des que la maladie eut fait tomber l'épée de ses mains, et sa mort eut moins de retentissement que le plus vulgaire accident. Ce triste isolement de son agonie put être une cruelle expiation pour cet homme si épris de lui-même.

Ame dégradee par la debauche et le culte le plus grossier des sens, capab e de toutes les audaces et de tous les excès, sans autre religion qu'une haine fanatique contre les catholiques, Halberstadt n'emporta dans la tombe que le mepris de ceux qui soldaient son bras mercenaire et les maledictions des innombrattes victimes de son execrable forocité. L'histoire se separe sans regret de ce venal et sanguinaire routier, dont l'unique et ster le merite fut la bravoure du solcat.

Archives du roynume, Corresp. bat

## CHAPITRE XIII.

Jalouse de Wallenstein contre Tuly Sourcles mênées contre l'armée de la Ligue. Les quartiers d'hever l'afforts de l'Empereur pour faire disparairre la méantellegence des deux généraux Congrés de Braxellos. Entrevue de Wallenstein et de Tilly. Plans de campagne communs. Opérations malla ureixes de Wallenstein en Hongrie. Mort d'Erpost de Monsfeldt.

La nature orgueilleuse de Wallens ein ne pouvait souffrir qu'avec impatience la gloire acquise, au prix de tant de luttes sanglantes, par le vieux géneral de la Ligue et ses braves véterans. Une sourde jalousie le devorait, et malgré sa dissimulation habituelle, il n'avait pu s'empêcher d'en laisser transpirer quelque venin. Toutefois, il n'osa d'abord laisser libre cours à ses sentiments, et sut persuader à son beau-père, le comte de Harrach, qui le répéta à l'Emperenr, « qu'il considerait le comte de Tilly comme un père et un géme guerrier dont il se glorificrait de suivre les lecons » Mais, à mesure qu'il s'eloigna de Vienne, il se contraignit moins et sa hauteur envieuse prit le dessus, des que le rapprochement des deux généraux eut necessité entre eux des communications suivies. Le duc de Friedandt, s'étayant de son titre de genéralissame de toutes les armées inpériales, prétendit avoir le pas sur Tilly dont l'ame grande et genéreuse ignorait les étroites susceptible atés de la vanité, et ne connaissait devant l'accomplissement de son devoir aucun obstacle d'amour-propre. Peu dispose de lui meme à s'opiniâtrer cans de puériles contestations, le general de la Ligue ne pouvait, dans cette circonstance, faire de concessions qu'avec l'assentiment de

l'Electeur de Bavière, car ce n'était plus sa personne, mais la dignité de son souverain qui était en jeu. Il demanda des instructions à Munich. Maximilien agit dans cette circunstance avec une motération remarquable. Il émit l'opinion que Tilly ayant egalement le titre de général de l'Etapereur, chacun des deux cliefs devait avoir la présonne a son tour, que si Wallenstein refusait d'accepter cette transaction, m'eux valait, dans l'intérêt public, passer par ses exigences que de perdre le temps en discussions aussi steriles qu'irritances. Il manifesta, neanmoins, l'espoir que Wallenstein aurait egard aux avis du neutenant-general pour le plan des opérations de guerre, et que celuci qui connaissait l'humeur du due de Friedlandt, mettrait dans sa condu te la circonspection et la sagesse necessoires.

Fidele sux conseils de l'Electeur, Tilly céda sans plus de difficultes la presennee à Wallenstein, mais le generalissime unperial n'es devint pos plus concibant. Il évita de préfer son concours aux operations enfamées par son collegue contre le roi de Danemark. Lorsque l'hiver (1625) 1626) approcha, il s'empara des meilleurs quartiers pour ses troupes, sans s'inquieter des besoins de l'armée catholique. Au mois de decembre, cette armee, qui avait soutenu tout l'effort d'une campagne penible et laborieuse, se trouva ruduite a chercher ses cantonnements dans des contrees dejà épuisees par la guerre, et hors d'état de nourrir leurs hotes. Tilly (it entendre de vives reclamations; elles furent inutiles. Les remontrances de Maximilien de Baviere, les ordres les plus formels de l'Empereur venaient se briser contre l'inflexible volonte de Friedlandt. Les officiers imperiaux rapidement penetres de l'esprit qui animait leur chef, allaient jusqu'à expulser violemment les n'giments de la Ligne des postes qu'ils desservaient. Il fallut, pour mettre un terme à ces insolences, que Tilly donnàs l'ordre à ses gens " de repousser la force par la force. Les autorites des pays occupés par l'armee catholique se prevalurent de l'exemple

de Friedlandt, pour se refuser aux réquisitions des commissaires bavarois, et leur suscitérent des obstacles de toute nature. L'hiver, saison de repos, fut pour les veterans de Tilly, un temps de privations, d'autant plus cruelles qu'elles etaient moins prévues. « Les fatigues, la froidure, et la famine, écrivait-il à Bruxolles!, me font plus de mal que l'ennemi. » La misère du soldat le provoquait à l'insubordination et à la violence, les paysans maltraités fuyaient en masses leurs villages, et, aignis par l'oppression, se vengeaient par mille moyens de ceux qu'ils regardaient comme leurs persécuteurs.

Loin de donner la plus faible assistance à Tilly, Wallenstein lui refusait jusqu'aux vivres. Il semblait faire de la scandaleuse abondance qui regnait dans ses quartiers, un appat a la desertion des soldats de la Ligue. Des centaines d'hommes, poussés par la faim, quittèrent leurs corps pour courir sous les drapeaux du généralissime imperial, qui les accueillait avec faveur. Des régiments entiers se trouvèrent, pour ainsi dire, dissous, et les choses en vinrent au point que Tilly manda à Munich qu'il allait se voir forcé d'évacuer les terres saxonnes.

L'Electeur de Bavière, inquiet des suites funestes que pouvait entraîner la mésintelligence des deux généraux, sit tous ses essorts pour y remédier. Il envoya son cousin, l'évêque d'Osnabruck, à Mayence, pour confèrer, à ce sujet, avec le Nestor des princes allemands. L'archeveque Schweicard manifesta la craînte qu'il ne sût trop tard, et conseilla de nouvelles concessions. Mais ce système, poussé jusqu'aux dernières limites par Tilly, avait été impuissant à calmer la hauteur, sans cesse croissante, de Wallenstein. L'Empereur, vivement pressé par Maximilien, s'émut à son tour, son attention venait d'être precisément éveillee par un grave différend survenu entre le duc de Friedlandt

Archives du reyaume, Corresp, hist. 3, VI.

13

l'Electeur de Bavière, car ce n'était plus sa personne, mais la dign té de son souverain qui était en jeu. Il demanda des instructions à Munich. Maximilien agit dans cette circonstance avec une modération remarquable. Il emit l'opin on que Tilly ayant également le titre de genéral de l'Empereur, chacun des deux chefs devait avoir la préseance à son tour, que m Wallenstein refusait d'accepter cette transaction, mieux valait, dans l'interêt public, passer par ses exigences que de perdre le temps en discussions aussi steriles qu'irritantes. Il manifesta, neanmoins, l'espoir que Wallenstein aurait egard aux avis du heutenant-general pour le plan des operations de guerre, et que celui-oi qui connaissoit l'humour du due de Friedlandt, mettrait dans sa conduite la circonspection et la sagesse necessaires.

Fidele nux consults de l'Electeur, Tilly ceda sans plus de difficultes la preseance à Wallenstein, mais le generalissime imperial n'en devint pas plus conciliant. Il evita de prefer son concours aux operations entamees par son collegue contre le roi de Danemark. Lorsque l'hiver (1625-1026 approcha, il sempara des meilleurs quartiers pour ses troupes, sans s'inquieter des besoins de l'armée catholique. Au mois de decembre, cette armée, qui avait soutenu tout l'effort d'une campagne pemble et laborieuse, se trouvareduite à chercher ses cantonnements dans des contrers dejù epaisees par la guerre, et hors d'état de nourrir leurs hotes. Tilly fit entendre de vives reclamations; elles furent inutiles. Les remontrances de Maximilien de Baviere, les ordres les plus formels de l'Empereur vennient se briser. contre l'inflex ble volonté de Friedlandt. Les officiers impériaux rapidement penetres de l'esprit qui ammait leur chef, allaient jusqu'à expulser violemment les régiments de la Lique des postes qu' la desservaient. Il fa lut, pour mettre un terme a ces insolences, que Til y donnat l'orore à ses gens " de repousser la force par la force. Les autorites des pays occupes par l'armie catholique se prevalurent de l'exemple

de Friedlandt, pour se refuser aux réquisitions des commissaires bavarois, et leur suscitérent des obstacles de toute nature. L'hiver, saison de repos, fut pour les vétérans de Tilly, un temps de privations, d'autant plus cruelles qu'elles etaient moins prévues. « Les fatigues, la froidure, et la famine, écrivait-il à Bruxelles<sup>1</sup>, me font plus de mai que l'ennemi. » La misère du soldat le provoqua t à l'insubordination et à la violence, les paysans maltraités fuyaient en masses leurs villages, et, aigris par l'oppression, se vengenient par mille moyens de ceux qu'ils regardaient comme leurs persecuteurs.

Loin de donner la plus faible assistance à Tilly, Wallenstein lui refusait jusqu'aux vivres. It semblait faire de la scandaleuse abondance qui régnait dans ses quartiers, un appàt à la desertion des soldats de la Legue. Des centaines d'hommes, poussés par la faim, quittérent leurs corps pour courir sous les drapeaux du généralisseme impérial, qui les accueillait avec faveur. Des régiments entiers se trouvèrent pour ainsi dire, dissous, et les choses en vinrent au point que Tilly manda à Munich qu'il allait se voir forcé d'évacuer les terres saxonnes.

L'Electeur de Bavière, inquiet des suites funestes que pouvait entraîner la mésintelligence des deux genéraux, fit tous ses efforts pour y remédier. Il envoya son cousin, l'évêque d'Osnabruck, à Mayence, pour conférer, à ce sujet, avec le Nestor des princes allemands. L'archevêque Schweicard manifesta la crainte qu'il ne fût trop tard, et conseilla de nouveiles concessions. Mais ce système, poussé jusqu'aux deroieres limites par Tilly, avait été impuissant à calmer la hauteur, sans cesse croissante, de Waltenstein. L'Empereur, vivement pressé par Maximilien, s'émut à son tour, son attention venait d'être precisement éveillée par un grave différend survenu entre le duc de Friedlandt.

33

Archives du royanne. Corresp. hist. t. VI. mary.

et le feld-maréchal, comte de Colalto, commissaire spécial de la couronne près du generalissime. Le controle que Colalto était charge d'exercer sur l'administration interieure de l'armée génait Friedlandt, qui saisit la première occasion de s'en debarrasser brusquement. Des scenes violentes s'ensuivirent, qui eurent pour résultat la démission du feld-marechal et son depart de l'armee. Le landgrave de Leuchtenberg, depeché de Vienne, en toute hate, pour apaiser cette querelle, fut chargé, en meme temps, de retablir la bonne harmonie entre Wallenstein et Tilly. Il arriva à Aschersleben, dans le courant d'avril, et fut reçuavec les plus grands égards par le duc de Friedlandt. Mais tontes les peines qu'il se donna pour accomplir la première. partie de sa táche échouèrent contre le refus obstine de Colalto de reparaître an quartier-général du duc Leuchtemberg fut sans doute plus heureux dans sa mission coneil atrice entre les deux genéraux en chef, car il revint à la cour, annongant hautement qu'il avait parfaitement réassi à la re disparaitre jusqu'aux mondres nuages de leur ancienne mesintel igence. Il en donnait pour preuve que Tilly étant tombé gravement malade, à Clausthal, vers la fin d'avril. Wallenstein s'était empresse d'aller le visiter et a'avait cessé de témoigner la plus vive sollicitude pour la sante de l'illustre capitaine. L'amour-propre du Landgrave. lui avait sans doute fait prendre de simples apparences pour des realités, car des plaintes fort accentuces de Maximilien no tarderent pas à troubler la quietade du cabinet de Vienne. L'approche de la saison active faisait ressortir. l'urgence d'un accord parfait des deux armees, et l'on se hala d'expédier à Aschersleben le comte de Trautmansdorf, president du conseil de guerre, avec la mission d'achever l'œuvre ebauchée par Leuchtenberg. L'autorité que donnaient à ce seigneur son âge et sa haute position parut exercer une influence favorable sur Wallenstein. Un rapprochement portant tous les caractères de la sincérite



eut lieu entre lui et Tilly Halheurensement il dura peu. et Trautmansdorf avait à peine quitté Aschersleben que Friedlandt suscitait à son collègue de nouveaux embarras. Il semble, écravait Maximilien, que Friedlandt sont commis à la protection des protestants et a la rume des catholiques. li a tant de soldats qu'il ne sait où les mettre, et malgré cela, il refuse tout appui à Tidy... Je ne puis comprendre cette facon d'agir, qui ne peut amener, en aucun cas, à un bon résultat. Ces inquietudes étaient partagees par l'Allemagne catholique, qui s'étonnait de ne voir s'accomplur aucun des événements décisifs qu'avait fait espérer le concours des deux puissantes armées de l'Empereur et de la L gue. « On s'emerveille, corivait un correspondant de la cour de Bruxelles, qu'elles ne fassent pas plus de progrès sur les ennemis, et on destrerait qu'elles se hatassent d'en ircprendre davantage dans cette saison" » La cause de cette inaction etait dans la mésintelligence des deux généraux. Lors de l'expedition du duc Jean-Ernest de Saxe-Weymar contre l'éveche d'Osnabruck, Tilly, affaible par les nombreuses garnisons qu'il était oblige de meitre dans les places dont il s'était emparé sur le Weser, demanda du secours à Wallenstein. Au lieu de venir à son aide, le généralissime émit la prétention de fondre l'armée catholique dans la sienne, et menaça, en cas de refus, d'abandonner Tilly aux attaques des Danois. Cette circonstance et l'inertie calculée de Friedlandt, après la defaite de Mansfeldt, redoublerent les alarmes. Les princes de la Ligue, desespérant d'obtenir l'unité d'action, par une entente cordiale des deux chefs, songèrent à la chercher dans l'unité de commandement. D'accord avec l'Empereur sur le principe, ils en differaient pour l'application. La cour de Vienne invoquait, en faveur de Wallenstein, le rang suprême du chef de l'Empire, la supérion te numerique de l'armée impé-

Hurter Wallenstein, p. 58. \* Archiver du royaume, Correip, hist

riale, les causes meme de la guerre, au premier rang desquelles figurait le maintien des droits légitimes de l'autorité. impériale. Rabaisser le duc de Friedlandt, en le soumetant aux ordres de Tilly, n'etait-ce pas aller directement contre ces droits imprescriptibles et se mettre en contradiction flagrante avec les principes que les catholiques voulaient faire triompher en Allemagne? Ces arguments specieux étaient soutenus par les ministres de Ferdinand, avec un zele que stumulaient les babiles largesses de Wallenstein. lla y ajoutaient de pompeux eloges du genéralissime, qui n'attendait, à les en croire, que d'être investi du commandement general des forces catholiques, pour accomplir les plus grands exploits. Naturellement, ce langage no rencontra, à Munich, qu'une medioere sympathie. Les chefs de la Ligue partaient d'ideus tout opposées, mais ce qui est plus remarquable, c'est que le cabinet de Bruxelles, si jaloux de maintenir la preeminence de l'Empereur et de la maison d'Autriche, aur l'electeur de Baviere, se prononca nettement pour Tilly. Aux yeux des ministres espagnols, il ciait indispensable que la direction supreme des operations militaires fut confice au comte de Tilly, qui n'avait point d'egal en talents, en expérience, en reputation et dont la personne inspirait au soldat autant de contiance que de respect et d'attachement. Wahenstein devait être tenu de recevoir ses ordres et de lui obeir poactuellement, à moins que la separation des ennemis, se portant sur differents points de l'Allemagne, ne necessitat egalement la separation des armees imperiale et catholique. Le celebre Spinola insista avec beaucoup de force dans ce sens, et declara hautement que l'unite de commandement ainsi obtenue, était l'indispensable condition de succest.

L'opinion dejà exprimée par le comte de Harrach sur l'insuffisance de Wallenstein trouvait, on le voit, de desho

Arctin, Beyern's Assw. Beytrage p 183

à Bruxelles Mais à Vienne, comme à Munich, on connaissait trop bien l'inflexible orgueil du géneralissume impérial, pour croîre, un seul moment, qu'il consentit jamais à subir d'autre autorité que celle de l'Empereur. Aussi, la pensée ne vint même pas de lui en faire la proposition. Il fallut en revenir au moyen terme de concilier les deux généraux; une occasion favorable s'offrait, on la saisit avec empressement.

Depuis le commencement de l'année 1626, les ambassadeurs de l'Empereur et de la Ligue étaient réunis en congrès à Bruxelles, avec les ministres de l'Infanto, pour y déterrmner les conditions d'une alliance nouvelle et plus etroite, entre les trois puissances. D'après le plan de Ferdinand, promoteur de conferences, une armée permanente, forte, au minimum, de 24,000 hommes d'infanterie, de 4,000 chevaux, avec 24 pieces d'artillerie, et susceptible d'augmentation, selon l'occurrence, aurait été mise sur pied et entretenne à frais communs, dans la proportion de moitié par les États de la Ligue, d'un quart par l'Empereur, et d'un quart par le roi d'Espagne; ce plan conçu, tout autant dans le but de diminuer l'importance du rôle du duc de Bayère, que dans celui de ménager les ressources delà presque épuisées des États de la Ligue, ne touchait pas, d'ailleurs, à l'existence de l'armée impériale proprement dite, pas plus qu'il ne dechargeait l'Espagne de l'obligation où elle s'était, plus d'une fois, trouvée, de fournir des secours extraordinaires a la cause commune. Atos, le corps d'armée du comte d'Isenbourg n'était pas considéré comme fa sant partie du contingent espagnol, il en différait, nonscolement parce que sa mission était essentiellement temporaire et spéciale, mais aussi parce qu'il obéissait à un chef espagnol, tandes que le contingent, fondu dans l'armée catholique, devait être aux ordres du comte de Tilly.

Le cabinet bruxellois se montra d'abord favorable aux propositions de l'Empereur, mais bientôt les prétentions

exorbitantes, auxquelles il entendait prêter son concours, firent voir clairement qu'il songeait plutôt à exploiter les circonstances à son profit, qu'à donner une assistance efficace aux catholiques allemands. Il exigea d'abord :

4º Que l'Empereur et la Ligue rempissent ouvertement avec les Hollandais et embrassassent la querelle de l'Es-

pagne;

2º Que la guerre contre le roi de Danemark fût poussée jusqu'à ce que les armées imperiales se fussent emparces d'un port de la Baltique, à designer par le roi, « afin que les navires de Sa Majeste Catholique s'en pussent servir pour empecher la navigation et le commerce de ses provinces rebelles des Pays-Bas. »

Ce n'était pas tout, peu de jours après, le Baron de Schoenbourg, plénipotentiaire de l'Infante, presents au congres un nouveau projet de traité, beaucoup plus etendu que le premier, et dans lequel les secrètes inspirations du gouvernement espagnol se révélaient encore plus clairement.

Les principales clauses portaient .

4° La création d'une nouvelle Ligue, par conséquent l'abolition de l'ancienne. L'intention qui avait dicte cet article, avait son corollaire dans la consécration formulée plus bas, de la suprématie de l'Empereur, de qui, seul, devaient relever les commandants d'armée et auquel appartenait exclusivement la direction de la Ligue.

« Ceci est pour limiter l'autorité du duc de Bavière, est-il ecrit en marge d'une minute dressee par le secrétaire

de l'Infante. »

2º La mise au ban de l'Empire des Hollandais, et enfin la cession, aux Espagnols, de toutes les places si peniblement conquises par l'armée de Tilly au Palatinat.

Ce n'était pas prêter, mais bien vendre son concours à

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Archives du Revaume, Liasse de l'Audience

un prix qu'eussent à peine accepté les vaincus. L'envoyé de l'Empereur lui-même se revolta contre ces étranges prétentions et le nonce apostolique, qui ne prenaît d'ailleurs aucune part anx conferences, ne craignit pas d'en montrer son étonnement; on devine facilement l'impression que fit à la cour de Munich, la communication du projet espagnol, L'Electeur comprit parfaitement que le coup était dirigé contre lui, mais les circonstances lui commandaient de garder les apparences et d'agir avec circonspection. La situation de l'Allemagne venait d'etre gravement compliquee par la révolte des paysans de la Haute-Autriche... Plusieurs régiments impériaux, diriges en toute hâte sur ce point, avaient été insuffisants pour comprimer les troubles. et Maximilien se voyait contraint d'y envoyer de nouvelles levées primit vement des inées à l'armée de Til y ; outre l'affaiblissement qui en résultait pour le lieutenant-general de la Lique, il ctait à craindre que Mansfeldt s'empressàt de venir donner la main aux insurgés et de jeter de l'hune sur le feu Des rapports confidentiels annonquent, d'autre part, que le roi de Suède se disposait à mener, en personne, 16,000 hommes au roi de Danemark. Ce n'était donc pas le moment de laisser eclater son indignation et de rompreen visière avec l'Espagne. Maximilien tourna la difficulto. De concert avec l'Empereur, il représents à l'Espagne l'état des affaires que l'Empire laissait peu le loisir de negocier, et exigeait avant tout l'action. Il rappela qu'en plusicurs occasions, et notamment au siége de Breda, la L que avait prété secours, sans hesitation ni condition, aux armées espagnoles, et il demanda que le contingent de l'Espagne fût envoye de suite à l'armée de Tilly, prealablement à toute discussion d'articles ou de clauses.

Tel fut le sens des instructions que l'Electeur de Bavière envoya au baron de Preysing, son plénipotentiaire à Bru-velles. On y remarque, outre la recommandation expresse d'agir avec prudence et précaution, celle de ne pas vanter.

le mérite de Tilly. La méfiance, éveillée par la conduite du gouvernement espagnol, lui avait-elle rendu suspects les heps qui naissaient son lieutenant aux Pays-Bas? Craignant-il que les louanges, naguère données à Tilly par Spinola, ne cachassent quelque projet secret de mettre à profit ces hens nour l'aturer au service espagnol, ou qu'on ne voulut grandir le genéral pour déconsidérer le souverain? Redoutait-il enfin que l'excès de confiance dans les talents muitaires du vaillant capitaine n'accrut encore les lenteurs du cabinet espagnol? Cent ce qui est difficile à determiner. Quoi qu'il en soit, Tilly secondait energiquement per ses depeches les efforts du baron de Preysing nour objeair l'envoi sans retard des troupes espagnoles. Il ne cessait d'exposer à l'infante les dangers d'un plus long retard. la force de ses ennemis, la faiblesse de ses ressources. A ces réclamations vinrent se joindre celles de tous les Etats catholiques de l'Allemagne; princes, prelats, generaux, multipliaient les lettres et convaient, comme Maximihen à l'Infante, que c'était l'heure d'agir et non de deliberer. que jamais plus graves perils n'avaient menacé les catholiques, et que moins que jamais il était permis à l'Espagne de refuser son assistance aux allies fideles et devoues de la maison d'Habsbourg!. L'Infante parut ebranles, elle se répandit en promesses et pour donner preuve de sa bonne. volonté depecha le sieur de la Motterie, gouverneur de Maestricht, au quartier-general de Tilly avec charge de s'entendre avec les deux genéraux sur les mesures propres à la coopération active du coutingent espagnol, dont le chiffre fut fixé à 6 000 hommes d'infanterie 18 escadrons et 6 pièces d'artillerie.

Cette decision fut accueillie avec joie par les cours de Vienne et de Munich. L'Empereur craignit cependant que



<sup>\*</sup>Archives du Royaume Corresp. de Tilly Corresp. de Ferdinsed II Corresp. de Maximilien. Corresp. de Wallenstein. Corresp. des Electeurs et a mastiques.

Wallenstein ne crùt au-dessous de lui de sembler fa re un pas vers Tilly, et jugea prudent de le faire d'aposer à cette démarche par le comte de Trautmansdorf. Contre toute attente, l'altier genéral se montra aussi facile que Ferdinand pouvoit le désirer, et l'entrevue, fixée à Duderstadt, ville voisine de celle de Goettingen, qu'assiègeait alors Tilly. eut lieu dans les derniers jours de Juin. Les deux chefs se traitèrent avec tous les dehors d'une amitié et d'une estime reciproques; les conférences qui s'ouvrirent entre eux et le sieur de la Motterie, eurent immediatement après, tous les résultats qu'on en pouvait esperer. Il fut convenu que le corps auxiliaire espagnol rejoindrait, au plus tôt, l'armee de Tilly, à laquelle Wallenstein promit de détacher immédiatement les deux regiments d'infanterie de Holstein et de Lunebourg et le régiment de cavalerie de Lunebourg

L'innéraire de ce corps fut tracé avec précision, et l'on arreta que les operations militaires commenceraient, de commun accord, aussitot après son arrivée. Les deux armées devaient se reunir vers Tangermunde, manœuvrer le long des deux rives de l'Elbe, « pour, de là, commencer l'execution et chasser l'ennemi de toutes ses positions, soit sur l'Elbe, soit sur le Weser. »

Le à juillet, la Motterie relourna à Bruxelles pour y donner conneissance de ces plans et hâter les mesures d'execution. Wallenstein et Tilly rentres chacun à leur quartier-général, y apprirent la nouvelle de d'férents mouvements militaires des Danois. Les avis touchant les nouvelles de la prochaîne arrivée du roi de Suèle au camp danois, avec une armée considerable, semblaient aussi se confirmer. Tous deux se hatérent d'en informer l'Infante, soit pour presser l'envoi du secours promis, soit pour demander qu'un second corps d'armée espagnole fut envoyé en observation sur les frontières de la Westphalie, afin que nulle inquietude, à cet egard, ne vint géner les grandes

opérations militaires adoptées. Le 21 juillet, Tilly mandait encore à l'Infante a que le bien commun était intéressé à la moindre perte de temps et que tant promptement ne saurant être la résolution (concernant le si-cours), qu'elle n'aura donne que trop d'avantage à l'ennemi. Il ne se contenta pas d'écrire, il envoya l'un de ses aides-de-camp, Robert Pudean, à Bruxelles. Malgré ses demarches de toute naturo, malgré colles de l'Empereur, du duc de Baviere et des autres princes catholiques, les promesses de l'Infante restèrent à l'état de lettre morte, et le gouvernement espagnol, occupé par les entreprises des Hollandais, se trouve dans l'impossibilité d'acheminer le secours promis. Heureusement pour Tilly. Wallenstein, plus fidele a ses engagements, iui envoya, vers la fin de juiliet, un contingent de froupes dont l'utile concours aida puissamment au gain de la bataille de Lutter.

Le duc de Friedlandt se disposait a augmenter le chiffre des renforts qu'il consentant enfin à donner à l'armée de la Ligue, lorsqu'il en fut detourné par une nouvelle expedition de Mansfeldt. L'infatigable aventurier avait, en effet, profité du repit que lui laissait Wallenstein, pour reparer ses pertes. Secretement seconde par l'electeur de Brandebourg, il eut bientôt reuni une armée de 8,000 hommes, que vint renforcer le corps à peu près aussi pombreux du duc Jean-Ernest de Saxe-Weymar. Le 30 juin, il se mit en marche sur la Silesie, qu'il compta t soulever, l'approche rapide du colonel Pechman, depiché sur ses traces par Wallenstein, avec trois regiments de cavalerie, Jont les chevaux portaient de plus, en croupe, deux regiments d'infanterie, paralysa ce plan. Mansfeldt et Weymar, poursuivant leur route, pénetrerent en Moravio, dans l'intention de donner la main a Bethlen-Gabor, qui venant de reprendre les armes contre l'Empereur. Cette concentration de trot de forces conemies inquieta vivement la courde Vienne, qui s'etonnait, a bon droit, des lenteurs de

Wallenstein. Le général impérial s'était, en effet, peu hâté de soutenir son lieutenant; un mois entier s'ecoula avant qu'il parut vouloir s'obranier. Enfin, harcelé par les ordres. répetés de l'Empereur, il se mit en mouvement avec le grosde son armée, fort d'environ 30,000 hommes, et se dirigea. sur la Hongrie, à travers la Lusace, la Silesie et la Moravie. Dans les derpiers jours de septembre, il atteignit les bords de la Waag, derrière laquelle campaient Mansfeldt et ses allies. En cet endroit, il fut rejoint par Nicolas Esterhazy et Georges Zriny, qui lui amenèrent près de 23,000 Hongrois et Croates. On s'attendait a ce que le duc de Friedlandt, disposant de forces superieures, en écrasat ses adversaires; ses officiers reclamaient hautement l'attaque. Mais, soit que les augures qu'il tirait de ses horoscopes, lui parussent délavorables, soit crainte de terminer trop vite la guerre, soit influence de cette étrange pusillanimité qui se remarque à chacune des grandes circonstances de sa vie, il laissa son armée s'épuiser misérablement de faim, de misère et de maladie, pendant qu'il négociait avec Bethlen. Ce prince, aussi inconstant qu'égoiste, accueil, it avidement les ouvertures de Friedlandt. Quelques échecs partiels avaient suffi pour calmer son ardeur guerrière, et le spectacle des déplorables querelles de rivalité qui divisaient Mansfeldt et Weymar était peu propre à encourager ses sympathies pour eux. Heureux de se tirer, sans perte, du mauvais pas dans lequel il se trouvait engagé, il fit sa paix avec l'Empereur, et n'hésita pas un moment à sacrifier ses alliés de la veille. Mansfeldt, obligé d'abandonner la Hongrio, et hors d'état de continuer seul la lutte, licencia ses troupes et se disposait à gagner Venise, lorsque la mort le frappa. Jean Ernest le suivit de près dans la tembe, derniere victime de la mauvaise fortune qui, pendant cette nance, 1626, sembla s'attacher aux principaux ennemis de l'Empereur.

## CHAPITRE XIV.

Campagne de 1676 Anheit chosse les Dannis de l'évrebé d'Oscabruck. Siège de Gestingen Frédéric-Urich de Brunswick Wolfenbuttel négocie avec Tilly. Le roi de Danemark se dispuse à sécourir Gestingen. Combat de Calemberg Prise de Gestingen. Investissement de Nordheim, Habiter manusoures de Tilly. Retraite du roi de Danemark. Tilly le poursuit. Bataille de Lutter. Ses conséquences stratégiques.

La nécessité d'exposer la nature des rapports qui s'établirent, dès le principe, entre le général de la Ligue et le Duc de Friedlandt, et de montrer leur influence sur les événements, nous ont forcé d'interrompre le récit des operations mil taires de Tilly, pendant la campagne de 1626; nous le reprenons, au point précis où nous l'avons laissé.

Tandis que Tilly soumettait la Hesse, le comte d'Anholt reprenait successivament toutes les places occupées par les Danois, dans l'éveche d'Osnabruck. A quelque distance de lui, le comte d'Isenbourg manœuvrait de manière à purger d'ennemis le reste de la Westphalie. Afin d'arreter les progrès des géneraux catholiques, le ro de Danemark dirigea contre eux le corps d'armee du defunt administrateur d'Halberstadt, fort de 8,000 hommes d'infanterie et de 50 corpettes de cavalerie. Aussitôt, Anholt rappela à lui le comte d'Isenbourg, et l'Infante, sur la demande de Tiley, lui expédia quelques renforts du Wetterau La rapidite avec laquelle ces mesures furent prises, fit échouer l'entreprise des Danois. Ils revinrent sur leurs pas, sans autre resultat de leur expédition, que le pillage de quelques pauvres bourgades.



Desormais libre dans ses mouvements, a l'abri d'une diversion dangereuse sur ses derrières. Tilly resolut de prendre vigoureusement l'offensive contre le roi de Danemark et ses allies. Il n'ignorait pas que les princes du Cercle de la Basse-Saxe, meme les plus hostiles a l'Emporeur, n'hésiterment pas plus que le Landgrave Maurice à s'humilier et à abandonner le roi, des que le peril s'approcherait d'eux, sous une forme menagante. Le temps était venu, d'ailleurs, de faire expier, au plus puissant d'entre cux, Fréderic-Ulrich, la part active qu'il avait prise dans les mences de Christian IV et dans les faits de guerre de son frere Halberstadt. Goettingen, ville importante, a.tuée sur la Leyne, à quelques lieues de Minden, se trouvait la premiere exposée aux coups des catholiques. Dans le courant du mois de juig, Tiliy la fit sommer de recevoir garnison de la Ligue. Les magistrats sy refuserent et demandérent immediatement du secours au roi, car ils n'avaient alors, a leur disposition, qu'un petit nombre de miliciens mal exerces, commandes par le comte de Solms. Christian IV, justement inquiet, fit relever Solms et sea gens par quelques milliers de ses meil.curs so.dats, sous les ordres du major Tœnnies. Le 17 juin, le comte de Furstenberg, general de l'artillerie catholique, parut devant la place, à la tête d'un corps considérable. Sa première intention avait été d'essaver un coup de main, mais le feumourtrier des remparts et le succès d'une sortie de la garnison, l'obligérent à abandonner cette pensee et a entreprendre un siege regulier. L'aspect de ses travaux, loin d'intimuder les habitants de Goettingen, sumula leur ardeur. Tout ce qu'il y avait d'hommes valides demanda à partager les fatigues et les dangers du soldat ; ils possaient le jour à s'exercer au mamement des armes, la nuit à veiller sur les remparts. Le reste, vieillards, femmes et enfants travaillaient avec un zele admirable à porter les vivres, les munitions, les matériaux, pour la réparation des murailles. Ce

p'etait plus une ville, mais un vasie camp, dont chaque membre concourant, selon la mesure de ses forces, à la defense génerale. Les assiereants, à leur tour, redoublerent d'activité, en depit des echecs que leur fizent subir à plusieurs reprises des sorties habilement dirigues. En neude jours ils parvinrent jusqu'aux bords du fosse principal, large et profonde tranchée qu'alimentait la Leyne. Le franchir, offrait de séneuses difficultes. Le genie de Furstenberg crut avoir trouvé moven de aurmonter l'obstacle. Imitant l'exemple donne en 4168 par Henri-le-Lion, au siege de Disenberg, il lit venir des montagnes du Hara trois cents mineurs, qu'il chargen de creuser des galeries. sontermines destinées à servir d'écoulement à l'eau des fosses. Ce grand travail approchait de son terme, lorsque Tonnues en est l'eveil. Il fit aussitöt creuser des contremiaes, et, favorisé par une surabondance extraordinaire de pluies qui survinzent à cette epoque, il parvint à paralyser completement les efforts de Furstenberg, qui perdit, en cette occasion, plus de 450 de ses mineurs. Le peu de progrès du siege inquietant Tilly, alors occupé à confèrer avec Wallenstein, sur un plan de enmpagne commun. Il craignaît, avec raison, que le roi de Danemark m'accourût au socours de Contingen et et ne le forçat à accepter une bataille, dans des conditions desayantageuses pour l'armée catholique. Des qu'il eut terminé ses deliberations avec le general de l'Empereur, il accourut au camp de Goettingen. et prit la direction suprême des operations. Sa presence releva le moral un peu affaibli de ses soldats, et se fit sentir aux assiégés, par la nouvelle ardeur appliquée aux travaux de tranchee. La ville etroitement cernee se vil biontôt en proje à la famine et aux malacres pestilenticles. Une effroyable mortalité décima les rangs de ses difenscors, sans que leur admirable constance fut obranlée. L'abandon ou les lassait Christian IV, malgré les navrants tableaux qu'ils lus faisaient de Jeur detresse, fut meine



impuissant à les abattre, et l'énergie de leur rès stance ne faiblit pas un seul instant.

Il n'en etait pas de même de Frédéric-Ulrich, dopt la conduite vérifia pleinement les calculs de Tilly. Ce prince, effrayé des entreprises du général de la Ligue sur ses États, s'empressa de nouer des négociations avec Tilly, par l'interméchaire du duc de Lunebourg-Celle. Tilly accueillit favorablement ces ouvertures, mais refusa d'aller plus loin avant que Frédéric-Ulrich se fut completement sépare du roi de Danemark. Le bruit de ces pourparlers ne tarda pas à parvenir aux ore-lles de Christian iV et le tira enfin de sa torpeur. Depuis le commencement du siège de Goettingen ce monarque avait à peuse donné signe de vie, bien que de Wolfenbuttel où il se trouvait, il put facilement venir donner la maia aux defenseurs de la place. Au heude se mettre en marche avec toutes ses forces, il se contenta d'ordonner au genéral Fuchs, qui était à Tangermunde, de se porter sur Goettingen. Fuchs, surveille de près par le corps du duc Georges de Lunebourg, que Wallenstein avait laisse sur l'Elbe, avec ordre de railier en cas de besoin l'armée de Tilly, ne put obéir. Le roi, de plus en plus presse par les instances des habitants de Goetungen, se décida enfin à agir lai-même. Il s'empara de quelques petites places tenues par les gens de la Ligue, et chargea le Rhingrave, Othon-Louis, d'attaquer le château de Colenberg, poste important, à la conservation duquel il savait que les catholiques attachaient un grand prix. Il esperait ainsi detourner l'attention de Tilly, le forcer à affaibiir son armée de siège et la battre en détail. Co plan eut un commencement de succès. A la nouvelle que le Rhingrave avait pris le château de Steuerwald et assiegeatt Calenberg, avec 47 escadrons de cavalerio et 3 régiments d'infanterie. Tilly détacha contre lui le comte de Furstenberg, avec 4,000 hommes, pour observer les mouvements de l'ennemi et faire lever le siège, s'il était possible. A deux lieues de





n'était plus une ville, mais un vaste camp, dont chaque membre concourait, selon la mesure de ses forces, à la defense génerale. Les assiegeants, à leur tour, redoublerent d'activité, en depit des echees que leur firent subir à plusieurs reprises des sorties habilement dingres. En peude jours ils parvantent jusqu'aux bords du fossé principal, large et profonde tranchée qu'abmentait la Leyne. Le franchir, offrait de seneuses difficultes. Le genie de Furstenberg crut avoir trouvé moven de surmonter l'obstacle. Imitant l'exemple donne en 1168 par Henri-le-Lion, au siège de Disenberg, il 14 venir des montagnes du Harz trois cents mineurs, qu'il chargea de creuser des galeries souterraines destinées à servir d'écoulement à l'eau des fossés. Ce grand travail approchaît de son terme, lorsque Tonnies en eut l'eveil. Il fit aussitot creuser des confremnes , et, favorisé par une surabondance extruordinaire de pluies qui survincent à cette époque, il parvint à paralyser. completement les efforts de Furstenberg, qui perdit, en cette occasion, plus de 450 de ses mineurs. Le peu de progrès du siège inquietait Tilly, alors occupé à conferer avec Wallenstein, sur un plan de campagne commun. Il craignait, avec raison, que le roi de Dancmark n'accourût au socours de Goettingen at et ne le forcât à accepter une bataille, dans des conditions desavantageuses pour l'armée catholique. Des qu'il eut termine ses de iberations avec le general de l'Empereur, il accourat au camp de Goethogen. et prit la direction supreme des opérations. Se presence releva le moral un peu affaibli de ses soldats, et se fit sentir aux assiegés, par la nouvelle ardeur apol quee aux travaux de tranchée. La ville etro tement cernée se vit bientôt en proje à la famine et aux maladies pestileutielles. Une effroyable mortalité decima les rangs de ses difenscurs, sans que leur admirable constance fut obranlee. L'abandon ou les laissait Chris ian IV, malgré les navrants. tableaux qu'ils lui faisa ent de leur détresse, fut mome



impuissant à les abattre, et l'énergie de leur resistance ne faiblit pas un seul instant.

Il n'en etait pas de même de Frédéric-Ulrich, dont la conduite verifia plemement les calculs de Tilly. Ce prince, effrayé des entreprises du général de la L gue sur ses États. s empressa de nouer des negociations avec Tilly, par l'intermediaire du duc de Lunebourg-Celle. Tilly accueillit favorablement ces ouvertures, mais refusa d'aller plus loin avant que Frédéric-Ulrich se fût completement separé du roi de Danemark. Le bruit de ces pourparlers ne tarda pas à parvenir aux oreilles de Christian IV et le tira enfin de sa torpeur. Depuis le commencement du siège de Goettingen ce monarque avait à peine donné signe de vic. bien que de Wolfenbuttel où il se trouvait, il pùi facilement venir donner la main aux desenseurs de la place. Au lieu de se mettre en marche avec toutes ses forces, il se contenta d'ordonner au general Fuchs, qui etait à Tangermunde, de se porter sur Goettingen. Fuchs, surveillé de près par le corps du duc Georges de Lunebourg, que Wallenstein avait laissé sur l'Elbe, avec ordre de rallier en cas de besoin l'armée de Tilly, ne put obéir. Le roi, de plus en plus presse par les instances des habitants de Goettingen, se decida enfin à agir lui même. Il s'empara de quelques pet tes places tenues par les gens de la Ligue, et chargea le Rhingrayo, Othon Louis, d'attaquer le chateau de Calenberg, poste important, à la conservation duquel il savait que les catholiques attachaient un grand prix. Il esperait ainsi ditourner l'attention de Tilly, le forcer à affaiblir son armee de siège et la battre en détail. Ce plan eut un commencement de succès. A la nouvelle que le Rhingrave avait pris le château de Steuerwald et assiègeait Calenberg, avec 47 escadrons de cavalerie et 3 régiments d'infanterie. Tilly détacha contre lui le comte de Furstenberg, avec 4,000 hommes, pour observer les mouvements de l'ennemi et faire lever le siège, s'il était possible. A deux lieues de

Calcuberg, Furstenberg rencontra le baron de Fours, colonel de l'armée imperiale, qui battait la campagne, à la tete de 2 regiments de cavalerie et 300 mousquetaires. Ce secours fortait vint fort à point au comte de Furstenberg. car ce seigneur vennit d'apprendre que le Rhingrave s'avancait contre lu, avec toutes ses forces, ne laissant qu'un farble detachement devant Calenberg. Il fit grande chère à de l'ours et lui contia le commandement de son avantgarde, entièrement composée de cavalerie. Le 27 jui let, la petite armée aperçut les Danois ranges en ben ordre de bataille, devant le village de Roessing. De Fours s'approcha d'esix jusqu'à une distance de cinquante pas-Pendant une demi-heuro, les deux partis restèrent en observation. I'un devant l'autre, sans brûler une amorce A ce moment, de Fours regut l'ordre d'attaquer. Suivi de son régiment, il fondit aussitet sur l'ennemi, essuya une premiere décharge saus y repondre, aborda franchement les Danois à l'arme blanche, et disparut dans leurs rangs. Cette charge brillante vigoureusement executée, produisit un commencement de desordre dans la cavalene du Rhingrave. Furstenberg saisit le moment pour lancer, sur elle, les cuirassiers d'Eynatte, de Cronenberg et de Schoenbourg. Ces masses s'ebrablent au commandement de leurs chefs, et, semblables à une avalanche, écrasent, de leur poids, les escadrons danois. Genx-ci essaient en vain de resister ; ils se debandent dans une affreuse confusion. Trois fout. leurs officiers les railient et les ramenent au combat; trois fois ils sont culbutes. Ils abandonnent entin le champ de bataile, et entrainent l'infanterie qui n'avoit guere prispart au combat. Le Rhingrave demonté se sauva à pied, laissant plus de 300 des siens sur le carreau. Parmi les morts, on reconnut le colonel Freytag, commandant en second du corps danois, deux heutenants-colonels, et plusieurs autres officiers. La perfe des catholiques fut insiguiliante, leur butin considérable.

TILLY. 369

Furstenberg ramena ses troupes victorieuses au camp de Tilly, le baron de Fours alla prendre position à Wernigerode, ou il fut rejoint par le corps du duc Georges de Lunebourg. Après cette jonction, ses forces montèrent à 3 regiments d'infanterie et 5 de cavalerie, dont il garda la charge, en attendant que le duc Georges, occupé à se debattre contre les infidélités et les fraudes de ses fournis-

seurs d'armes, put reprendre son commandement.

La nouvelle du glorieux combat de Calenberg jeta une grande animation dans l'armée, devant Goettingen. Chefs et soldats, jaloux de cueillir aussi leur part de lauriers, réclamèrent à grands cris l'assaut. Tilly qui tenait à sauver la ville, enchainait cette ardeur, dans l'espoir que les assiéges, dejà aux abois, se voyant privés de tout espoir de secours, finiraient par céder à la pression de la necessité. A plusieurs reprises, il les fit sommer de se rendre, sans pouvoir vaincre leur inflexible resolution, et déjà il avait donné l'ordre de tout préparer pour l'assaut, lorsqu'enfin Tœnnies se détermina à parlementer. Mais laissons parler Tilly lui même, afin qu'on puisse jager si l'homme qui s'exprime comme on va le voir, si le general si menager du sang meme de ses adversaires a le moindre trait de ressemblance avec le sombre portrait que les passions profestantes ont tracé du vainqueur de Magdebourg

« Le dimanche, 9 août, ecrivit-il à l'infante Isabelle, apres que, par un long travail et de très-grandes difficultés, j'avais fait tirer l'eau d'une partie des fosses de la ville, j'ay, dez le matin, fait jouer mes battéries avecq tel effect, que vers le soir bresche a este faicte en deux endroitz, et bien que mes soklats se montraient fort résolus de bien faire, neanmoins auparavant que de hasarder l'assaul, qui ne se pouvait donner sans grande perte de gens, taut à cause de l'animosite des ceulx de dédans que de leur grand nombre, lequel comprins ensemble les soldats, bourgeo s et paysans estait bien de 6,000 combattants, j'ay trouvé à



propos de les feure sommer encore une fois de se rendre, sur quoy s'est ensuyvy qu'ils ont commence de parlementer, et enfin, après la capitulation concertée, la ville s'est rendue, mardy l'onziesme; c'est une bien bonne place, et laquelle nous est de tres grande importance, les soldats en sont sortiz, avecq les armes et bagages, au nombre de B compagnies d'infanterie et de 2 de cavallerie, et ont pris leur chemin vers Hanovre »

La chute de Geettingen arrivait à temps, car Tilly venait d'apprenure que le roi de Danemark, decidé à venger l'échec essuye par ses troupes devant Calenberg, concentrait son armee entre Wolfenbuttel et Goslar, avec l'intention, bien arretée, de faire une vigoureuse tentative pour degager la place assiegée. Ainsi qu'il l'ecrivait, le plus fort de la besogne lui venait alors sur les bras, car ses forces étaient bien inferieures en nombre à celles du roi. Suppléer à cette infériorité par la rapidite et l'audace de ses mouvements, hater sa jonction avec le baron de Fours, tel fut le plan qu'il adopta et dont il commença immediatement l'exécution. Un peu au-dessous de Goettingen, en suivant le cours de la Leyne, se trouve, entre cette rivière et la Ruhm, la ville de Nordheim, forteresse importante, où Halberstadt, en evacuant la Hesse, avait entassé la plus grande partie des richesses enlevees par ses hordes aux populations de la Westphalie. Les habitants, mecontents du roi de Danemark et fatigues des exactions de leur garnison, paraissaient peu encins à supporter les nécessités d'un siege. Tilly, informe de ces dispositions, essaya d'en profiter. Aussitot après la prise de Goettingen, il fit cerner Nordheim par sa cavalerie que soutinrent le régiment d'infanterie de Serbelloni et 6 compagnies de Croates. Il ent desiré se rendre lui-mame immediatement sous les murs de la place, mais il en fut empeche par une indisposition qui le retint doux jours à Goettingen. Sur ces entrefaites, il eut avis que le roi s'élait mis en marche pour secourir

Nordheim avec 90 cornettes de cavalerie, 16,000 hommes d'infanterie et 25 pièces de canon il accourat aussitôt devant Nordheim, et prit le 16 août, une position avantageuse dans les prairies qui forment l'angle tracé au-dessous de Nordheim par la Leyne et la Ruhm, à leur point de jonction. Une partie de son infanterie garnissait la rive gauche de la Levne, l'autre couverie par la cavalerie et appuyée de 3 pieces de campagne occupait la rive droite. L'avant-garde danoise parut bientôt sur les hauteurs que sillonne la route de Nordheim à Limbecke, et charges presque immediatement la cavalerie de la Ligue. Celle-ci, après avoir souteau quelque temps le combat, ouvrit tout à coup ses rangs par une manœuvre habile et démasqua un gros de mousquetaires dont le feu meurtrier arrela court les escadrons danois. A mesure que les renforts leur arrivaient. les chefs de l'avant garde revale renouvelèrent les attaques. sans pouvoir avancer d'un pas. Le feu, parfaitement dirîge, de l'infanterie catholique et de ses 3 pièces de campagne, paralysa constamment leurs efforts. La nuit viat mettre un terme à ce combat, dont tous les honneurs demourerent à Tilly.

Cependant, sa position dans un terrain étroit et resserré, peu favorable aux mouvements de sa cavalerie, avec Nordheim au dos, ne pouvait être maintenue. Son intention navait ête en réalité que d'amuser l'enneme, et de donner au baron de Fours le temps de gagner, sans encombre, le rendez-vous qu'is lui avait assigne derrière Goettingen. Dans la nuit du 16 au 17, il opéra silencieusement sa retraite, ne laissant derrière lui qu'un petit nombre de soldats et de tambours charges les uns d'entretenir les feux, les autres de hattre le reveil comme à l'ordinaire, alia de tromper la surveillance de l'ennemi. Ces mesures, ponctuellement executees, eurent si plein succes, que le iendemain, lorsiqu'en vint annoncer à Christian IV que l'armée de la Ligue avait disparu tont entière, ce prince n'en voulut

rien croire, avant d'avoir vézifié le fait de ses propres yeux Le 17. Tilly continua son mouvement de retratte, et porta son quartier-géneral à Angerstein Christian trop peu expert pour penetrer les vues de Tally, s'abandonna sans arrière-peasée à l'ivresse de ce qu'il nommait un tromphe. Il perdit un temps précieux à Nordheim, qu'il ravitaila. et reprit sa marche, le 20 août, dans la direction de Duderstadt. Son plan ctait de penetrer dans la Thuringe. par l'Erchsfeldt, et de porter la guerre dans les Etats meme de la Ligue: il s'inquiétait peu de l'armée catholique qu'il se persuadait avoir vaincue et du corps de de Fours, qu'il comptait ecraser facilement. Levenement prouva a vanité do ses calculs. A la récoption des ordres de Tilly, de Fours saus prendre le temps de rappeler les dragons de Golz et le régiment d'infanterie d'Aldringen qu'il avait detaches, peu de jours avant, dans l'evecle d'Hildesheim, prit la route de Goettingen, avec 4 regiments de cavalerie et 2 d'infanterie. Ce fut, grace à cette obcissante promptitude, qu'il dut de ne pas etre coupé. Entre Ducerstaut et Goetlangen, il rencontra les eclaireurs danois, et quelques heures plus tard, il fut tombé tout au milieu de l'arroce royale. Le 21 sout, il campa sous le canon de Goettingen. Le lendemain, 22, il tourna la place et opera sa jonction avec Tilly. Le general attenda t avec impatience ce moment pour reprendre l'offensive, et le meme jour malgre un orage affreux, il fit avancer le gros de son armée vers Duderstadt, laissant le reste avec les bagages à Niedeck. Dans la soirée, il atte gnit Welmanshausen, vi lage situé à deux heues de Duderstadt, et y établit son quartier-general. Sa cavalene se repandit dons les environs, et le 23, ce qui etait demeuré d'infanterie a Niedeck arriva au camp.

L'energie de ce mouvement agressif diconcerta le roi de Danemark. Ce monarque était entre la veille à Duderstudt, d'ou il se proposait de pousser sa pointe vers la Thuringe, lorsque Tilly vint lui barrer résolument le chemin.

 ne pouvait plus faire un pas en avant sans livrer bataille. Si acceptant franchement la nécessité, il cût attaqué l'armée catholique dès le premier jour, alors qu'elle était harassée de sa marche forcée de la veille, et encore incomplète, probablement que la victoire eut couronné son audace. Au lieu de prendre ce parti, il hésita et se contenta de l'inutile démonstration de ranger les troupes en bataille, commo s'il attendait l'attaque que lui-même n'osait hasarder. Tilly profita du temps pour reposer ses soldats et rassembler toutes ses forces. Il se proposait d'attaquer les Danois dès le lendemain, et de grand matin il monta à cheval pour reconnaitre. leurs positions. Il trouva celles-ci abandonnées, car le roi renoncant à forcer l'obstacle subitement surgi devant ses pas avait commence, pendant la nuit, un mouvement de retraite. Tilly se mit immédiatement à sa poursuite, harcelant sans relàche son arrière-garde. Le 25, le roi continua sa marche sur Secsen, serré de près, par la cavalerie du baron de Fours, que n'arretaient ni la destruction des ponts sur la rivière, ni l'incendie des villages, allumes par les Danois pour lui opposer une barrière de feu,

A peu de cistance de Seesen, se trouve un étroit défilé, nomme la passe de Linden, que l'armée danoise devait traverser. Le roi, que la poursuite acharnée du brave de Fours inquiétait vivement, posta à l'entreo de ce défilé 400 mousquetaires, 200 dragons, avec 2 pièces de canon, sous le commandement d'un capitaine. L'avantage de cette position rendait facile à ce détachement la tache d'arrêter la cavalerie catholique et de couvrir jusqu'à la nuit la retraite royale. Vaine précaution l'à peine l'armée de Christian achevait-elle de franchir la passe que de Fours tomba avec son impetuosité ordinaire, sur le poste placé à l'entrée et le tailla en pièces, après un rude combat. Le roi, contraint de faire volte-face, se hâta de ranger ses troupes en bataille, avec l'artillerie en avant. Il fit en même temps filer ses bagages sur Lutter, afin de rendre

ses mouvements plus libres, mesure qui devait lui etre funeste.

Du chef, la démora isation etait descendue dans les derniers rangs de l'armée. La désertion, la maraude et la fatigue lui avaient enleve un grand nombre de soldats. Le reste, sans confiance dans ses genéraux, était en proie au découragement.

Christian IV prenaît ses dernières dispositions, lorsque l'armée catholique deboucha des passes de Linden et vint se masser vis-à-vis des Danois. Une hauteur occupée par les avant-postes royaux parut à Tilly offrir une bonne position pour son artillerie, il en fit déloger l'ennemi et y eta-blit quelques batteries. Jusqu'à la nuit les deux armées se canonnèrent sans résultat remarquable.

Le 26, a minuit, l'armée danoise reprit son mouvement de retraite sur Wolfenbuttel, éclairant sa route par l'erabrasement des villages situés sur son passage, et constamment survin l'epen dans les reins par de Fours, qui sabra quelques detachements de l'arriere-garde. La contree qu'elle traversait est étroite et entrecoupée de délilés, au dels des quels se duploie une plaine ouverte et marecageuse, que domine le château de Lutter. Cette plaine n'offrait alors que deux issues accessibles a une armée. La première qui conduit a Langelsbeim, éloignait le roi de son but, Wolfenbuttel, la seconde, plus directe, aboutit à Neu-Walmodea. Ce fut cette derniere que choisit la roi. Mais, eu approchant du dehlé, il le trouva encombre par les Lagages qu'il avait envoyes en avant. Hommes et chevaux epuises de fatigue ctaient hors d'etat d'avancer. Il failut s'arreter, et le roi eût-i, consenti d'ailleurs à sacri ien ses équipages de guerre, que l'état de lassitude extreme des troupes ne lui aurait pas permis de continuer sa marche. Il n'entrait pas dans ses vues de livrer bataille, mais il prit ses mesures pour resister à une attaque. Il fit renforcer son arriere-garde, que commandait le colonel huchs, et lui ordonna de prendre position derrière un petit ruisseau qui se jette dans la Neile, près du village de Nauen. La droite de Fuchs s'étendait jusqu'à Naueu, sa gauche s'appuyait sur Rahden. Son artiférie placée au centre dominait l'unique pont construit sur le ruisseau, et, par surcroit de précaution, il fit élever, pendant la nuit, quelques retranchements sur le bord d'un marais attenant à Rahden. Le gros de l'armée bivouaqua un peu plus loin, le long de la route de Nauen à Neu-Wall-moden, le front couvert par la Neile et la droite protégée par se corps de Fuchs.

Le déploiement de forces, fait par l'arriere-garde danoise, dans les dermères heures de la journée, avait révélé à de Fours qu'elle avait reçu des renforts. Il en avisa Tilly, qui lui donna l'ordre de s'arrêter à Ahausen, et fit avancer plusieurs régiments d'infanterie avec de l'artillerie, jusqu'aux limites de la forât, dont les pentes s'abaissent dans la vallée de Lutter. Tant que dura encore le jour, le canon gronda de part et d'outre. La nuit fut mise à profit par l'infatigable Tilly, pour pousser des reconnaissances de tous les côtes, et faire occuper tous les chemins aboutissant a la plaine. Le ruisseau separait seul les avant-postes des deux armées, dont les sentinelles auraient pu facilement se parler.

Le 27 noût, de grand matin, le roi, qui voulait luimeme diriger la retraite, donna l'ordre du depart. Avant
de quister Nauen, il envoya des éclaireurs du côté de Ahausen, pour réconnaitre la position de Tilly Soit que la mission, d'ailleurs difficile, dans un pays couvert de bois, eut
ete mal remplie par les officiers charges de ce soin, soit que
les précautions prises, la nuit, par Tilly, de faire occuper
toutes les avenues de la plaine, enssent paralyse leur action,
ces reconnaissances revinrent avec la conviction, qu'elles
firent partager au roi, que les chemins de la forêt, entre
Nauen et Ahausen, étaient impraticables pour des troupes.
Le roi, parfaitement rassuré, laissa les bagages en tôte

de ses colonnes, et s'engages dans les défilés de Neu-Wall-moden. Sa sécurité était d'autant plus grande, qu'il jugeait Fuchs assex fort pour arrêter tout effort serieux des ca.ho-liques, et opérer sa retraite en bon ordre. L'attention de Christian fut d'ailleurs bientôt absorbée par de graves accidents, surveaus parmi les chariots et les bagages. Le chemin fort étroit se trouva obstrué, la marche de l'armée arrêtée.

Cependant Fuchs avait rangé, de bonne heure, ses troupes en ordre de bata lle. Il occupatt un terrain eleve. que protegement, outre le ruisseau dont il a cté question, des marecages profonds. Il plaça sa cavalerie derrière de formidables batteries, et attendit, de pied ferme, l'attaque des impériaux. Elle n'eut heu que vers midt, parce qu'une partie de l'infanterie catholique se trouvait fort en arrière. et que Tilly ne jugea pas prudent d'engager la bataille avant d'avoir des forces suffisantes sous sa main. La matinee tout entière se passa à former les regiments, à mesure qu'ils armyaient. Tous étaient animés d'un val enthousiasme, car on avait vo, disait-on, perdant la nuit precedente, upsigne infail ible de victoiro. Une époe de feu était apparue dans les airs, la pointe tournée vers les Danois, la poignée vers les catholiques. Visi ou non, le phenomene avait électrisé les soldats, et ils marchèrent au combat avec une indicible ardeur. Tilly disposa son armée en une seule ligne, l'infanterie au centre, la cavalerie aux ailes, de maniere à pouvoir envelopper le corps de Fuchs Deux colonnes longerent à droite et à gauche les hauteurs boisces L'une était chargée d'opérer contre le flanc gauche des Danois, à la hauteur du village de Dolgen, l'autre, composée de trois regiments de cavalerie et commandée par le baron de Fours, eut mission de tourner la position de l'ennemi et de le prendre en queue. Une batterie de 11 pieces do canons, sontenue par un régiment d'infanterie. celui de Wurzbourg, et difendue par de nombreux abattis

d'arbres, fut établie pour contrebattre l'artillorie danoise et commença immediatement son feu. Bientôt la bataille s'engagea. Les premières phases en furent peu favorables à Tilly. La colonne de droite s'empara, a la vérité, de Dolgen, mais les marais l'empéchèrent d'avancer plus loin, et elle se vit même obligée d'évacuer le village, incendré par l'artillerie danoise.

Sur ces entrefaites, Tilly donna l'ordre au comte de Gronsfeld de descendre dans la vallée avec 4 régiments d'infanterie, Herleberg, Remach, Schmidt et Cronberg, et d'attaquer les positions danoises. Les difficultés de terrain ne permirent pas à Gronsfeld de se déployer. Il dingea ses gens à la file par deux passages étroits qui débouchaient dans la vallée, passa le ruisseau sous la mitraille danoise, s'empara du pont et y logea 200 mousquetaires. Fuchs, immobile jusqu'alors, s'ebrania aussitôt, fit avancer sa cavalerie au-devant de ses canons, ainsi réduits au silence et charges résolument les catholiques. Dès le premier choe, le regiment de Cronberg, qui avait la pointe, fut culbute; celui de Schmidt, qui suivait, eut le même sort. Les deux autres opposèrent plus de résistance. Acculés aux marais et animes par les admirables exemples de bravoure du vaillant Gronsfeld, ils se battent en lions, arretent l'elan, jusqu'alors victorieux, des Danois et le brisent.

En même temps que la cavalerie Danoise chargeait les colonnes de Gronsfeld, 3 régiments d'infanterie quittaient leurs positions, en ordre de bataille, pour attaquer les batteries catholiques et les enlever. Ils arrivèrent, en bon ordre, jusqu'au ruisseau qu'ils devaient nécessairement traverser. Le ruisseau fut franchi avec entrain, sous une pluie de projectiles, mais l'ardeur même qu'ils y mirent, causa dans leurs rangs une confusion qu'augmenta le feu, bien dirigé, des canons de Tilly. Au premier chor, cependant, ils culbutèrent le régiment de Wurzbourg dans les marain et coururent aux canons. Mais leurs offorts, mai combinés

et sans onsemble, echonéront contre les obstacles qui hérismient les approches de la position. Prives de soutien, corasus par la mitroille ennemie, ils essavérent vainement de se reformer. Au même moment de Fours apparut sur le champ de betuille, en arriere des Danois. Cot officier était parvenu à se frayer passage, à travers les bois, jusqu'a Nauen, où, passant la Neile, il tourna la ligne de bataille de Fuchs et l'attaqua en queue. Le general Danois tenta de faire volte-face avec sa cavalerie. Celle-ci, depuis longtemps mecontente de n'etre pas payée, abandonna lachement ses chefs, après un semblant de manœuvres et prenant la finte au hasard, alla se jeter dans des marecages, ou elle perdit sept coroettes. Fuchs fut tué, en voulant la retenir; autour de lui tomberent le jeune landgrave, Philippe de Hesse et le comte de Solms.

A la première nouvelle que ses vetérans fablissaient, Tilly était accourd, l'épèc à la main, se melant aux fuyards, il les rallia de la voix, et les ramens lui-même au combat, avec un énergique elan. Ce monvement, conscilint avec l'apparition de de Fours, determina le gain de la bataille. L'infanterie danoise, decouverte par la désertion de la cavalerie et prise entre deux feux, fut tailles en pièces. Les braves régiments qui avaient assailli si vaillamment l'artilleme de la Lique furent presque entièrement externanés. La presque totalité des troupes qui formaient le centre, et l'aile droite de la lique danoise, perit ou tomba entre les mains des catholiques; les régiments de l'aile gauche, saisis de terreur, et croyant voir dans le corps de de Fours l'armée de Wallenstein tout entière à leurs trousses, se débandèrent et se dispersèrent dans les bois de Dolges.

Des le premier coup de canon, le roi, occupe a faire disparatre les desordres occasionnes dans la marche de ses colonnes par l'encombrement des bagages, revint en toute hâte à son centre, lui fit faire conversion, et rangea la plus grande partie de ses troupes en bataille. Plus rapprochée

du corps de Fuchs, cette seconde ligne lui ent servi de soutien, mais elle en était éloignée de plus d'une lieue, et re put prendre aucune part à l'action. Christian, s'apercevant trop tard de sa faute, essaya de la réparer et d'arracher, à force de valeur, la victoire aux catholiques. Ses forces étaient suffisantes pour justifier son espoir, mais elles étaient démoralisées. En vain, et bravant partout le péril où il était le plus grand, fit-il des efforts surhumains pour enlever ses soldata. Le bruit que l'armée de Wallenstein venait d'être apercue du côte de Langelsheim, répandit une telle panique parmi les Danois qu'avant même de joindre les catholiques. 30 compagnies prirent la fuite et coururent se refugier dans le château de Lutter. Le reste ne fit qu'une attaque molle et indécise, que repoussèrent facilement les troupes victorieuses de Tilly, Celles-ci, reprenant l'offensive, balayérent le champ de bataille, et, poussant les fuyards devant elles comme un troupeau de cerfs, vincent assaillir et tailler en pièces l'avant-garde Danoise, qui etait restée pres de Neu-Wailmoden. Dans cette serie de combats, le roi fit des prodiges de valeur. On le vit, ralliant quelques escadrons, charger impétueusement à leur tête les cuirassiers de la Ligue, percer leurs rangs, puis repoussé, revenir encore avec quelques braves, et se faire jour à travers cent épècs levées contre lui. Sa garde à cheval fut hachée, ses principaux officiers percés de coups, lui-même n'échappa que par niracle. Comme il quittait le champ de bataille escorté. de deux officiers , débris de sa suite, il fut enveloppé par quarante cavaliers impériaux, dont l'un voulut mettre la main sur lui. Un des officiers du roi tua cet homme d'un coup de pistolet, mais quelques pas plus loin le cheval de Christian s'abattit. Son écuyer lui donna sa monture. Le fidéle serviteur parvint ensuite à se sauver à pied et à rejoindre le roi à Wolfenbutte, où ce prince arriva dans la sorreo du 27, avec 30 faibles cornettes de cavalerie, rallices en route.

La perte des Danois, dans cette journée si funeste à leurs armes, fut enorme, et s'éleva à pris de 10,000 horames, tant tues et blessés que prisonniers. Leur étatmajor fut cruellement decimé. Le Landgrave Philippe de Hesse, tout jeune homme que son père vena t d'envoyer à l'armée, le comte de Solms, le géneral Fuchs, vieux militaire plein de mérite et d'experience, le commissaire genéral Pobitzky, les colonels Bersabil, Ongewygt et Penz restérent morts sur le champ de bataille, les colonels Linstorf, Frencken, Gurtygen, Geest et Courville, les commissaires généraux. Lohousen et Rantzow, une foule d'autres officiers superieurs, demeurérent entre les mains des impemaux avec 22 pièces de canon, 70 drapeaux ou cornettes, tous les bagages, les munitions et deux chariots charges d'argent monnavé. Ce brillant sucrés ne coûta à Tilly qu'un petit nombre d'hommes, et pas un seul officier de marque.

Le même jour, Tilly fit canonner le château de Lutter, et força tous ceux qui s'y étaient enfermes de se rendre. Plus de 2,000 des Danois prisonniers préterent serment aux drapeaux de l'Empereur, et furent incorporés dans les régiments catholiques. Cet usage, qui se general sa depuis, finit per porter un coup mortel à la discipline militaire, et donna, plus tard, à la guerre de trente ans, une physionomie étrange, de nature à derouter les esprits prévenus. qui ne veulent y voir qu'une lutte religieuse. Il affaiblit les ressorts qui faisaient la force des armées impériales et cathol ques, et ne contribua pas mediocrement à detruire, avec le respect du drapeau, les restes du sentiment national. L'ancantit l'influence des chefs sur les soldats, et la confiance des soldats dans leurs chefs. Ce funeste usage n'etait, d'ailleurs, qu'un resultat de l'indifférence en matière d'opinions religieuses, qui commençait à présider au choix des off ciers, et qui fit tant de mal à la cause impériale. Tully, lui-mê ne, ayan regardé comme une victoire l'enrôlement du duc Georges de Lunchourg sous les etendards

de l'Empereur. Il s'apercut, trop tard, lorsqu'il en fut abandonné, de la faute qu'on avait commise, en grandissant l'influence de ce prince sur les troupes impériales. L'Electeur de Bavière comprit avec sa pénétration ordinaire le cote faux et la sacheuse portée de cet esprit d'indisserentisme qui tendart a dégénérer en système et à perdre comp étement de vue les causes primordiales de la guerre. Tilly demandai, à ce prince le grade de colonel pour un officier de mérite, nomme Walter, sans indiquer sa religion, « Je tiens à savoir avant tout, lui répondit Maximilien, si le proposé est catholique, car vous devez comprendre combien l'avancement d'un non-catholique aux charges supérieures de l'armée peut avoir d'inconvenients, » L'unité de croyances a un principe quelconque, l'unité d'affections et de foi est, en effet, le seul lien qui puisse serrer étroitement tous les membres qui composent un corpa, que ce corps s'appelle nation ou armée. Une fois le dissolvant sous l'action duquel l'empire allemand tombait en poussière, introduit dans les armées, ce dernier refuge des sentiments élevés de l'homme, il devait produire, dans celles-ci, les mêmes conséquences, et le fait ne vérifia que trop cette prévision. Il ctatt illogique, de la part de ceux qui regardaient l'unité de foi comme la scule base sol de de l'unité de l'Empire, de commencer par ébranier cette même unité de foi dans leurs armees. Wallenstein fut celui qui y contribua le plus ; il crut que la force suffisant à consolider l'unité impériale, qu'il voulut reconstraire, à l'aide de tous les materiaux; faut-il s'etonner que son œuvre ait à peine eu un commencement d'existance, et que ses gigantesques efforts soient demeures sans succes, meme passager? Tilly, obligé de subir la pression des fausses opinions qui commençaient à regner, expia plus tard de la discipline et de la force morale de son armée ses concessions forcées à l'esprit, ou aux nécessites de son temps, et l'on doit assurément compter parmi les plus fatales de

ces concessions, la fusion d'elements dissidents et etrangers parmi ses vicilles troupes.

Dans ses différents rapports sur la bataille de Lutter, Tilly decerne de grands éloges au comte de Gronsfeld, qui eut l'honneur d'aller annoncer la victoire à l'Electeur de Bavière, au comte d'Anholt, au brave de Fours. En soldat genèreux, il ne craignit pas d'honocer hautement la bravoure et les talents militaires du roi de Danemark. « Je n'ai jamais vu, écrivit-il, un ginéral qui sut mieux prendre ses dispositions, conduire plus vaillamment des troupes au combat, montrer plus de présence d'esprit, porter mieux l'ordre dans a confusion, ranimer plus vivement les soldats intimidés, que ce roi Christian de Danemark! »

Christian s'était réfugié, comme on l'a vu, à Wolfenbuttel, on il fut rejoint dans la nuit, par quelques fuyards de son infanterie. Le lendemain, il 61 pub ier une proclamation par laquelle il promettait six thalers à tout deserteur ou prisonnier , doi se presenterait avec ses armes, et quatre à ceux qui reviendraient sans armes. Cet appel eut pour resultat la désertion en masse des prisonniers que Tally avait incorpores dans ses troupes, et lui ramena quantite de ses soldats dispersés. Il eut bientot rassemblé 45,000 hommes de pied, 4,000 arquebasiers et 3,000 eurossiers. Ces forces, deja imposantes, mais encore trop demoralisees pour reprendre l'offensive, enssett neanmoins pu lui rendre de grands services, si, au heu de les concentrer et d'agir avec énorgie, il n'avait commis la faute, commune de son temps et fort grave dans sa position, de les disséminer dans une quantité de places peu suscepubles de defense ou hors de portee de secours.

Quelques écrivains ont reproché à Tilly la lenteur de ses operations, après la bataille de Lutter, et le loisir, ains, laissé au roi de Danemark de se relever de son echec. Tilly nous fournit lui-meme sa justification.

Google

LA

<sup>1</sup> Archives du Royaume. Lettre de Tilly du 21 septembre 1626

La cour de Bruxelles lui avait écrit que « ce qui importait présentement à l'accomplissement de sa victoire et au bien public était de ne donner le loisir à l'ennemi de se rallier et de l'obliger à se retirer des confins de l'Empire! . .. · J'avone, avec Votre Altesse, répondit modestement Tilly. que ce qui importe à l'accomplissement de cette victoire et du bien public est de ne donner à l'ennemi le loisir de se rallier , a us de le poursulvre , comme j'ai aussi tâche de faire . avant, à cet effet, incontinent envoyé après lui presque toute ma cavalerie et une quantité de dragons 1.500 sous ies ordres du comte d'Anholt, que javos fait equiper expressement, mais, soit que la peur ait donne des alles à l'ennemi, soit que la lassitude et la défatigation aient retardé les nôtres, ils ne l'ont jamais su atteindre ni l'empecher de gagner l'Elbe; sur quoi, ne trouvant, en aucune raison de guerre, que je devais passer outre et laisser à dos tant de places, que l'ennemi avait pourtant laissees garnies en ces quartiers je me suis eté sur icellest. » Plus loin, il trace un triste tableau de l'état de son armée « tout a fait harassée et notablement diminuée par le travail continuel de tant de mois, et les maladies qui s'y sont glissées, mal payée, et qui n'a touché argent depuis l'hiver passé, et d'ailleurs, tellement incommodee Je necessités et principalement de celle de vivres que l'infanterie a dejà été plus d'une fois huit jours enuers sans recevoir de pain. Le due régent de Branswick, le duc Christian de Lunebourg, éveque de Minden, et les villes voisines, s'excussat sur l'impossibilité et la ruine et désolation du plat-pays, causée depuis deux ans en ca par les troupes tant dudit roi de Danemark que du prince Christian dit d'Halberstadt, et ainsi les ulterieurs progres que je pourrais faire sont interrompus par les manquements susd ts. »

Google

Lettre de l'Infante du 9 septembre 1626. Archives du Royaume.
 Lettre de Titly du 28 septembre 1626. Archives du Royaume.

Des le 31 août, Tilly se porta devant Wolfenbuttel et s'empara, chemia faisant, de Liebenbourg. Les habitants de Wolfenbuttel auraient volontiers compose avec le vainqueur de Lutter, mais la garnison beaucoup plus nombreuse que la bourgeoisie, s'y opposa et pretendit se desendre. Tilly passa outre, attaqua et prit Steinbruck et Neustadt, « places fortes et d'importance, l'une sur le passage, entre Hildesheim, Brunswick et Wolfenbuttel, l'autre sur la Leine et qui était comme la clef du pays » Il s'empara, en outre, d'une soule de petits postes et ne laissa au roi, dans le Cercle de la Basse-Saxe, que Nienbourg, Wolfenbuttel et Stade.

Le 10 octobre, le duc Georges de Lunebourg prit, par un ordre du jour, le commandement des troupes detachées de l'armée de Wallenstein à celle de Tilly, commandement exerce jusque-là avec gloire par le baron de Fours. Il debuta par la prise du château de Rotenbourg, où, peu de temps auparavant avait couche le roi de Danemark. Les soldats trouvèrent dans la chambre du roi un magnifique sabre, présent du grand duc de Florence au pere de Christian IV, et le rapportèrent à Goorges qui en fit hommage à Tilly. Tilly le renvoya au duc avec les compliments les plus flatteurs, et celui-ci le donns à son frère le duc de Lunebourg-Celle.

Verden et Blekede tombérent également au pouvoir de Georges, qui se v.t bientot maître de toutes les avenues du pays de Brème. Vers la fin d'octobre, il reçut ordre de Tilly de se rapprocher de la Marche de Brandebourg, dans le double but de maintenir les communications de l'armée de la Ligue avec Walienstein, et de surveiller l'Electeur de Brandebourg. Ce prince était, en effet, depuis longtemps suspect à l'Empereur Calviniste zéle, il avait, en toute circonstance, favorisé les interets de l'Electeur Palatin, tout en ayant soin de ne pas trop se compromettre. Seul des Electeurs de l'Empire, il avait refuse de reconnaître la

promotion de Maximilien de Bay ère à la dignité électorale. non qu'il fit de l'opposition par conscience et conviction, mais parce qu'il était mecontent qu'on n'eût pas acheté son adhésion au même prix que celle de l'Electeur de Saxe. Mansfeldt etait entré dans les Marches avant la bataille de Dessau, et lorsqu'après sa defaite, il vint y refaire son armée, il avait trouvé appui dans l'Electeur de Brandebourg; à la verite, il avait paye cette hospitalité par les plus horribles excès sur les sujets brandebourgeois, mais cette maniere de temo guer sa reconnaissance n'avait pas contrebalance, à Vienne, le mauvais effet produit par la conduite de Georges Guillaume, Invite par le Burgrave Annibal de Donna à donner des explications, l'Electeur employa les faux fuyants et les protestations en usage dans les cours calvinistes. Copendant, ouvrant l'oreille aux sages conseils de l'un de ses immistres, le comte Adam de Schwarzenberg, il finit par comprendre que ses véritables intérêts étaient etroitement hés avec ceux de l'Empereur. Mais les pretentions mêmes qu'il afficha pour prix de sa soumission et de la reconnaissance du titre électoral de Maximilien jetérent de vehéments doutes sur la sincérité de ses sentiments. Il ne demandait rien moins que la confirmation de ses droits de propriété sur les évechés ou bénéfices par lui sécularises. l'éveche de Magdebourg, ou tout autre pour son fils, un benefice ecclesiastique pour un de ses oncles, la restitution de la principauté de Jagerndorf, confisquee et donnée par l'Empereur au prince de Lichtenstein, l'expectative des duchés de Poméranie, de Mecklembourg, d'Anhalt et de Brunswick-Lunebourg. On comprend facilement que ces exigences aient para exorbitantes à la cour de Vienne et qu'elles l'indisposassent. Tilly eut mission de serrer Georges Guillaume de pres, afin ce l'amener à des plees plus ransonnables. Il en chargea le duc Georges, qui vint loger son corps d'armée sur les frontieres de la Marche de Brandebourg. Ce n'était pas asses. Tilly fit demander à THAT

l'Electeur l'autorisation de mettre garnison dans la ville de Gardeleben, poste important de la Marche, et sans a tendre sa reponse, il ordonna au due Georges d'y jeter 500 honimes de garnison et d'y établir son quartier-genéral.

Le due ne sut pas longtemps tranquil e à Gardeleben Le comte d'Anhoit, que Tilly avait loge sur les bords du Weser, avec une partie de l'armée de la Lique, harcele par les incursions de la garnison de Nienbourg tenta d'assieger cette place, malgre la rigueur de l'hiver. Des que le roi en sut informe, il envoya son tils au secours de la forteresse, avec un corps de troupes considerable. Ce prince sorça, en estet, Anholt a se ret rer, et s'empara d'hoya, châteausort appartenant au due Georges. Le due rossembla aus sitot ses troupes et marcha contre les Danois. Mais ceux-ci ne s'y attendirent pas et battirent brasquement en retraite. Hoya sut bientot repris, et Georges regagna ses quartiers d'hiver, tandis que Tilly établissait les siens dans le duche de Lunebourg.

L'armée de la Ligue occupait presque tout le duché de Lunebourg, et des avant-postes s'étendaient jusqu'à la rive gauche de l'Elbe. Tilly avant porte son quartier-général jusqu'à Alzen, tandis qu'Anholt, plus rapproche du Weser, bloquait de rechtef Nienbourg et coupait les communications du roi de Danemark avec cette place. Quelques mouvements de l'armée danoisi forci rent Tilly à moditier ses positions qui avaient le tort de disperser ses troupes sur une trop vaste étendue de pays, et de rendre ses quartiers accessibles à une surprise. Il se retira d'arrière l'Aller. Il y eut bien encore quelques rencontres partielles entre les cadioliques et les Danois, quelques postes pris et repris, mais ces polits incidents furent sans importance, et l'année 1626 s'acheva sous la plaing influence des brillants triomphés de Tilly.

## CHAPITRE XV.

Conséquences de la bataille de Lutter. Soumission du Cercle de la Basse-Sare. Conduite équivoque du due de Mecklembourg. Chétiment du Landgrave Mairrice de Resse-Cassel Le pape Urbain VIII envoie le chapeau bénit à Tally Te Deum, à Vienne, Mariage du comte Werner de Tilly avec la fille du prince Charles de Lichtenstein. Feux de joie à Bruxelles. Dernière phise du congrès de Braxelles. Tentative de mediation de 11º lante Isabelle entre l'Empereur et le roi de Danemark. Exactions des officiers de Wallenstein. dans les États de la Ligue Le duc Bodolphe Max de Saxe-Lauenbourg A tentat de Large Le duc Adorphe de Holstein. Le comte de Mérode-Warour Le comte le figurgemen Plans de Wadenstein Soa animadveranon contre l'armée de la Ligue. Les quartiers d'hiver. Le roi de Danemark no rganise ses forces. Ses embarros, Cempagne de 1627, Succea de Tility La el che de Sainte-Gudule. Opérations de Wallenstein, Josephon de armees imperiale et catholique, T'lly reçoit Wallenstein à Lauenbourg Intervention du que de Holstein Siege de Pianenberg. Blessure de Tilly Les deux armées se séparent. Défaite des Dancis à Ottersberg, Prise de Nænbourg Soumission du Mekiembourg. Défaite du Margrave de Bade-Durlach, Fuite du roi de Danemark, Conseil de guerre dans l'He de Funen, Mor da Margrave de Bade-Burlach,

Les conséquences de la bataille de Lutter furent beaucoup plus importantes, au point de vue politique, que sous le rapport militaire. L'une des premières fut la soumission du Cercle de la Basse-Saxe, presque tout entier. Le plus considerable d'entre les princes de ce Cercle, Frédérie-Ulrich, avait commencé, dès le mois de juillet, à négocier sa reconchation avec l'Empereur. Le sentiment de sa culpabilité ne lui permettant pas de s'adresser directement à Tiby, il implora la médiation du duc de Lunebourg-Celle, frere anie de Georges. Ce prince avait de graves et légitames su ets de plaintes contre Fréderie-Ulrich, mais le désir de le cetacher de l'altiance danoise l'emporta dans son

esprit sur ses propres griefs, et il charges le docteur Hundt, son agent ordinaire près du general catholique, d'entainer des negociations en faveur du chef de la maison de Brunswick!.

Le docteur Hundt arriva le 23 juillet, au camp devant Goettingen, où se trouvait Tilly, et s'acquitta de sa mission Tilly répondit en termes généraux mais assez bienveillants pour Fréderie-Ulrich. Il lous le duc de Celle d'avoir accepté cette médiation. Mais il declara aussi trèsnettement, qu'avant de pousser les choses plus loin, il fallait que Frédéric-Ulrich rempit tout rapport avec le roi de Danemark, dont l'ambilion, assura-t-il, convoltait, nonpas soulement les évêches, mais encoro les possessions des princes de la Basse-Saxe. Le duc de Brunswick-Wolfenbuttel eut l'imprudence de ne pas prendre ce langage au serieux; il n'etait pas, d'ailleurs, dans sa nature molle et flottante de savoir prendre à propos un parti energique. D'autre part, à Vienne, ou l'influence et les idees de Wallenstem étaient toutes-puissantes, on caressait encore le pland'enrichte le duc Georges des depouilles de son cousin, et l'on se souciait conséquemment très-peu de pardonner à ce dermer. Les dispositions et les tergiversations de Fredéric-Ulrich réagirent sur Tilly. Le 18 soût, le docteur Huidt, étant revenu à la charge, trouva les dispositions du genéral. notablement changees. Tilly exprima la pensee qu'il n'y avait pas d'accommodement possible avec un prince, qui avait volontairement ouvert son pays et ses forteresses aux ennemis de l'Empereur, et que l'unique garantie à prendre était de chasser le duc de ses États et de les mettre sous le séquestre. Il corrigea cependant par quelques paroles consolantes, ce qu'une telle rigueur pouvait avoir d'acerbe et lassa voir qu'il ne tiendrait pas à lai que les conseils de l'indulgence ne fussent écoutés\*.



<sup>4</sup> Von der Decken, Le duc Georgea 1, E. p. 210. # Had. 204.

De nouveaux agents, envoyés directement par Frédéric-Ulrich en quartier-général de l'armée catholique, en rapportèrent tous la même réponse, à savoir que la condition préalable et sine que non de tout essai de reconcination était de rompre ouvertement avec le roi de Danemark. La prise de Gœttingen et les progrès des armes impénales, servirent d'arguments pour achever la conversion du duc de Brunswick. Quatre jours avant la bataille de Lutler, il publia un ordre enjoignant aux troupes qu'il avait encore dans l'armée danoise de s'en séparer immédiatement. Le succès des catholiques le rendit encore plus hardi. Une nouvelle proclamation interdit expressément à tous ses sujets de rester sous les drapeaux Daneis. Enfin, il somma le roi de Danemark d'évacuer immédiatement toutes les places fortes qu'il occupait encore dans le pays de Brunswick.

Fort de ces avances, Frédéric-Ulrich demanda une entrevue à Tilly, qui se trouvait alors à Wolfenbuttel. Le géneral catholique declina cette proposition parce qu'il désirait laisser une part des honneurs de la négociation au duc de Lunebourg-Celle qui l'avait entamée. En effet, ce fut par l'intermédiaire d'un agent l'unebourgeois que se conclut, le 8 septembre, un traité par lequel Fréderic-Ulrich et ses Etats se remirent à la dévouon de Sa Majesté impériale, avec promesse d'employer tous les moyens pour faire sortir du pays les garnisons ennemies. Le duc, heureux d'échapper aux mesures de séquestre, dont il avait été menacé, ne supula, pour lui et pour ses sujets, que la liberté d'exercer le culte protestant.

L'exemple donne par le duc de Brunswick ne tarda pas à être imité par les autres princes du Cercle. Dès le commencement de septembre, Tilly, profitant du prestige de sa victoire, leur avoit adressé une invitation pressante de faire immediatement leur soumission. Le duc de Lunebourg-Celle employa toute son influence pour hâter leur détermi-



nation, et l'Empereur envoya Reinhard de Walmerode au camp de Tally, avec mission d'aider ce géneral de ses conseils et de ses demarches dans l'œuvre conciliatrice. Le succes couronna cea efforta; tous les Etats de la Basse Saxe, à l'exception du duc de Meckiembourg , firent amende honorable et operèrent individuellement leur reconciliation avec l'Empereur, car on avait voulu éviler de traiter l'affaire en assemblee du Gercle, pour ne pas donner au roi de Danemark l'occasion de s'en meler et de la traverser. Toutes les y lles! s'offrirent à accepter des garaisons imperiales, et, le 23 novembre, une circulaire de cabinet, adresses aux dues d'Holstein, de Saxe-Lauenbourg, de Pomerame, au comte d'Oldenbourg, aux chapitres de Magdebourg et d'Halberstadt, aux villes de Lubeck, Goslar et Mulliausen, manifesta la pleine satisfaction de l'Empereur pour la fidelite. des uns et le repentir des autres<sup>a</sup>. Seul, le Mecklembourg restart à l'ecurt et retenant les dermers fils de l'alliance qui avaient un. les princes du Cercle de la Basse-Saxe au roide Danemark. Ce pays etait alors regi par deux ducs, regnant conjointement, Adolphe-Frederic et Jean-Albert, fils du duc Jean, mort en 1592 des saites d'une blessure qual s'etait faite lui-meme, dans un acces d'alienation mentale. Cos princes, ardenta protestanta, subissaient l'influence du roi de Danemark, dont le frere, Ulrich, possedait, dans lours États, Tevecho de Schwerin. Dans les assemblees du Cercle, en 1025, et lors du congres de Brunswick, en 1626, ils s'étaient montres plus devoues nux interets de ce monarque que ne le comportaient leurs devoirs de princes de l'Empire Els s'etaient meine trouvés. à cette occasion, en conflit avec la noblesse Mecklembourgeoise, dans laquelle dominisent des dispositions plus (a vorables à la cause de l'Empereur. Après la batable de



Archivet du Boysume. Secrétairerse d'Etst allemande. Corresp de Perdinand II. "Thomas

Lutter, ils crurent prodent de louvoyer. Frédéric Husan, gent il omme Mecklembourgeois, que l'Empereur entretenant comme agent diplomatique en Basse-Saxe, convit en leur nom à Vienne, le 34 août, pour protester de leur fidélité et devouement à l'Empereur. Ils alierent jusqu'à demander à Tilly de défendre leur pays. Mais le roi de Danemark, feignant de prendre ombrage de leurs demarches et sachant d'ailleurs, par expérience, qu'on ne garde d'allies, dans les revers, que par la force, prit les devants et jeta des garnisons dans les principales places du Mecklembourg.

Vers la lin de 1626. Tilly somma les deux ducs d'expulser les Danois des villes de leur obédience et d'y recevoir garnison imperiale. Les Etats de Mecklembourg appuyerent chaudement cette sommation, mais Adolphe-Fréderic et Jean-Albert se prétendirent hors d'état d'y conner suite. Ils se bornèrent, en signe de bon vouloir, à prier le roi de Danemark de retirer volontairement ses solcats du Mecklembourg, demande qui devait être et qui fut en effet repolissée. S'étayant de cette démarche, les ducs representerent qu'en presence des forces superieures du roi, ils ne pouvaient, en obéissant aux injonctions des plérepotentiaires imperiaux, que se plonger, eux et leurs sujets, dans un abune de misères. Ils offrirent de negocier. Tilly real qua qu'ils n'avaient pas mission de negocier, mais de faire rentrer tous et chacun dans l'obéissance due à l'Empereur : que le seul moven de prouver la tide ite dont ils se targuaient, était de se séparer nettement du roi ue Danemark. Il leur cita l'exemple de Fredéric-Ulrich et termina en déclarant que ce qu'ils ne voulaient pas faire de bon gre, il saurait le leur imposer de force.

Ce langage sévère n'eut pas plus d'effet que les exhortations amables. Les deux princes s'excusérent sur ce qu'ils subissaient violence du roi de Danemark, et ne pouvaient lui resister sans attirer, sur leur pays, toutes les calamites de la guerre. Tout ce qu'ils pouvaient faire, disaient-ils,



ctait de renouveler leurs instances près de Christian IV, afin qu'il retirât ses troupes du Mecklembourg, encore y mettaient-ils pour condition, que Tilly s'obligerait à ne pas mettre le pied dans leurs Etats, après la retraite des Danois.

Pendant que cette correspondance s'echangeait, le roi de Danemark s'établissait de plus en plus solidement dans le Meklembourg et prenait possession de la forteresse de Domits. Loin de s'y opposer, Adolphe-Fredèric et Jean-Albert incorporaient ostensiblement leurs milicon dans les troupes danoises, au grand mecontentement de la noblesse, et au mois de février 1627, Tit y pouvait cenre, avec raison, à l'Electeur de Bavière, que « le Mecklembourg s'etait fait sujet du roi de Danemark\*. »

La juste châtiment, infligé à la meme époque au Landgrave Maurice de Hesse, aurait dû celairer les dues de Mekelembourg sur les dangers de leur opiniaire rebellion envers l'Empereur. A la suite de l'arrêt de la chambre imperiale. de justice (1623), qui avait donné gain de cause à la branche de Hesse-Darmstadt dans le proces de la succession de Marbourg, Maurice avait été obligé de réadre les riches épaves qu'il s'était indument appropriées. Mais, outre la restitution du bien en litige, il avait éte condamné à payer, a ses heureux collatéraux, des indemnites que ceux-ci évaluaient modestement à 17,000,000 de florins, et que les commissaires impériaux réduisirent à 1,357,154 florins. Comme il était hors d'état de payer meme cette dernière somme, les princes de Hesse-Darmstadt reclamèrent, en échange, la cession de 25 bailliages de ses propres donaines. Il eut beau plaider, supplier, puis enfin resister et provoquer les sujets qu'il allait perdre à l'insurrection. force au, fut de se laisser executer. Dans cette extremite, il apprit qu'il était question de lui imposer encore, pendant



<sup>4</sup> Harter Wallemstein, p. 460

l'inver, des logements militaires. Il envoya aussitöt représenter a Tilly l'état de ruine et de désolution où sa trouvaient ses Étais, et l'impossibilité matérielle, pour la Hesse, de supporter la moindre charge. Ses raisons toucherent neu le genéral de la Lique; toutefois. Maurice obtrat la promesse qu'on ne lui enverrait qu'un seul régiment. Il en recut trois à entreteair, et, par une sême de vexations préméditées, on le contraignit enfin à abdiquer en faveur du prince Guillaume, son fils aine. Sa chute entraina celle de son favori Gunther. Ce Gunther, dont on connait les plans democratiques, avait su se rendre odieux à la fois à toutes les classes de la population; au jeune Landgrave, parce qu'il avait contribue au funeste partage, qu'en se retirant, Maurice fit entre les enfants de ses deux mariages; à la noblesse, parce qu'il avait voulg l'humitier; enfin à la multitude, parce que, semblable en cela à beaucoup de ses coreligionnaires en démocratie, il était le fléau du bourgeois et du paysan. Trois jours après l'abdication du vieux Landgrave, Gunther fut arreté, trainé de prison en prison, mis a la question, et enfin décapité après un an de tortures. On peut blamer ces cruautes, dit l'historien Gfrærer, à qui nous empruntons ces details, et cependant, souhaiter que le châtiment eut egalement frappé d'autres hommes de la classe de Gunther qui, comme lui, s'appuyant sur la faveur les princes et cachant le plus egoiste orgueil sous une phrascologie liberale, ne cesserent d'exciter la haute pristocratie allemande contre l'Empereur. Aucune race n'a plus contribué à la chute de l'empire allemand, que celle des docteurs du droit remain avec leur juristemaniel.

Autant le triomphe de Tuly avait répandu de terreur dons les Etats protestants, autant il excita de vifs transports de joie chez les princes catholiques de l'Europe. De Rome, Erbain VIII, remettant en honneur un ancien





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Blist de Gustave Adolphe p. 554

usage des souverains pontifes envers les généraux vactorieux, qui avaient bien mérité de l'Église, envoya au heros cathologue le chapeau béait, accompagné d'un bref des plus flatteurs. A Vienne, un Te Deum solennel fut chanté en présence de toute la cour, et l'Empereur donna à Tilly l'expectative de la seigneurie de Geisberg sur le Rhin. Le nom du glorieux capitaine avait tellement grandi dans l'opinion publique, que les familles les plus puissantes se crovaient honorees de son alliance. L'Allemagne catholique applaudit à l'union contractee, vers la fin de 1626, par son neveu, Werner de T'Serclaes-Tilly, avec la fille du prince Charles de Lichtenstein, le loyal sujet et l'ami de Ferdinand II. Toujours generoux of modeste dans ses habitudes, le comte de Tilly abandonna, a cette occasion, au jeune couple, les sommes qui lot avaient ele volues par la dicte de Ratisbonne, en 1623, et par celle d'Augsbourg. en 1624.

Sans aucun doute, l'Electeur de Bavière ne demeura pas en arrière de temoignages de satisfaction envers sou lieutenant-géneral, mais on ne peut que le presumer, car Westenrieder lui-meme, qui nous fait connaître les recoinpenses accordées à Gronsfeld et à Wall, heutenant-colonel du régiment de Tilly, est muet sur ce point.

La souvelle de la victoire de Lutier parvint à Bruxclles, le 5 septembre. La ville fut aussitot en liesse; des feux de joie furent allumés sur les places publiques, et toute la cour s'empressa de venir porter ses felicitations à l'ambassadeur de Bay ère. Le 9, l'Infante écrivit à Tilly, pour le complimenter et le solliciter de se porter à la prétention de quelque Mercede en temps aux Pays-Bas. Mais ces démonstrations extérieures de joie n'étaient pas, au fond, sans quelque amertume. Le contraste d'un succes si celatant avec la sterilite de leurs pompeuses promesses mortifia t l'amour-propre des ministres espagnols. Ils comprenaient que l'electeur de Bayière en tirerait avantage contre

eux, que l'autorité du roi serait discretifice en Allemagne, et ses intentions suspectées, à cause des conditions par lui mises a son concours, enfin, qu'es seraient exclus de la participation aux fruits de la victoire, comme ils s'étaient exclus eux-memes des dangers de la lutte. Leurs pressentments n'etalent que trop justes. En annonçant, de son côté, à l'Infante l'heureuse issue de la bataille de Lutter, Maximilien ne put s'empêcher de faire une allusion ironique aux promesses espagnoles. Il n'est desormais nullement besoin, écrivit-il, que Voire Altesse envoie ledit secours au comte de Tilly ains elle pourra s'en servir à autre desseint. Son ambassadeur a Bruxelles, le baron de Preising, donna à entendre qu'il était vain de traiter avec l'Espayne, puisqu'on ne pouvait s'assurer de son assistance pour être les forces du roi toujours sujettes à diversion pour les guerres de sa dite Majesté en ses pays. Il fit plus, il se plaggait, qu'apres avoir abandonne les princes catholiques de l'Allemagne à eux-memes, l'Infante ent Letrange prefention de dicter à Tilly Fordre de rejeter les Da iois dans la Baltique, à Waltenstein, de s'emparer d'un port quelconque sur cette mer, au profit des Espagno.s. Le cabinet de Bruxelles, qui ne pouvait disconvenir de la justesse de ces reproches et qui voulnit, à tout prix, sortir de sa fausse position, n'hesita pas a sacritier ses anciennes. exigences et à formuler de nouvelles propositions, à la foisplus concil antes pour ses allies et plus susceptibles d'execution de sa part.

Il abandonna ses prétentions sur le Bas-Palatinat, et reconnut les droits du duc de Baytere sur les autres possessions de l'ex-Électeur Palatin. Il offrit de substituer, au contingent d'hommes et d'artiflerie stipulé par le premier projet, un subside mensuel à determiner. Luin, il renonça

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Archiver du Royaume, Secritaireme 1 Étataliemande, Correspondance le Maximilien, p. 424.

à exiger de l'Allemagne catholique de déclarer la guerre aux Provinces-Unies, et se borna à poser certains exaubetté, tels que le refus des Rollandais d'évacuer quelques villes appartenant à l'Empire. Cependant, maigré ces apparences, ses intentions n'étaient pas tout à fait sincères, et les articles du nouveau projet de traite, qui furest soumis à l'Infante, pour faire ensuite l'objet des négocisboas, montrent asses qu'il n'avait renoncé ai au dessein. d'abaisser l'autorité importune du duc de Bavière sous celle. de l'Empereur, ni à celui d'entrainer l'Allemagne dans la guerre de l'Espagne contre la Hollande<sup>s</sup>. Il de fallait pas grande pénétration pour prévoir que les différents ensubelli, determinés contre les Hollandais, se réaliseraient infailliblement. D'autre part, bien que l'Électeur de Bavière oût, comme le savaient les Espagnols, beaucoup de peine à faire payer aux prélats, membres de la Ligue, leurs contributions pecuniaires, el par suite, à maintenir son armée sur un bon pied, il était encore loin de se trouver dans la nécessité d'abandonner, pour quelques subsides, sa part de direction de la guerre et de s'humitier devant l'Empereur. Quelque juste, quelque utile aux catholiques eux-mêmes, quelque noblement patriotique que put être cette concession, elle froissait trap l'ambition de l'Electeur pour qu'il l'acceptat jamais de son plein gré. Il repoussa donc formellement les propositions espagnoles, et rappela son ambassadeur, sans égard pour les instances de l'Empereur.

L'echec de cette dernière phase du congrès de Bruxelles ne fut pas le seul dont la diplomatie espagnole est à souffrir. Dans le courant de la même année, et tandis qu'elle négociait avec la Bavière, elle s'abouchait avec le roi de Danemark.

Deputs la rupture du congrès de Brunswick, Christian IV n'avait cesse de faire parade de ses intentions paci-



Archives de Royaume, Lasses de l'Andreuce, Voir les Annexes.

fiques. Il mondait les cours allemandes de lettres, dont les assertions vagues et diffuses ne pouvaient tromper que les esprits prevenus. Cependant, les revers qu'il éprouva au début de la campagne de 1626 donnérent aux ministres de l'Infante lieu de penser qu'il pourrait devenir plus précis et plus pretique. Eux-mêmes étaient stimulés par les circonstances à désirer la paix. Les obstacles, chaque jour plus grands, que rencontrait l'œuvre du congrès leur en faisaient prévoir l'avortement; il était donc de leur intérêt d'arrêter une guerre dont ils ne pouvaient partager les fruits éventuels et dont l'issue, facile des lors à pressentir, devait accroître singulièrement le lustre et l'influence de la politique bavaroise.

Ils saisirent, avec empressement, l'occasion d'entrer en relations amicales avec le roi de Danemark. Un des agents de ce prince, Laurent de Wensin, ayant été arrêté à Lingen. l'Infanta s'empressa de le faire relàcher, lui fit restituer tous ses papiers, et le chargea de porter au roi l'offre formelle de sa mediation. Christian feignit d'abord d'entrer dans ces vues, mais, pressé d'envoyer un ambassadeur à Bruxelles pour traiter sérieusement des conditions de paix, il accumula les bials et les defaites pour s'en dispenser. Il objecta la necessité d'être assure que l'Infante et l'ambassadeur de l'Empereur eussent des pouvoirs suffisants; il prétendit ensuite que la reponse de la princesse n'etait pas assez claire sur ce point, et enfin, poussé à bout, s'excusa sur l'éloignement de Bruxelles et sur ce quayant deja accepté la médiation de l'Electeur de Saxe, il ne pouvait, sans offenser ce prince, accepter celle de l'Infante<sup>t</sup>.

Le secret de ces tergiversations peu loyales fut dévoilé, plus tard, à l'Infante, au mois d'avril 1627. Le hasard de





Archives du royaume Secrétairerse d'Etat allemen le Correspondance de Christian IV

la guerre fit tomber entre les mains des Espagnols la minute des instructions données par le roi de Danemark à Joachim Cratzen, son agent à Venise. Cette piece tresexplicite, ne pouvait plus laisser le moindre doute sur les veritables intentions du monarque Danois. Jusqu'à present, y disait-il, nous nous sommes bornés à nous defendre, desormats pous sommes parfaitement décides à prendre l'offensive. Il est vrai, ajoutait il plus loin, que nos adversaires ont fait pres de nous, par l'intermédiaire de divers princes et souverains, tels que l'Infante de Bruxelles, l'electeur de Saxe, etc., de nombreuses demarches pour nous persualer d'abandonner les desseins hostiles et de faire une pax honorable, que même ils nous ost offert de belles conditions, mais nous serions inexcusables devant la posterite, devant la couronne de France et la seremssime republique, si nous n'e ions fermement résolus de continuer la guerre.

Plus bas enfin, il reconnaissant de nouveau ces mêmes conditions comme tres-acceptables, donnant ainsi un dementi formel aux accusations de crue le tyrannie, per-fidio, obstination, qu'il lançuit dans ses manifestes contre les puissances catholiques<sup>4</sup>.

Les dispositions de l'Empereur étaient bien différentes Ferdmand II desirait succrement la paix. Bien que, selon son expression, il fut en mesure de punir et d'humilier\*, il préférait un accommodement honorable aux succes meme de la guerre. Lorsque l'Infante lui eut fait connuitre ses demarches aupres de Christian IV, il s'empressa de la remercier et de l'encourager à continuer ses bons offices. Loin de laisser percer la mondre velleité ambitique, il bornait ses prétentions à obtenir du roi de ne plus s'im-

Google

 $<sup>^4</sup>$  At layers du logarane. Secretaireme a lem allemande. Carrespondance de Choistian IV

Archives du roy nume Correspondance de Ferdinand II. Lattre du 15 décembre 1626.

miscer dans les affaires de l'Empire, de ne plus y susciter de troubles, sous pretexte des intérets du Palatin, et d'abandonner la solution des difficultés existantes a la vois régulière, indiquee par les constitutions impériales.

Sa correspondance contidentielle avec l'infante témoigne de la droiture et de la sincérite de ses intentions, mais elle montre aussi qu'il avant clairement penetré les véritables pensées du roi, qui ne s'accommodera, disait-il, que par force de nécessite et non par desir reel de la paix!

Maximilien de Baviere partageait encore moins les illusions, entretenues d'abord par l'Infante. Je ne vois, lui écrivait-il, dans les assertions du roi, qu'un leurre pour gagner du temps et fortifier son armée. Ses menées hostiles, ses bravailes aupres de ses confederes, font voir le peu de foi qu'il faut ajouier à ses demonstrations partiques. Je souhane que Votre Altesse puisse lui inspirer de meilleurs sentiments, mais je ne l'espere guere". Ce vœu était celui des Electeurs ecclestastiques, fatigues, plus que tous les au res princes allemands, de la longue durce de la guerre. Outre les lourds sacrifices que leur imposait l'entreilen de l'armee de la Ligue, ils avaient à supporter des frais énormes occasionnes par la levee et le passage des regenents impériaux. Leurs États, jadis séjour proverbial de la paix et de l'abon lance, maintenant livres aux exactions arbitraires d'o liciers avides, déclinaient vers une ruine infaillible. Dans le temps meme ou Filly, seul à lutter contre les forces supérieures du rot de Danemark, ret amait instamment des renforts qu'on ne lai envoyait pas, le midi de l'Allemagne était pressure par une foule de gins de guerre apportenant à l'a mee de Wallenstein, et dont l'unique occupation semblait etce dépuiser la seve nouvraiere de la



Arctioves du Royaume, Secret d'Estat allemande Correspondance de Ferdouand II. Lettre du 12 octobre 1626

<sup>\*</sup> Archives du royaume. Sometamente di Etat afformantie. Correspondance de Maximose. Lettre qui 39 août 1676

Lique. Des régiments entiers de mouraient mactifs dans les terres ecclesiastiques, vivant aux dépens de l'habitant et commettant des exces dignes des hordes furoces d'Halber-atadt. Les colonels agissaient comme s'ils n'avaient en d'autre mission que de s'enrichir aux frais des sujets des prelats allemands. Pour ne citer qu'un seul trait de leurs extravagantes exactions, ils exigeaient qu'on leur servit jusqu'à soixante-dix plats par repas. A leur exemple, les simples soldats refusaient les meilleurs mets, si on ne mettait un thaier sous leur assiette, et prenaient des bains de biere ou de vin, à leur fantaisse. Parmi les colonels qui se distinguêrent dans cette déplarable croisade de rapines, la réprobation publique signala les dues Rodolphe-Maximihien de Saxe-Lauenbourg, Adolphe de Hoistein, le comte de Merode-Waroux, les colonels Cratz et Goerzenich

Les régiments du duc Rodolphe Maxim lien de Saxe, écrivait l'Electeur de Mayence, à l'Infante, ont entre autres brulé six villages, massacré les paysans qui voulaient éteindre le feu, menagant si l'on ne pouvait leur fournir cent chariots bien accommodes et atteles, chose impossible à trouver dans tout l'archeveché, et si on ne leur apportait toutes sortes de bons morreaux et de la boisson en abondance, de venir meme prendre ce qu'il leur faut dans les cuisines de notre residence ordinaire d'Aschaffenbourgi. Protestant zelo, malgre sa position su service de l'Empereur. Rodolphe abusait de son autorité et des forces placees sous ses ordres pour satisfaire sa linine sauvage contre les catholiques, et ses rancunes du châtiment que la avait infligo Tilly, deux ans auparavant, pour des faits identiques. Il ne craigna t pas de dire brutalement qu'il voulait mettre à mort tout ce qui vivait, vieux ou jeune, dans les terres de l'archeveche, et ses actes repon laient à ses paro-

Archives du royaume. Correspondance de l'Electeur de Mayence, l'attre de 28 avril 1627.

les. Les plaintes des prelats contre lui devinrent si fortes que l'Empereur le manda à Vienne pour rendre compte de sa conduite. Mais la protection de Wallenstein le sauva, et peu après, il revint sur les bords du Rhin, decidé à tirer une vengeance sanglante de ceux qu'il appelait ses calomniateurs.

La ville de Liège faillit être une de ses premières victimes. Chargé par Wallenstein de lever quelques regiments sur les terres de l'evèché, il etait entre en arrangements avec les deux bourgmestres, Massillon et Plenevaux, et avait accepte 4,000 rixthalers contre l'engagement de n'imposer aucune charge aux bourgeois, du chef de ses levées. A peine l'argent ctart il remis, que Rodolphe vint lui-meme à Liège réclamer, avec arrogance, de nouveaux sacrifices de la ville. Ses prétentions n'ayant pas eté acqueillies, il essaya de l'intimidation. Par ses ordres, une compagnie de son régiment, commandee par son lieutenant-colonel, le comte de Paar, entra à l'improviste dans la ville. La vue de ces cava iers défilant en bataille, le pistelet d'une main, l'epée nue de l'autre, irrita les bourgeois. Aussitôt les chaînes furent tendues dans les rues, et les portes fermées. Ce commencement de soulévement exalta la colère du duc, il résolut de se venger avec eclat, mais, n'osant employer la force ouverte, il eut recours à la trahison.

Le 26 octobre, il invita les deux bourgmestres à diner à l'auberge de l'Aigle-Noir, où il était logé. Massillon s'excusa sur une indisposition; Pienevaux, n'ayant pas d'excuse valable, et craignant de montrer de la deliance, accepta.

Le duc le reçut fort bien, lui donna la place d'honneur. Mais peu à peu la conversation prit une tournure inquietante pour le magistrat liegeois. Après quelques propos de plus en plus acerbes, le comte de Paar se mit à parler avec affectation de l'aceueil qu'il avait reçu, en circonstances semtlables, dans différentes villes importantes de l'Alfeniagne, fit observer avec aigreur qu'il était itrange que lui,

Google

,h -- - -

simple et pauvre comte, eut alors eté entoure de beaucoup plus d'honneurs et d'égards que les Liegeois n'en avaient temoignes au duc. Pais, interpellant directement le bourgmestre, il lui reprocha d'avoir fait taire les trompettes de

sa compagnie et fermer les portes de la ville.

Comme le bourginestre cherchait à s'excuser, le sire de Horion de Heel l'interrompit en lui disant, que sa meideure excuse serait de décir et le conseil de la ville à faire droit aux demandes du duc. Plenevaux repliqua vivement qu'il p'avait pas ce pouvoir et que les desordres commis journellement par les soldats avaient trop indisposale conseil pour le rendre plus maniable. La discussion s'echauffait, lorsque le duc donna le signal de se lever de table. Le bourgmestre, désireux de se retirer au plus tôt, venait de prendre son chapeau a la main, lorsque Horion le lui arracha brusquement et l'en frappa deux fois sur le visage, avec d'horribles imprecations, « Miscrable, tu se mourras que de ma main, « lui cria-t-il. Puis, joignant le geste à la parole, il tira son epec. Plenevanx se mit aussitot en defense, mais, voyant les geus du que degainer leurs armes, tandis que le due regarda,t froidement ce spectacle, il recula jusque pres d'une fer ctre qui donnai, sur la rue, et cria au secours. Trois valets de ville entrêrent presque aussitot dans la salle, couvrirent le bourguiestre et l'entrainerent sam et sauf jusqu'à la rue.

La nouvelle de l'attentat commes sur la personne du bourgmestre s'était repandue avec la rapidité de l'éclair dans toute la ville. De tous cotes le tambour bat, la bourgeoisie prend les armes, court à l'Aigle-Noir et l'attaque D'abord le duc croit en avoir raison avec quelques mousquetades. Mais la vue des blesses, loin d'intimider le peuple, accroit sa fureur. Les portes exterioures de l'auberge sont enfoncces, et la foule se precipitevers la salle où se trouve le duc. Une decharge des Allemands jette deux hommes sur le carreau, mais n'arrête pas l'ardour des

assaillants. En un clim d'reil, portes et feneures sont en mille pièces, les Allemands renversès et desarmés. Dans la lutte, le duc Rodolphe et le comte de Paar sont blesses, et peu s'en faut qu'ils ne soient victimes de l'indignation populaire.

Horion était seul parvenu à s'échapper. Les bourgeois, en le cherchant, devastent l'auberge de fond en comble, suivent ses traces dans le clottre Saint-Lambert, et y penetrent en armes, malgré l'immunité du lieu. Bien lui en prit de se cacher avec soin, car il eût été échappé.

Au bruit de l'emotion populaire, les magistrats liégeois accoururent, Plenevaux à leur tête, pour tacher d'arrêter la colère des bourgeois. Le bourgmestre s'exposa, avec une admirable generosite, pour sauver les agresseurs; il prit le duc sous sa protection spéciale, et le mit en sûreté dans la maison du grand doyen.

Peu de jours après, Rodolphe-Maximilien sortit de Liege avec ses cavaliers, la tete basse et le cœur gonfie de depit. Il alla porter en Silésie ses ressentiments, toujours aussi cruel et avide qu'avant la sévère leçon qu'il avait reçue des Liégeois.

Le duc Adolphe de Hoistein, protestant aussi comme Rodolphe-Maximilien et aussi ulcéré que lui de queiques anciens demèlés avec le genéral de la Ligue, mettait littéralement a feu et à sang l'archeveché de Trèves. Etant entré dans la ville de Limbourg, sous prétexte de la traverser, il y commit, avec l'aide de deux calvinistes, les comtes de Solms et de Nassau, de si abominables cruautés, que le souvenir exécrable attaché à son nom effaça celui que Mansfeldt y avait laissé

Le comte de Merode-Waroux rançonnait impitoyablement les local tes qu'il traversait, et agussait dans le Wetterau comme en pays vaincu, aux applaud ssements de Wallenstein

Mais, quelques barbaries qu'eussent conn ises ces offi-

by Google

t, N

ciers, elles furent encore surpassees par celles de Guillaume de Schellardt, seigneur de Gerzenich'. C'est de lu, que Ferdinand ecrivait (octobre 1626) au prince d'Eggenberg: « Il n'y a pas d'enormités et u'infames horreurs que cet homme n'ait faites dans le Wetterau. » Il finit par se faire destituer. Mais remis en activité par Wallenstein, il recommença ses deportements avec une telle fureur, un tel mépris des plus elementaires notions d'humanite, que toute la protection du duc ne put le sauver de la hache du hourreaux.

Ce système oppressif, appliqué sur tonte l'étendue des Etats catholiques et jusque sur les terres de l'Electeur de Saxe, trabusant evidemment un plan preconçu. L'Empereur fu minait, à la vente, les ordres les plus severes. Mais nul de ses officiers ne s'en inquietait. Ils se sentaient couverts par la main puissante du duc de Friedlandt. N'était-ce pas lui, en effet, qui, seul, d'érretait les levées, assignait les quartiers, delivrait les patentes, designait de son autorite privée les places de montre, sans égard pour les réclamations des princes-seigneurs du sol, pour les ordres de l'Empereur et pour les constitutions de l'Empire?

On se demandant, avec raison, dans que, but se faisaient ces nombreuses levees de troupes, hors de toute proportion, non-seulement avec les besoins de la guerre, mais surtout avec les minces résultats obtenus par Wallenstein, dans ses campagnes de Boh-me et de Hongrie. Pourquoi, d'ailleurs, si les nécessites militaires exigeaient tous ces efforts, laissait-on tant de forces inactives, tarissant mutilement les ressources des États catholiques? Le contraste de cette situation avec les immenses services rendus à bien moins de frais par l'armée de Tilly, la rendait plus intolerable encore

Hurter Wallenstein p 80

Cet officier est qualifié de comité dans quelques paces officielles.

On s'indignait surtout de voir ces régiments encore vierges de combats, insulter aux vétérans de la Ligue, leur dispuier le pas et les quartiers, et les appeler dedaigneusement soldats de pretres. L'irritation s'accut au point que l'ordre fut donné aux officiers de la Ligue de réprimer toute insulte par la force.

Plus imperialiste que l'Empereur Iui-même, Friedlandt avait révé la restauration de l'autor té impériale et l'abaissoment de la haute aristocratic allemande. Les protestants lui paraissant suffisamment abattus, il projetait d'humilier. à leur tour, les princes de la Ligue. En les ruinant completement par ses levees arbitraires, il atteignait le double but d'aneantir leur puissance et d'enrichir ses créatures, les officiers impériaux. Nous verrons plus tord le plan se mûrir et se développer; mais dès lors, il se croyait assez sur des succès pour laisser échapper des paroles qui, répetces et colportees, sem rent l'inquietude la plus vive parmi les princes catholiques. Certes, la haute probité de Ferdinand II, sa parfaite loyaute inspiraient toute confiance aux membres de la Ligue; il avait, en mille occasions, temoigné de son sincere désir de satisfaire aux plaintes qui lui étaient adressées de toutes paris, de redresser les griefs que la conduite etrange de Wallenstein creait sur tous les points de l'Emp.re. Mais on le savait entouré et dominé par des ministres vendus à l'ambitieux général. Cette loyauté même, à laquelle les princes catholiques rendaient hommage, se refusait d'acquei liz les accusations lancces contre le duc de Friedlandt et les lui faisait considerer comme empreintes d'exageration et d'animosité. Ferdinand avait dans l'esprit cette paresse assez commune, même chez les hommes de eœur, qui reponsse les soupçons, parce qu'ils troubleraient sa quietude. Sa confiance, une fois donnée, il la retirait difficilement, moins par reflexion que par crainte des embarras et des ennuis que suscitent les changements. La vigilance de chaque jour pesait à ce caractère

naturellement doux et placide, qui ne se reveillant, dans toute sa grandeur, que lorsqu'il sentant sa foi ou celle de ses peuples en danger. Hors de la, il préférant suivre les avis de ses confidents que de se donner la peine de former le sien. Il craignant, en un mot, la fatigue morale. Cette espèce d'assoupissement volontaire à certains égards nussant d'une part à sa pénétration politique, et de l'autre le livrait, sans defense, aux avides solheitations de son entourage. Ce n'est pas qu'il fût, à proprement parler, prodigue, mais il no savait pas refuser, et sa generosite naturelle no trouvant pas de contre-pouls dans la prudence qui calcule et prévoit, se laissait facilement aller sur la douce pente du plaisir de donner. Aussi, ses finances furent-elles constantent dans le plus déplorable état.

On comprend qu'avec de telles dispositions de caractere, les doléances des États de la Ligue pres du chef de l'Empire demeurassent sans resultat. L'ame droite de Ferdinand se souleveit contre les exactions et les abus qu'on lui signalait. Il donnait des ordres pour les faire cesser, il adressait de vifs reproches a Wallenstein. Ma s, cet effort de conscience accompli, il retombait dans sa molle confiance, acceptait toutes les explications de Friedlandt et ne conservait plus assez d'energie pour se faire obeir.

Ces circonstances donnérent une nouvelle importance à la reunion annuelle des princes de la Ligue, qui cut lieu à Warzbourg, le 22 fevrier 1027. La deplorable situation faite aux litats catholiques par les mesures arbitraires de Waltenstein, fut naturellement l'objet des premières deliberations de l'assemblée. Le debat fut orageux, des propositions violentes surgirent. Toutefois, l'esprit de moderation l'emporta. Il fut resolu que les princes interesses s'opposeraient de tout leur pouvoir à la creation des places de montre, empecheraient le maraudage des soldats, et useraient, au besoin, de la force, pour empécher les aggloinérations de recraes de devenir trop considerables. Les elec-

teurs de Bavière et de Mayence eurent charge d'envoyer, aux frais de la Ligue, une mission auprès de l'Empereur, pour faire entendre les griefs des Etats catholiques, et représenter le danger de confier des levées considérables à des chefs protestants, tels que les frères de Saxe-Lauenbourg, qui ne tarderaient pas, si on les laissait continuer sur le même pied, à réunir jusqu'à 25,000 hommes sous leurs drapeaux. Cette mission devait aussi faire ressortir l'orgence d'une diete genérale et reclamer l'envoi à l'armée de Tilly de 6,000 hommes d'infanterie et de 2,000 chevaux.

L'assemblée s'occupa ensuite de pourvoir aux moyens de continuer la guerre; elle vota des sommes considerables à cet effet, et décréta des mesures efficaces pour faire entrer dans la Ligue les princes ecclesiastiques qui, jusqu'alors, avaient refusé d'en faire partie.

Les services du comte de Tilly ne pouvaient être percus de vue. Le 10 mars, les députés de Mayence firent la motion de lui accorder, à titre de récompenses et d'indemnités, une somme de 40 à 50,000 tha ers. L'opaisement ou se trouvaient les finances de quelques Etats ne leur permit sans doute pas d'accepter ce chiffre, car la proposition ne fut votée le 14, qu'après réduction à 30,000 thalers. Malgré cette diminution, il est à croire que la bonne voionté des princes lignés dépassont encore leurs ressources pécuniaires, car, à la fin de l'année 1628, Tilly n'avait encore reçu qu'une faible partie de ses 30,000 tha ers!.

Bien qu'eloigné de l'armee imperiale J'operation, le lieutenant-genéral de la Lique avait à lutter contre de nombroux embarras, à l'occasion de ses quartiers d'hiver. Les Espagnols lui disputaient certains cantonnements, et d'autres lui étaient envies par les troupes des dues de Saxe-Lauenbourg, qui se rapprochaient du comte de la Lippe. Le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archivea de Victore

voisinage de ces régiments, à qui tout semblait permis, et leurs mauvais exemples exerçaient une influence permicieuse sur les soldats de la Ligue.

Le contraste de leurs privations, de leur service rude, fatigant, avec la vie molle, pleine de grossières jouissances des imperiaux était une tentation trop forte pour des hommes détà épuisés par une longue et penible campagne. Ils n'ont pas même un morceau de pain de munition a manger, ecrivait Tilly, à l'electeur de Baviere. Le mécontentement so manifesta par des mutinenes devant les maisons des commissaires aux vivres. L'indiscipline provoqua la desertion el gagna maqu'aux chefs. Des compagnies entieres allerent rejoindre les bandes levees au nom de Wallenstein. d'autres briserent leurs étendards et se disperserent. Plus de 300 officiers passerent furtivement dans les rangs de l'armee imperiale. Au heu de 25 à 28 rizdalers que leur assignant, en movenne, l'ocdonnance d'entretien de Tilly. ils en touchaient au delà de 200 sous la bannière de Wallenstein. Tilly se trouva en disette d'officiers « Comme l'esnemi se renforce de jour en jour, écrit-il à cette epoque, l'armee que je commande se trouve dans une position manifestement en grand danger et en plus grand que jamais, si la d'vine providence, ca qui je racis tonte ma confiance, ne vient à mon secours!. »

Certes, dit Hurter, il devait être plus difficile de maintenir une petite armée, prête au combat, sous le poids de circonstances aussi defavorables, que d'en entretenir une beaucoup plus considérable au milieu du bien-être et de l'inaction. Tilly aut, par son infatigable energie, valuero cette immense difficulté. L'hiver ne mit pas fin aux miseres de ses soldats, et ce fut en luttant toujours contre la faim et le denument, que l'heroique armée de la Lique marcha à la victoire.

Hurter, Wallenstein, p. 125

La famine et la désertion n'étaient pas les seu es causes de l'affaiblissement des troupes catholiques. La pauvreié des quartiers et le désir de ménager l'habitant contraign.rent le comte de Tilly à éparpiller ses régiments sur une grande étendue de pays. La nécessité, selon le système militaire de l'époque, de garder un nombre considérable de places dites de passage, absorbèrent une bonne partie des forces de la Ligue. Enfin, la possession par les Danois, des villes de Nordheim, de Wolfenbuttel et de Nienbourg lui mettait, selon ses expressions, l'ennemi, non-seulement en tete, mais aussi au dos et au milieu de ses troupes, et partant, l'obligeait à doubler ses postes, et imposait à ses gons un pénible service de surveillance et d'observation. Dans cette situation pleine de périls et en présence des préparatifs considérables du roi de Danemark, il réclama des renforts de l'electeur de Baviere, invoqua même instamment l'assistance de l'infante Isabelle. Cette princesse, jalouse d'effacer les souvenirs d'un passe peu honorable pour l'Espagne, se montra pleine de zele et de bon vouloir : elle donna au comte d'Isenbourg l'ordre de mener au comte d'Anholt deux régiments d'infanterie et un de cavalerie, et commanda au cornte Henri de Bergh de surveiller les mouvements des Hollandais et de couvrir les sancs de l'armee catholique.

L'Electeur de Bavière, plus actif encore, envoya de nombreux convois d'hommes, d'argent et d'artillerie. Grace à ces renforts, les forces de la Ligue dans le Cercle de la Basse-Saxe, se montaient, au commencement de la campagne, à 30,000 hommes.

Le roi de Danemark avait aussi utilisé l'hiver pour reparer ses peries et se mettre en mesure de relever l'honneur de ses armes. Ses sujets de Holstein repondirent avec enthous asme à l'appel qu'il eur adressa, ils mirent leurs milices sur pied et lui fournirent 3,000 volontaires, dont 1,000 montés. Mais, volontaires et mi iciens, mai aguerris, peu habitués au métier des armes, avaient plus d'ardeur



que de discipline et de tactique. Ils ne furent guère qu'un embarras pour le roi, qui en faisait peu de cas. L'étranger lui fournit des ressources plus sures. S'il échoua dans ses tentatives amprès de la republique de Venisc, il trouva la France disposée à lui paver de larges subsides, vo re meme à lui donner des hommes. Le cointe de Montgommery fut autorise à former sur le territoire français un regiment de 3,000 hommes, qu'il débarqui, au printemps de 1627 sur les cotés du Holstein. L'Angleterre, plus avare d'argent, se montra plus genereuse de sol·lats. Lord Maxwell et le colonel Morgan amenerent au camp danois près de 6,000 Anglais et Ecossais. En Silesie, le vieux comte de Thurn et l'administrateur de Magdebourg, Christian Guillaume de Brandebourg, rassemblérent les debris des corps de Mansfeldt et de Jean-Ernest de Saxe-Weyman Enfin, dans le midi de l'Allemagne, le margrave de Bade-Durlach, sortant de sa retraite, leva, avec l'or anglais, doux régiments d'infanterie et 1,000 chevaux, à la tête desquels il apparut biontôt dans la marche de Brandebourg. Le roi lui avait offert la charge de lieutenant-general, occupée miguere par Fuchs, mais le vieux prince repondit que « vingt ars oa ça, il avait commandé à Fuchs et qu'il ne pouvait etre maintenant son successeur. » Il prefera agir soul, de son côté, avec ses troupes

On voit que l'experience du passe n'avait rien appris a Georges-Fri deric de Bade; malheureusement pour le roi de Danemark, la plupart de ses genéroux étaient infectes de cet esprit d'egoisme étroit et jaloux qui lissout l'unite, detruit les arm'es plus si rement que les plus formidables engins de l'ennemi. Thurn, toujours incapable et toujours olst né, est eru s'abaisser en servant sons un étranger, Morgan, officier distingue d'adleurs, se regardait comme un second Mansfeldt et pretendant ne recevoir d'ordre que des Etats de Hollande.

Noirproit, ancien commissaire de Maisfeldt, qui avait



remplacé Fuchs après le refus de Durlach, n'avant d'autres merites que ses richesses, et comme tous les parvenus, v pulsait une foi absolue dans ses prétendus talents. L'administrateur de Magdebourg ne suppleait à ce qui lui manquait en capacités militaires, que par une haine ardente contre les catholiques, seul trait d'union entre tous ces personnages. L'unique officier sur qui Christian put faire quelque fonds était le général de Schlammersdorf, qui fut d'abord adjoint au margrave de Bade-Durlach. Le monarque danois ne se dissimulait pas la faiblesse de son étatmajor. Pour y parer, il institua, à Stade, un conseil de guerre permanent, composé d'hommes d'expérience auquel il confia la direction genérale des operations. Mais cette création, loin de remédier au mal, l'agrandit, parce qu'elle détruisit l'unité de commandement. D'ailleurs, divise et tiraillé lui meme en sens divers par des opinions inconciliables, le conseil de guerre ne pouvait avoir ni plus d'instrative or plus d'autorité que Christian lui-même. La science de commander et de se faire obeir lui manqua aussi bien qu'au roi.

Christian avait partagé son armée en deux corps, agissant sur les deux rives de l'Elbe. Le premier fort de 10,000 hommes, sous les ordres du margrave de Bade-Durlach, appuyé en arrière par l'administrateur de Magdebourg, avec 15,000 hommes, barrait la route du Meklembourg à Wallenstein. Le second, montant à 30,000 hommes commandes par le roi en personne, devait se concentrer entre le Weser et la Wumme, derrière une ligne de retranchements eleves pendant l'uiver, depuis Ételsen jusqu'à Ottersberg attaquer brusquement Auholt, l'écraser, marcher sur Tilly, le rejeter sur les grandes places fortes que desendaient les Danois en arrière de son armée et le tail er en pièces Les chances de succès eta ent d'autant plus grandes, que les troupes de la Ligue fort affibbles par l'envoi du corps de Furstenberg au siege de Nordheim avaient été





obligees d'étendre considérablement leurs quartiers, à causo de la disette des vivres et des fourrages. Lependant ce plan rencontra une très-vive opposition de la part de Morgan et de Noirpront qui prétendaient faire du duche de Brême le pivot des opérations militaires et y attendre l'ennemi. De vives discussions eurent lieu, pendant lesquelles un temps précieux se perdit. Lorsque le roi essaya de l'emporter d'autorité, il rencontra chez ces deux generaux une résistance obstince, qui paralysa ses mesures et fit échouer toutes ses entreprises.

Pendant que Christian, se debattant contre l'inepue ou l'egoisme de ses heutenants, operant avec lenieur son mouvement de concentration sur le Wéser, Tilly, profitant du repit que lui laissaient ses adversaires, se préparait hardiment à prendre l'offensive. Il detacha le duc Georges de Lunchourg avec 10,000 hommes sur la rive drotte de l'Elbe, a la hauteur de Tangermunde et de Plauen pour assurer ses communications avec Wallenstein et tenir en respect l'Electeur de Brandebourg. Il s'avança jui-meme dans la direction de Lunebourg pret à se porter au secours, seit du duc Georges, soit du comte d'Anholt qui observait avec 8.000 hommes les manœuvres du roi de Danemark. sur le Weser. Il était encore de sa personne à Peyne et venait de visiter ses quartiers de l'Aller, lorsqu'il apprit que Nordheim s'était rendu au comte de Furstenberg Avant de s'cloigner, il fit resserrer le blocus de Wolfenbuttel et s'assura que le corps espagnol du comte d'Isenbourg irait promptement renforcer Apholt. Le 9 aout, il arriva à Gifhorn d'ou il ecrivit à l'Infante une lettre de recommandation en faveur du sieur de Froidmond, son neveu, et peu de jours après il entra à Lunebourg.

Le plan de Tilly consistait a pousser les Danois devant lui, tout en appayant sur la droite, à les rejeter au dela de l'Elbe et à franchir ce fleuve avec toutes ses forces pour les rénair avec celles de Wallenstein. De son côté, le géné-



ralissime imperial, qui avait passe tout l'hiver a reformer son armée si misérablement détruite par les maladies dans sa funeste campagne de Hongrie, s'était charge de balayer la Silesie et de marcher sur le Mecklembourg ou devait se faire la jonction de deux armées. Ce point atteint, il était facile avec les forces immenses dont on disposait de chasser les Danois de l'Empire et d'achever la soumission de tout ce qui, dans la Base-Saxe, tenait encore pour eux.

Les retards de Wallenstein faillarent compromettre le succès de cette combinaison. Il était encore dans ses cantonnements de Neiss, lorsque le duc de Lunebourg passant l'Elbe vint prendre position sur le Havel. Le margrave de Bade-Durlach marcha aussitot contre de prince et le roi renonçant, en désespoir de cause, à ses plans contre Tilly, quitta Ottersberg et ralliant, tous les détachements épars dans le Meklembourg, remonta à grands pas la rive gauche de l'Elbe dans l'espoir de couper le duc, et de le prendre entre deux feux. Georges se disposait à attaquer le margrave renfermé dans Havelberg, lorsqu'il apprit que les Danois avaient assaith subitement Biekede, place importante de passage sur l'Elbe. Le roi avait compté s'en emparer par un coup de main, y passer l'Elbe et tomber sur le duc, avant qu'il eût le temps de se reconna tre. La vaillante resistance du commandant de Blekede dejoua ce projet. Elle donna le temps a Georges averti de depêcher au secours de Blekede le colonel Cerboni avec trois regiments. Le roi déconcerté n'attendit meme pas leur arrivee, il se rembarqua avec une telle hâte que plus de 200 de ses soldats périrent dans l'Elbectque lui-même foillita'y noyer.

Malgré ce succes, Georges menace par les forces sans cesse croissantes du Margrave ne put se maintenir sur la rive droite de l'Etbe. Il repassa le fleuve, épiant le moment de reprendre ses avantages.

Tilly était demeuré quelque temps à Lunebourg, afin d'y concentrer ses troupes. Le comte de Thurn, envoyé par le

rei pour l'observer, profits de cet intervalle d'inaction pour fortifier la rive droite de l'E.be, en face de Blekede. Le 21 juillet, après avoir fait sur divers points quelques fausses demonstrations de passage, Tilly attaqua Ladersbourg, place forte avec un pont sur l'Elbe. Tandes que les Dancis, trompes par cette attaque, reunissaient toutes leurs forces pour y resister, les troupes catholiques traverserent l'Elbe a Biekede et assaillirent les retranchements eleves par Thurn, Thura, surpris, se retira precipitamment derricre la Bille. se bornant sculement a jeter une garnison dans Lauenbourg. En meme temps, le duc de Lunebourg passa l'E be à Tangermunde, culbuta le Margrave de Bade, prit Havelberg et repandit ses troupes cans le Brandebourg. De son cote, Tilly poursuivit rapidement sa course victorieuse. Ladersbourg, Boitzenbourg et Neuhaus, évacues par les Danois, furent occupes sans coup ferir. Lauenbourg n'essaya pas meme de resister; vingt-quatre batimenta charges de vivres et d'objets de materiel, qui so trouvaient dans le port de cette ville, tomberent entre les maios des catl oliques, avec plusieurs canons.

La nouvelle des succes de Tilly alarma n'autant plus le roi de Banemark que ses communications avec le Margrave de Bale-Durlach se trouvaiert completement coupees par la position de l'armée catholique. Il se rendit en toute hate à Gluckstadt, atin d'aviser aux mesures commandées par les circonstances. L'urgence de chasser Tilly de la rive droite de l'Elbe ne pouvait faire doute à personne. L'ordre fut envoye a Noirproit de laisser de fortes garnisons dans les principales places de passage du Weser et de l'Aller, et de masser tout le reste de ses troupes à Harbourg. De la il devait passer la Lulie, s'établir solidement sur cette rivière, enlever Blokede à tout prix pour couper les communications de Tilly, franchir l'Elbe sur un point plus deve, donnée la main au comée de Thurn et se préparer à attaquer l'armée de la Lique en queue tandis que le roi.





l'aborderait de fron. En cas d'insucces de son attaque sur Blekede, il devait se retirer sur Buxtehude et Stade, A peine cet ordre était-il parti, que des renseignements plus exacts sur les positions respectives de Thara et de Tilly determinement le roi a changer ses plans. De nouvelles instructions enjoignirent à Noirproit de retirer le garnison de Nicabourg, après avoir fait santer les fortifications de la place, de se retirer ensuite sur Buxte jude, d'y franchir l'Elbe avec toutes ses forces et de rejoindre à marches forcées le guartier-général du roi. Au lieu d'obeir, Noirproit retint le coursier destine au gouverneur de Nienbourg. assembla son conseil de guerre et après y avoir discute les ordres qu'on lui envoya t, depècha au roi de prolixes rapports pour lui démontrer la nécessite de défendre le duché Je Breme Les injonctions les plus formelles du monarque ne purent le faire plier et il resta obstinement dans ses positions.

Les plans du roi échouaient encore une fois devant l'incapacite altière et l'insubordination de ses généraux. Tilly put attendre tranquidement à Lauenhourg Wallenstein, qui s'avançait à grands pas vers le Nord. Il n'y demeura cependant pas mactif. Il ouvrit des negociations avec la ville de Hambourg pour en obtenir J'abondantes fournitures de v vres et de munitions. Les Hambourgeois seduits par la perspective de la don ination de l'Elbe, qu'on leur fit entrevoir, au nom de l'Empereur, accorderent sans d'ficulte tout ce qu'on leur demandant. Un fait assez curieux montre qu'ils n'avaient pas moins de desir de plaire au comto de Tilly dans les pentes choses que dans les grandes.

Pendant les troubles des Pays-Bas, la seconde cloche de l'égl se de Sainte-Gudule à Bruxelles avait éte prise par les Gueux et vendue aux bourgeo s de Hambourg Depuis lors, parait il, ce malheur n'avait pu etre répare. Le bruit du bon accord établi entre la ville hanseauque et Tilly étant venu jusqu'à Bruxelles, le chapitre de la collégiale crut

l'occasion favorable pour reclamer sa cloche. L'infante, dont la piété se preoccupait facilement de tout ce qui pouvait contribuer à relever la pompe du culte catholique, venait de recommander à Tilly un moine de l'abbaye d'Auloe, dom Albert Buisseret, charge par elle d'alter chercher des reliques en Allemagne. Elle donna miss on à ce religieux de presenter à Tilly la demande des chanoines. Le général de la Ligue accueillit la reclamation avec bienveillance, et, peu de jours après, la cloche, ramenée à Bruxelles, reprit sa place dans le clocher de Sointe-Gudule, à la grande joie des habitants.

Dix-huit mois auparavant, l'Infante avait demandé à Wallenstein le corps de saint Norbert. L'intervention de Ferdinand II, qui réclama, de son côté et enleva les saintes reliques, ne permit pas au generalissime de déferer aux désirs de la princesse.

Pendant que Tilly entamait la campagne dans la Basse-Saxe contre les Danois, le duc de Friedlandt était, comme nous l'avons vu, retenu dans ses quartiers de Boheme par le travail de recomposition de son armée. Les soldats abondaient; mais les officiers capables de remplir les premiers postes de l'etat-major étaient plus rares. Rendant hommage à la vieille reputation de l'école de guerre des Pavs-Bas, le duc sollicità de l'Infante la permission d'engager an service impérial les comtes de Marradas et Jean de Nassau, le premier, comme heutenant-general, le second, en qualité de marechal de comp. L'autorisation fut accordee avec empressement. Marradas partit aussitot pour Neiss, quartier general de Wallenstein, mais le comte de Nassau, retenu à Bruxelles par un proces important, ne put accepter, et sa charge de maréchal de camp fut donnée au comie de Schlick, general de l'arti lerie. Marradas ne fit cependant pas la campagne de Mecklembourg. Sa fierté castillane dup ut peut-eire à Wal ensiem, car, au lieu du commandement important qui lui avait été annonce, il

recut la mission, beaucoup plus modeste et dissimulant à peine une disgrace, de mener à l'armée espagnole des Pays-Bas un corps peu considérable de troupes, dont l'Infante avait solheité l'envoi. Le généralissime le remplaça par Jean-Georges d'Arnim, gentilhomme Saxon, plus diplomate que militaire, esprit souple fin, ruse, merveil-leusement habile dans l'art du mensonge et des subtilités, que les catholiques appelaient le capucin protestant, à cause des formes rigides de sa plété lutherienne.

Au mois de mai 1627, le duc de Friedlandt se trouva à h têle de troupes nombreuses. 4,000 hommes étaient concentres autour de Neiss: 15,000 surveillaient, en Moravie. Bethlen Gabor; Aldringen, avec un regiment d'infanterie de 3.000 boinmes et 1,000 corrassiers, et le duc Rodolphe de Saxe-Laucubourg avec 7,000 hommes, manœuvraient déjà vers l'Elbe, pour reber la grande armée imperiale à celle de la Ligue. Ils avaient ordre de donner la main au duc Georges de Lunebourg et de se mettre, sans réserve. à la disposition de Tilly. Wallenstein se mit lui-même en marche dans les premiers jours de juillet. En moins de deux mois, il avait purgé la Silésie d'ennemis, occupé les principa es places du Brandebourg, envahi le Meklembourg, forcé les deux ducs de s'humilier, rejete le margrave de Bade dans la mer, et desperse les troupes de l'administrateur de Magdebourg. Vers la fin d'août, il se trouvait à Domitz, et la jonction des armées catholique et imperiale était accomplie sous les auspices les plus heureux. Il importait de profiter immediatement des brillants avantages si rapidement acquis, et de l'énorme superiorité de forces ilont disposaient les catholiques. A peine arrivé à Domitz, Wallenstein s'empressa de se rendre auprès de Tilly, afin d'arreter, de concert avec lui, les dispositions du plan de campagne, nécessaire pour les opérations ulterieures. Le 29 août, il parut à Lauenbourg, dans tout le fastueux appareil d'une tete couronnec et saivi d'un splendide état-

rasjor, peuplé de princes de l'Empire Tilly le reçut entoure de ses generaux, dont la tenue s'imple et martiale offrait un contraste frappant avec les costumes éclatants des officiers imperiaux. L'entrevue fut cordiale, l'accueil digne de l'hôte et de ses illustres visiteurs. Tilly, faisant trôve à la severita de ses habitudes, traita son collegue avec une somptuesité royale, l'enteura d'egards, le combla de prévenances. Mais ses marques de deference s'arreterent aux limites extrêmes de la courtoisie. Lorsque, au conseil de guerre, le duc de Friedtlandt, arguant de son titre de prince. et de sa charge de generalissime, reclama la supériorité du commandement sur le chef de l'armee catholique, il rencontra chez celui es une résistance aussi inflexible au fond qu'adroite et nobe dans les formes. Tilly sut conciber, avec un art perfait, les menagements que lui imposaient les susceptibilités ombrageuses de Wallenstein avec les droits de son souverain et l'independance de sa position. Facile et large dans les concessions sans portee serieuse, il maintint, avec ferrieté, sa part legitime d'influence et d'autorité dans toutes les mesures politiques et militaires deliberces à Laucabourg. L'altier Wallenstein ne cedait qu'en fremissant devant l'attitude digne et ferme de Tully; plus d'une fois son orgueil faihit éclater, et ses explosions malcontenues, donnérent occasion à l'intendant de Lauenhourg d'ectire au duc de Celle que la bonne harmonie ne regnerait pas longtemps entre les deux généraux. Dans l'impatience de se sentir dominé par le noble caractère et la male vertu, de son glorieux émule, Wallenstein eut desire. l'éloigner sous prétexte des dangers dont les Hollandais menagaient l'Empire. Il essava de determiner l'illy à retrograder vers je Rhin et à lai laisser l'honneur d'achever la défaite du roi de D. nemark. Cette proposition, qui n'avait. pas meine le monte d'otre specieuse, ne pouvait soutenir l'examen. Aussi fut-elle rejetée sans discussion.

L'étude des opérations militaires à combiner ne fut pas

l'unique objet dont s'occupérent les deux généraux, dans leurs conferences à Laucabourg. Lorsque le duc de Friedlandt arriva dans cette ville, il y trouva le duc Frédéric de Ho.stein-Gottorp, venu là avec l'autorisation de Tully, pour y porter des propositions de paix de la part du roi de Danemark, Christian commençait, en effet, à se fatiguer d'une guerre dans laquelle il ne récoltait qu'échec s et déboires. Dès le commencement de jain, sur le bran que la diète de l'Empire, d'abord convoquée à Nuremberg, allait définitivement s'assembler à Mulhausen, il avait dépêche à Tilly un trompette charge de trois lettres : l'une pour l'Empereur, la seconde pour l'electeur de Saxe, la trois eme, simple prière de transmission des deux autres, pour le général de la Ligue. Son but était d'obtenir l'admission de ses ambassadeurs et de ceux du Palatin et du roi d'Angleterre à la diete. Le paquet faillit d'abord lui être renvoye, parce que la suscription ne portait pas les titres dus à l'electeur de Baviere et à son lieutenant; mais, comme l'enveloppe avait dejà été ouverte par le comte d'Anholt, en sa qualité de marechal-de-camp de l'armee. Tilly se contenta de prolester contre cette omission préméditée, et sit parvenir les missives à leur destination. Quelque temps s'étant écoulé sans recevoir de réponse, Christian pria le duc de Holstein de faire une démarche pres de Tilly, dans l'espoir que l'intervention de ce prince, qui s'était toujours tenu avec soin en dehors de la rebellion de ses co-Etats de la Basse-Saxe. contre l'Empereur, lui serait favorable. Le duc y consentit d'autant plus volontiers qu'il redoutait, avec raison, de voir le théâtre de la guerre se rapprocher de ses Etats. Bien acqueilli par les deux géneraux, il en obtint communucation iles conditions auxquelies l'Empereur entendait traiter. Voici ces conditions, telles qu'elles sont indiquées dans une lettre de Wallenstein au marquis Spinola!.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archives du Boyaume, Secrétairerse d'Etat allemande, Correspondance de Waltenatein.

« 1º Que le roy de Danemark déposera, mestra bas les armes qu'il a prins à tort et contre toute raison, et retirera toutes les garmisons qu'il a dans Wolfenbuttel, Nienbourg et aultres heux, et les mênera hors du Cercle de la Saxonie inférieure et de tout aultre pays, et les licentiera sans les laisser suivre ni envoyer à personne au prejudice de Sa Majeste impériale et de tous les obéyssants Electeurs, princes et estats.

▶ 2º Qu'il se départyra et renoncera entierement à la charge qu'il a entreprinse de chief et généra, du Cercle de la Saxonie inferieure, veu que l'alteration et la révolte du dict Cercle à été causée par scelle, et que, par là, une bonne partie des princes et Estats ont ete seduicts à une aliénation contre l'Empereur, et aux termes d'une rébellion, et les pays et subjects entièrement ruynez et deso cz, et reduitz à la misore, et au pauvre estat dans lequel ils se trouvent actuellement.

3º Qu'estant conneu et notoire que le diet roy a este attire et induiet par la faction du Palatin, et avec les archeveschez et eveschez qui sont au Cercle de la Sazonie inferieure et de la Westphalie, a prendre les armes contre l'Empereur, icelluy renoncera entièrement et absolument pour lui et ses hoirs à touts tels archeveschez et éveschez desdits Cercle et de l'Empire, en quelle part ils soient situez et de quelle condition qu'ils soient.

» 4º Et parsque l'office et charge de chief et genéral dudict Cércle, à l'occasion de laquelle la prinse des armes et enfin touts les inconvénients et malheurs susdicts sont ensuyvis procede et a esté du commencement establie et exercee, à raison du duche de Holstein, appartenant au dict roy et des aultres fiefs mouvants de l'Empereur, par l'usurpation, invasion et dévastation du Cercle de la Saxonie inferieure, le dict roy renoncera de mesme entierement au dict duché, et le laissera à l'arbitrage et a la volonté de Sa Majeste Imperiale, pour en disposer selon les constitutions fondamentales de l'Empire et les droits féodaux. » 5º Qu'ensuyte de ceci, il cédera et délivrera aussi le fort

de Gluckstadt à Sa Majesté Impériale.

» 6º Et puisque le dict Roy a causé des dommages irréparables aux innocents et obcyssants Electeurs, Princes et Estatz qui assistent l'Empereur, pour une guerre nonnécessaire, qu'iceluy portera les frais et despens faicts par les deux armées Impériales et les remboursera et fundera à eulx comme de raison.

» 7º Et si le dict roy pense d'evoir quelques prétentions contre le duc Frederic Ulrich de Brunswick et Luneborgh ou les pays et subjets à lui appartenants, soit à raison des deniers prestez, engagières, arricrages de contributions, restatz de despens de guerre, donations ou d'aultres contractz et tiltres, que s qu'ils puissent estre, qu'icelluy les quicters et se départire du touct de la demande d'icelles.

» 8º De mesme renoncera le dict roy entièrement à touctes les pretentions et demandes qu'il pourroit semblablement avoir contre le duc Christ au de Brunswick et Luneborgh et tous les princes et Estats du Cercle de la Saxonie infé-

neure et de touts les aultres Cercles.

» 9° Item ledict roy se départira et détiendra à jamais de procurer ou faire aulcune figue ou alliance avec d'aultres royaumes, pays, princes et potentats, ni de contribuer aulcune ayde ou assistance par voye de conseil, de-faict ou d'armes contre Sa Majesté Impériale et la serunissime maison d'Autrie le publicquement ou secrétement, ains gourvernera et régira quictement et paisiblement en tout repos et tranquillité le royaume que Dieu lui a octroyé.

» 10° Et puis icelluy se servira à l'adventr du Sand, comme du temps passé a esté observé et accoustumé, en conformité des concordatz sur ces faicts dirigez et par ainsi lèvera et estera toutes les nouveaulx et augmentations des imposts cepuis faicts et introduitz, afin que les Electeurs, princes et Estatz de l'Empire et particulièrement les princes et villes Hansvatiques et aultres qui sont les plus intéressez

puissent demeurer sans occasions de plaintes et le commerce estre et demeurer franc et libre.

»11° Et finalement que pour l'assurance de l'observation et accomplissement de toutes ces conditions, le roy donners un revers très-bien clausulé et caution auffisante.

»Faict à Lauenbourg le 2 sept. 1627. »

Ces conditions étaient dures; elles deponifiaient le roi, elles l'humiliment, et quelque deplorable que fût sa situation, mieux valait perir dans une lutte sans espoir que d'acheter à pareil prix une paix deshonorante. C'est ce que pensa le duc de Holstein. Il essaya vainement d'obtenir quelque adoucissement aux rigueurs de ce projet de traité draconien et quitta Louenbourg, sans avoir pu atteindre, même de loin, le but de sa mission.

Son départ fut le signal de la reprise des opérations mil taires. Les deux armees, dont les forces réunies montaient à 80,000 hommes, s'etendaient sur une longue ligne, ayant l'Elbe pour baseet dont Tilly occupant la gauche, Wallenstein la droite. Elles s'ebranlerent dans les premiers jours de septembre et marchèreat sur Pinnenberg et Trittow, poussant devant elles les Danois épordus. Trittow ouvrit ses portes, Pinnenberg fit mine de se defendre. Tilly s'etant avance pour reconnaître la place, fut atteint ne dessus du genou d'un coup de biscaien qui le renversa de cheval. La blessure, heureusement, n'était pas dangereuse; néarmoins, il fallut transporter le géneral à Lauenhourg, ou le duc Georges de Lunebourg s'empressa de lui envoyer ses médecins. La nouvelle de ce fácheux accident se republit rapi lement dans l'armée et y causa une émotion generale. Les habitants de Pinnenberg faillirent expirer dans la flamme et le sang la blessure de Tilly. Parvenu à grand peine à sauver la ville. Wallenstein crut devoir sacrifier aux colères du sol-

Google

LN

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Archives du royaume, Serrétaireme d'Etat allemance Correspondance de Wallenstein

dat la vie des deux principaux commandants de la garoson.

Les malheureux officiers allaient être décapités, lorsque Tilly, informe de ce qui se passait, se releva de son lit de souffrance pour intercéder en leur faveur et leur sauva la vie.

A ces marques d'affection dévouée de l'armée, si honorables pour le veteran catholique, vint se joindre un temoignage non moins touchant du respect et de l'affectueuse estime que lui porta t son souverain. A peine instruit du danger qu'ava ent courules jours de son glorieux lieutenant, Maximilien lui écrivit une lettre dans laquelle, après avoir exprimé toute la part qu'il prenaît à ses souffrances, il le conjurait, en termes pressants, de veiller désormais avec plus de soin à la conservation d'une vie si précieuse, non pas seulement à la Bavière, mais à tous les États catholiques, et de ne plus se risquer si legèrement.

La blessure de Titly offrit à Wallenstein une occasion propice de réaliser ses anciers projets de séparation. Au désir ambitieux d'absorber seul les honneurs d'une expédition victorieuse, se melait la crainte, avivce par l'approche de l'hiver, d'etre obligé de partager avec les troupes de la Ligue les riches quartiers du Mecklembourg et des autres pays conquis. Exaltant les résultats déjà obtenus depuis la jonction des deux armées, il fit valoir l'inutifité d'user tant de forces au peu qui restait encore à faire. Combien ne serait-il pas plus important de nettoyer le duché de Breme, encore occupe par Noirproit et Morgan, d'achever la soumission des riverains du Vyeser et d'arreter, en même temps, par un déploiement de forces imposantes les entreprises imm nentes des Hollandais?

Tilly, hors d'état de diriger son armée, préfera céder que d'en abandonner la conduite à Wallenste n. Il consentit a lui laisser quelques régiments avec une grande partie de son artillezie, et ramena le reste de ses troupes sur la rive gauche de l'Elbe.

A la date ou s'operait ce mouvement, le comte d'Auholt etait occupe à couvrir le siège de Nienbourg, que le comte de Furstenberg venant d'entamer. Le colonel Limpach, gouverneur de la place, se defendit vigoureusement. Il comptait que Noirproit, qui était à Breme avec 4,000 hommes d'infanterie et 34 escaurons, lui proternit un apput efficace. Mais Noirpreit, intimide par la presence d'Anholt, ne houges pas malgre les sollicitations impeneuses du comte de Thurn, que le roi lui avait depeche pour le faire. sortir de son inaction. Cette pusifianime apathie ne fit que kâter sa perte. Tandis qu'il se disputait contre Thurn et Morgan au heu d'agur, Anholt recevait de nombreux renfarts. An mois d'octobre, le général cathonque foncit substement sur les lignes Danoises, prit Ottersberg, but it Noirproit, et força Morgan de se refugier dans Stade. Noirproit s'enfuit en Hollande, avec ses tresors, abandosnant lachement ses soldats, qui passèrent sous les drapeaux de la Ligue. Nienbourg affamé et désormais sans espoir de secours, succomba le 16 novembre. Quelques semaines après, Wolfenbuttel, dernière possession des Danois dans le duché de Branswick, se rendit au comite de Pappenheim, non sans avoir vaillamment résiste pendant quatre mois.

Les succes de Wallenstein n'étaient pas moins décisifs. Araim avait achevé la soumession du Mecklembourg et forcé les souverains de ce pays de s'exiler. De son cote, le comte de Schlick avait ecrase les restes de l'armée du margrave. Le cercle de fer qui enfermait les Danois alla t se resserrant chaque jour. L'infortune Christian n'eut pas meme la consolation de sauver l'honneur de ses armés par un semblant de retraite règlée. Ses soldats demoralisés et saisis d'une incroyable parique fuyaient éperdus devant les imperitux, jetant armés et bagages. Aucun effort humain n'eut etcapable de leur faire tourner tête. Le roi desespéré alla cacher sa honte dans l'île de Funen, laissant le Holstein et le Jutland aux mains du duc de Friedlandt. Lule servait

dejà de refuge au margrave de Bade, et à d'autres généraux danois. Elle fut bientôt le théâtre des récriminations les plus amères entre tous ces chefs, qui s'accusaient réciproquement de lacheté et de trahison. Le roi, avide de trouver des coupables, pour épancher sur eux ses colères, soumit toutes ces accusations à un conseil de guerre. Le margrave, fortement inculpé, argua de sa qualite de prince de l'Empire pour décliner la compétence du conseil, mais il consenut à se justifier devant le roi. Le duc Bernard de Saxe-Weymar, cité à son tour, usa du même expédient. Le roi. n'osant passer outre, les congédia de son service. Tous deux passérent en Hollande, heureux déchapper aux vengeances royales, qui retombèrent avec d'autant plus de violence sur quelques officiers de naissance moins élevee. Plus tard, le margrave regagna le pays de Bade, ou il vecut dans l'obscunté, jusqu'à sa mort, arrivée en 1638.

## CHAPITRE XVI.

Benommée de Wallenstein Ses aspirations ambitieuses. L'Empereur lui donne le duché de Mecklembourg il convoite la Poméranne il est nommé grand-amiral des mers Battique et Océanque. Ses projets. Son hostitité contre l'armée de la Ligue à Ligue Les quartiers d'huver Sonfinnces de l'armée de la Ligue. Musére de l'Allemagne. Assembabe de la Ligue à Mulhausen. Plaintes des Etits catholiques courre Wallensiem ils solications le tutre de prince pour Telly. Bare abnégation de Telly. Démètes de la Ligue avec Wallensiem et l'Empereur Campagne de 1628. Suége de Strabond. Suége de Stade Capitantians. Assemblée de la Ligue à Bingen. Neuées de Wallenstein Plaintes de Télly. Appréciations politiques.

Wallenstein atteignat complétement le but qu'il s'était propose, en élognant Tidy du théâtre principal de la guerre. Avant la fin de la campagne, il recueillit, seul, la gloire et les profits des succès éclatants auxquels le general de la Ligue avait si largement contribué. Son nom, célebré sur tous les tons par les nombreuses creatures qu'il avait tant à la cour qu'à l'armée, se couronna d'une auréole, devant laquelle sembla s'éclipser jusqu'à la vieil e réputauon de Tilly. Toutes les bouches de la renommée, si souvent vénales, exaltant ses talents militaires, le proclamèrent le plus grand homme de guerre de l'Europe, le sauveur de l'Empire. La flatterie interessée lui fit de la campagne de 1627 un prédestal du haut auquel son individualité, démesurement exagerce, jeta l'ombre sur les plus vaillants compagnons de sa victoire. Son orgued s'accrut dans la meme proportion et nulle perspective ne parut témeraire à cette imagination sans cesse en quete de nouvelles grandeurs. C'était peu pour us qu'au duche de Friedlandt

eussent eté attaches des privilèges extraordinaires. An mois de septembre 1627, il obtint encore de l'Empereur le duché de Sagan, avec des droits tels que vassal n'en avait jamais eus, ceux de battre monnaie d'or et d'argent, de conferer la noblesse, d'elever des villages au rang de villes, etc. Ce n'était pas encore assez. Quelqu'inquies que fussent les prérogatives accordées à ses deux duches, elles ne suffisaient pas pour le faire marcher de pair avec les princes immédiats de l'Empire. Le fait seul que ses possessions relevaient de la couronne de Boheme le plaçait dans un etat d'infériorité relative, qui l'humiliant. Depuis longtemps, il epiait l'occassion de s'en affranchir, et, dès le commencement de l'année 1627, ses convoitises, mai dissimulées, avaient effrayé, non sans ra son, le duc de Wurtemberg. Décu de ce cote dans ses espérances, il tourna ses regards sur le Mecklembourg et deploya toutes les ressources d'un esprit fertile en intrigues et en duplicité pour compromettre sans retour les souverains de ce duché, et empêcher leur réconciliation avec l'Empereur. Tandis que, d'une main, il les poussant à l'exil, il présentant de l'autre à l'Empereur un compte exorbitant d'avances failes pour l'entretien de l'armee et dont il exigeatt le remboursement, en indiquant d'ailleurs l'ongagère du Mecklembourg, comme un moyen facile de le contenier, sans qu'il en coutat rien aux caisses vides du tresor impérial. Les pretentions rencontrerent une résistance asser forte dans les conseils de Ferdinanc. Tilly intervint lui même en faveur des dues, et les appuya de ses chaleureuses recommandations. Ferdinand hesita longtemps. Wallenstein, inquiet, accourat à Vienne, et bientôt la majorite des ministres, gagnée par les presents du genéralissime, parvint a étouffer, aupres de l'Empereur, la voix de ses plus sages conseillers.

Un decret imperial, du 19 janvier 1628, engagea le Mecklembourg au duc de Friedlandt, jusqu'à remboursement de ses avances au moyen des revenus du duché, et le



même jour, l'Empereur le reçut avec tous les honneurs réservés aux princes immédiats de l'Empire.

Wallenstein prit aussitôt possession des nouveaux Etats dont il se regardant dejà comme le maître definitif. Incapable de réprimer l'essor des joies vaniteuses qui inondaient son ame, il ne perdit pas un instant à s'entourer du pompeux appareit de son nouveau rang. Il reclama le titre, jusqu'alors inusité en Allemagne, d'altesse (Hohe t), rendit ses audiences plus rares, s'interdit les familiarités de conversation, dina seul à une table particulière, et deplova un faste inconnu des plus puissants monarques de l'Europe Il n'osa cependant pas prendre encore les armes et le sceau du duché de Mecklembourg, mais il se sit prêter serment de sidélité par les habitants, et agrit, en tout, comme un véritable souverain

Ses convoitises, irritées plutôt que sausfaites par cette prodigieuse fortune, a étendirent jusque sur la Pomérame. « Je voudrais, écrivit-il à Armin, que l'envie prit au duc de se mettre en guerre avec nous. La Pomeranie arrondirait merveilleusement le Mecklembourg. » Il révamème, un instant, la couronne de Danemark, mais cette vehêté ambitieuse ne dura pas longtemps. « Il vaut mieux se contenter du certain, manda-t-il à Armin. »

Son orgueil chercha des dedommagements ailleurs. Le titre de généralissime ne convena t plus au prince de l'Empire. Wallenstein en fit l'observation hautaine à Ferdinand qui, pur decret du 21 avril 1628, le créa chef suprème de toutes les armées impenates, avec jurid chon civile et militaire, de telle sorte que les ordres signés de sa main, avaient la meme force que s'ils étaient signés de la main même de l'Empereur et pouvoir exclusif de nommer les colonels fluit jours après, il obtint encore les titres sonores de général de toutes les flottes imperiales, et de grand amiral des mers Baltique et Océanique

Un tel excès d'honneurs et d'élévation, loin de rassasier

Google

UN 1

les aspirations ambitienses de Wallenstein, ne fut, pour lui, que le point de départ du vaste plan qu'il avait conçu et qui nallat à men moins qu'à subsutuer à l'aristocratie princiere de l'Allemagne une aristocratie militaire dont il eut éte le chef secret, en attendant, sans doute, d'en deveoir le maître officiel. Après avoir épuisé, par ses exactions calculees, les sources des nichesses de la Lugue, seule puissance encore independante de l'Empereur, ruine son armee, humilie sa fierte, il comptait sur la trahison, pour absorber, au profit de ses combinaisons, ce qui restait encore de forces vitales aux princes catholiques. Sa pensee reservait aux principaux chefs des troupes de la Ligne une élévation analogue, quoique inferieure à la sienne; elle leur taillait d'avance, dans les États de la Basse-Saxe, des principautés nouvelles, appat destiné à attirer a lui les plus récalcitrants et à calmer le cri des consciences delicates. Enivré, en effet, de ses propres illusions. Wallenstein admetta t à priori, comme infattlible, le consentement des personnages appelés à figurer dans les conceptions révolutionnaires de son imagination. Appliquant aux autres la meme mesure et confondant tous les hommes dans le même mépris, il ne croyait pas possible de résister aux séductions des grandeurs D'ailleurs, il comptait imposer les rôles et non solliciter les volontés. Gependant, les temps n'étaient pas encore márs pour l'exécution immediate de ces plans gigantesques. Il fallait d'abord asseoir soidement sa propre paissance, puis niveler le terrain pour y élever le nouvel edifice de l'aristocratie impériale. Wallenstein se preocoupart do ce double travail, sans prévoir, dans l'avenglement dont la fortune frappe d'ordinaire ses ephemères favoris, ni les obstacles, ni les élements de ruine qu'il accumulait autour de lui. Il n'est pas, pour le superbe, de plus terrible malédiction de Dieu que la prosperité continue. Wallens tem en fut un memorable exemple. Il ne se trouva pas de force à resister au succes et fut mille fois moins grand à

l'apogée de sa gloire que l'humble Tilly dans ses plus cruels revers.

Dejà, avant d'avoir serieusement mis la main à l'œuvre, il a'était laisse entraîner, dans les éclats de son arrogante presomption, à traîur ses pensees secretes. Ses propos imprudents, rapportes aux princes de la Ligue, devaient necessairement les mettre sous leur garde. C'est ainsi qu'il ne craignait pas de dire qu'il était temps d'apprendre aux Électeurs qu'ils relevaient de l'Empereur et non l'Empereur d'eux. Dans une autre circonstance, on l'entendit s'ecrier : qu'on n'avait plus besoin ni d'Électeurs ni de princes, qu'il était temps de les décoiffer et de faire de l'Allemagne une monarchie pure comme l'Espagne et la France. Ses actes ne confirmaient que trop ces graves indiscrétions.

Wallenstein voulait, à tout prix, que le Mecklembourg, qu'il considérait dejà comme son bien, demeurât à peupres intact de logements militaires. Ses intrigues pour amener Tilly à passer sur la rive gauche de l'Elbe afind'aider Anholt a chasser les Danois des Etats de Brunywick, avaient eu pour mobile, non-seulement l'ambétieux égoisme d'un triomphe exclusif, mais aussi le desir d'eloigner l'armée catholique du Mecklembourg, et de pouvoir lui en fermer les avenues. A l'approche de l'hiver, Tilly reclama le droit de faire hiverner ses troupes dans une partie des torres dont la conquete était aussi bien leur fait que celor de l'armice imperiale. Il signala principalement le Mecklembourg, le Schleswig, le Jutland Wallensiem repoussa peremptorrement cette juste demande, et renvoya Tilly se pourvoir dans l'Empire. Mais l'Empire lui incine etait deja surcharge de cantonnements imperiaux. De nouveaux regiments y arrivaient journellement d'Italie. Les princes de la Ligue, ruines par les frais de la guerre et les exactions des officiers de Wallenstein, elaient hors d'étatile. supporter un surcroit de charge. Les anciens quartiers de Tilly, coux naguere occupes par les Danois, la Hesse, le

Wetterau, le Brunswick, la Westphake, etaient épuisés. La guerre y avait arrêté la culture et detruit les récoltes. Cà et là quelques champs, labourés en tremblant par de rares habitants, donnaient à peine de quoi nourrir la main qui avait seme. Comment donc songer à jeter sur ces pays desoles des masses d'hommes sans approvisionnements et condamnés à tirer leur subsistance du so, meme qui les portait? N'etait-ce pas une injustice criante de voir les soldats de Friedlandt grassement entretenus sur les rives ferules de l'Elbe, leurs quartiers clargis outre mesure, et repandus jusque dans les Marches et la Poméranie, tandis que les vetérans de la Ligue, resserrés sur un terrain étroit et devaste, luttaient contre la famine? Cependant ceux-ciavaient supporté le poids du jour et de la chaleur. A eux, à oux seuls étaient dues les grandes victoires qui avaient retabli l'autorité de l'Empereur et refoule l'ennemi hors du territoire allemand. Lour sang avait arrose tous les champs de bataille, avant qu'il n'existat d'armée impériale, et depuis, combien ctait inegale la part de fauriers cueilles par chaque armee? Et cependant, ces tard venus, moissonnant ce qu'ils n'avaient pas semé, nageatent dans l'abondance, alors que la privation et la misere etaient le partage des glorieuses bandes de la Ligue. Telles etaient les protestations de Tilly. subssant, en fremissant, la contrainte de la necessité. Telles étaient celles de Maximilien de Baviere, rappelant à l'Empereur les immenses services rendus par ces soldats de prêtres si maltraites. Rien n'y fit. Tout ce qu'obtint l'Electeur, fut la promesse de rappeler les regiments impermux disperses Jons l'Empiro L'armee de la Ligue prit ses quartiers d'inver aux abords du Weser, dans la Frise orientale et dans le Wetterau. Tilly, qui avait laisse quatre regiments au siège de Stade, fixa son quartier-general à Buxtehude. Le rapport survant, qu'il expedia de cette ville, à l'Electeur de Bavière, le 23 janvier 1628, fait la peinture In plus émouvante des misères inquies auxquelles ses sol-



dats furent exposes pendant l'hiver, et nous fournit un magnifique temoignage de sa sollicitude paternelle à leur égard.

## « Monseigneun,

»Je remplis l'humble devoir de venir exposer en peu de mots à Votre Altesse electorale l'état . l'affreux dénuement, l'indicible misère dans lequel se trouvent les soldats employés devant Stade. J'en souffre cruellement. En effet, dans ces contrees marécageuses, les maisons ou cabanes, au lieu d'être agglomérées, sont dispersées et et la comme des metauries, il est conséquemment impossible de résnir sous un abri commun les quatre regiments occupes au siège de Stade, et plusieurs d'antre oux sont dene obligés de bivonaquer et de coucher en plein air. De plus, les habitants de ces marais out l'habitude de se servir en tomps d'hiver d'échasses très-hautes. Aussi, est-il plus facile de s'imaginer que de decrire l'intolorable surcroît de difficulté contro lequel mes pauvres soldats se debattent par co mauvais. temps et par la pluse continuelle qui tombe depuis pousicurs mois, sans interruption. Les pauvres gens, qui n ont ni chemises, ni bas, ni chapeaux, ni souliers, ni manteaux, or autres vetements, sont obligés de faire leur service jour et mut dans l'eau et la boue jusqu'aux genoux sans pouvoir en sortir. De plus, l'ennemi ayant completement épuisé ses quartiers dans les derniers temps, mes malheureux soldats se trouvent sans pain, sans biere, sans fromage, ni viande, et ils en sont réduits au pain de munition tout see (encore ne s'en procurent-ils que difficilement). avec de l'eau froide pour toute boisson. Outre ces cruelles privations, ils ont eu a supporter des ouragans terribles et des pluies dilaviences. Aussi n'est-il que trop vrai de dire, que la faim et le chagrin, le froid, la peste et l'eau, m'ont enleve, en peu de temps, des centaines de braves et vaillants soldats. Il y a peu de jours, je me sun transporte,

en personne, au milieu d'eux pour leur porter des paroles de consolation, ils m'ent accueilli par les plaintes les plus lamentables, et expose que sur les grand'routes et dans le plat pays il leur avait été facile de se garer de l'ennemi, d'eviter les embuscades et les précipices, mais qu'ici la contrée n'offrait que des chemins inconnus, suspects et dangereux, qu'ils avaient l'ennemi en tête et au des , partout l'eau, dont les crues subites les mettaient à chaque instant à deux doigts de la mort, qu'ils étaient constamment en proje à la violence des vents déchaines, sans habits pour se couvrir, sans souliers pour se chausser, aux tourments de la faim, aux atteintes des épidémies. Etait-ce là le fruit de la glorieuse renommée acquise par de si longs services. par de si éclatants exploits, celui des louanges données à leur vaillance, dans tout l'Empire, que d'être condamnes à périr misérablement dans ce désert comme de pauvres hères? Leur solde, bien gagnée, reste en arrière jusqu'à leur mort, alors que les survivants, encore sains, forts et dispos qui ont à lutter contre les plus cruelles privations trouveraient dans l'aumône de cette solde de puissantes ressources. Ils me supplièrent, pour l'amour de Dieu, du sang de tant de braves déjà fauches par la mort de ne pas les abandonner, eux qui m'avaient donné dans les plus perilleuses occasions des preuves sans nombre de leur franche loyauté et de .eur fidelité à toute épreuve, que si je ne voulais pas qu'ils peroissent le peu de forces et de santé que Dieu leur laissait encore, voire même qu'ils périssent, il me fallast les assister et leur procurer à tout prix l'aumone. trop réelle de leur paie.

» Et comme, en realité ces braves soldats, livres maintenant à toutes les privations, ont contribué, par leurs sucars et leur sang, par leurs devoirs et leurs exploits, à maintenir jusqu'ici la chose publique, j'ose supplier humblement et chaleureusement votre Aliesse Electorale, de daigner prendre immédiatement les mesures necessaires, pour que dats furent exposés pendant l'hiver, et nous fournit un magnifique temoignage de sa solucitude paternelle a leur égard.

## « Monstigheun,

»Je remplis l'humble devoir de venir exposer en peu de mois à Voire Altesse electorale l'etat , l'affreux dénuement, l'indicible misère dans leggel se trouvent les soldats emprovés devant Stade. J'en souffre cruellement. En effet, dans ces contrees marecageuses, les maisons ou cabanet, au lieu d'etre agglomérées, sont dispersees ça et là comme des métairies; à est conséquemment impossible de résuir sous un abri commun les quatre régiments occupes au siège de Stade, et plumeurs d'entre eux sont donc obligés de hivotaquer et de coucher en plein air. De plus, les habitants de ces marais out l'habitude de se servir en temps d'hiver d'échasses très-hautes. Aussi, est-il plus facile de s'imagiper que de decrire l'intolerable surcroit de difficulté coutre lequel mes pauvres soldats se debattent par ce mauvais temps et par la pluie continuelle qui tombe depuis plusicurs mois, sans interruption. Ces pauvres gens, qui n'ont ni chemises, ni bas, ni chapeaux, ni souliers, ni mantenax, ni autres vetements, sont obligés de faire leur service jour et suit dans l'eau et la houe jusqu'aux genoux sans pouvoir en sortir. De plus , l'ennemi ayant completement epuise ses quartiers dans les derniers temps, mes malheureux soldats se trouvent sans pain, sans bière, sans fromage, at yiande, et ils en sont réduits au pain de munition tout sec (encore ne s'en procurent-ils que difficilement), avec de l'exa froide pour toute boisson. Outre ces cruelles privations, ils ont en à supporter des ouragans terribles et des pluies dilaviennes. Aussi n'est-il que trop vrai de dire, que la faim et le chagrin, le froid, la peste let l'eau, m'ont enleve, en peu de temps, des certaines de braves et varilants soldats. Il y a peu de jours, je me suis transporté,

en personne, au milieu d'eux pour leur porter des paroles de consolation , ils m'ont accuerlli par les plaintes les plus lamentables, et exposé que sur les grand'rontes et dans le plat pays il leur avait été facile de se garer de l'ennemi, d'eviter les embascades et les precipices, mais qu'ici la contrée n'offrait que des chemias inconnus, suspects et dangereux, qu'ils avaient l'ennemi en tête et au dos, partout l'eau, dont les crues subites les mettaient à chaque instant à deux doigts de la mort, qu'ils étaient constamment en proje à la violence des vents déchaines, sans habits pour se couvrir, sans souliers pour se chausser, aux tourments de la faim, aux atteintes des épidémies. Etait-ce la le fruit de la glorieuse renommee acquise par de si longs services, par de si éclatants exploits, celui des louanges données à leur vaillance, dans tout l'Empire, que d'être condamnés à périr misérablement dans ce desert comme de pagyres hères? Leur solde, bien gagnée, reste en arrière jusqu'à leur mort, alors que les survivants, encore sains, forts et dispos qui ont à lutter contre les plus cruelles privations trouveragent dans l'aumône de cette solde de puissantes ressources. Ils me supprérent, pour l'amour de Diou, du sang de tant de braves déjà fauchés par la mort de ne pas les abandonner, eux qui m'avaient donné dans les plus périlleuses occasions des preuves sans nombre de leur franche loyanté et de leur fidelité à toute épreuve, que si je ne voulais pas qu'ils perdissent le peu de forces et de santé que Dieu leur laissait encore, voire même qu'ils périssent, il me fallait les assister et leur procurer à tout prix l'aumone trop rée le de leur paie.

» Et comme, en realité ces braves soldats, livres maintenant à toures les privations, ont contribué, par leurs sucurs et leur sang, par leurs devoirs et leurs explois, à maintenir jusqu'ici la chose publique, j'ose supplier humblement et chaleureusement votre Altesse Electorale, de dargner prendre immédiatement les mesures nécessaires, pour que



ces quatre vieux régiments, pleins de merites et de souffrances, reçoivent, au plus tet, quelques mois de solde, afin de pouvoir all ger un peu leur misere.

"Ce faisant, Votre Altesse Electorale se fera un grand merite de charite pres de Dieu et pres de ces pauvres soldais souffrants, affamés, nus, malades et decimes par les epidemies.

» Donne à Buxktchude, le 27 janvier 1628.

»JEAR, Comte de Tilly4, »

Le corps, commandé par Anholt, n'était pas mieux partage que le reste de l'armee. « Trois ans se sont écoules depuis l'invasion de Mansfeldt dans la Frise Orientale, mandait Anholt à son chef, et le pays est tellement desert, que des localités entières sont sans un seul habitant : quelques champs commencent sculement à etre cultives par des étrangers. »

Il semblait que la malédiction divine cut frappé l'Allemagne. A tous les manx d'une guerre de dix ans était venue se joindre la calamite plus generale de la stérilité; pendant trois ans les recoltes manquérent dans tout l'Empire; la vigne elle-nume fut gatée. Mais, plus impitoyable encore que ces fleaux reunis, la main de Wallenstein achevait d'épuiser le peu de seve et de force qui animaient encore le grand corps allemand. Poursuivant ses plans avec une imperturbable tenacité, d'une part il resserrait l'armée catholique dans d'étroits et pauvres quartiers, la livrant à l'action dissolvante du besoin; de l'autre, il couvrait les terres de la Ligue de troupes dont il ne urait d'autres services que de ruiner les princes. Rien ne lui était sacré, ni les ordres les plus formels de l'Empereur, ni la foi des traités, ni le respect du faible, ni les obligations du passe, m l'egard dù a l'alhé. Sa prodizieuse cavalerie, bors de

Hurter, Wallenstois, p. 129 et s.

toute proportion avec son infanterie, surchargee d'étatsmajors, couvrait de ses nombreux régiments le territoire allemand, y commettant plus de violences et d'exactions que n'eût fait le Danois lai-meme. Les plaintes, adressées à Vienne, par les princes intéresses, restèrent sans effet. Ce fut dans le but de les rendre plus éacrgiques et plus efficaces, que les Electeurs se réunirent à Mulhausen, au mois d'octobre 1627. L'assemblée avait été précédemment convoquée à Nuremberg, pour le ter juin. Wallenstein qui en prit ombrage, fit avancer un corps d'armée dans le voisinage de cette ville. Ce mouvement suspect changea les d spositions de l'Electeur de Mayence, qui désigna, pour lieu de réunion, la ville de Mulhausen, à cause du voisinage des quartiers de Tilly.

L'assemblée fut nombrense. Les électeurs de Mayence et de Saxe y parurent en personne : les autres s'y firent représenter par des députés. Le nonce du Pape à Vienne, la France et l'Espagne y envoyèrent des agents diplomatiques. Les déliberations, commencées le 18 octobre, roulèrent principalement sur les moyens de procurer une paix stable à l'Allemagne et de mettre un terme aux intolérables vexations des officiers de Wallenstein et au poids écrasant des recrutements impériaux. Des discours assez viss furent prononces, des menaces se firent entendre, et l'on resolut d'envoyer une députation à l'Empereur pour lui présenter les griefs du coltège, longuement développes dans une

requête énergique.

En même temps, l'assemblée saisit l'occasion de donner au comte de Tilly une marque éclatante de sympathie et de reconnaissance. Elle sollicita pour lui le titre de prince. La lettre que les Electeurs adressèrent à l'Empereur, pour lui exprimer ce vœu, après avoir relevé les éminents merites du général de la Ligue, se termine par ce passage remarquable : « Bien qu'il soit assez connu que sa profonde modestie et l'humble abnégation de son caractère ne lui



permettent pas de viser à de hautes dignités et ne loi en laissent même pas naître l'idée, le collège électoral se doit à lui-même de ne pas oublier que ses services meritent des récompenses superieures, et nous navons pu laisser de supplier votre Majesté Imperiale qu'elle daigne elever Son Excellence au rang des princes, ce que nous considererons avec Son Excellence comme une faveur signalée de Votre Majesté Imperiale<sup>1</sup>. «L'Empereur accueillit, avoc une bienveillance marquée cette requete, et s'engagea à y faire droit. L'ordre était deja donne de dresser les patentes, lorsque T.lly apprit ce qui se passait. Cette humilité, qu'admiraient avec raison les Electeurs, et que ne pouvait comprendre Wallenstein, s'en emut : il fit de nombreuses démarches pour éviter ce que d'autres eussent recherché avec ardeur, et à bout de moyens, il donna 500 mathalers au secrétaire imperial, Géron, chargé de dresser ses patentes, pour que celu.-ci n'en fit rien.

Les deputes, envoyes par l'assemblée de Mulhausen, à l'Empereur, n'y curent et n'y pouvaient avoir obtenu que peu de succes. L'influence de Wallenstein était preponderante à la cour; l'entourage le Ferdinand lu, était vendu; la plupart des ministres obe ssaient à sa pression, les autres voyaient, dans la continuation de la guerre, l'unique moyen de consolider et d'étendre l'autorité imperiale; ils ne doutaient pas d'un succès éclatant, et taxaient d'exagération anti-patriotique les doléances des princes.

Les instances du baron de Preysing, charge par l'electeur de Baviere, de reciamer une meilleure repartition des quartiers d'hiver, en faveur de l'armée catholique, ne furest pas plus heureuses. Mais cet habile d piomate sut menager a son souverain un resultat important sur un autre point. A la suite des in gociations qu'il avait entannées avec la cour de Vienne, intervint, le 22 février 1628, un traite,

<sup>|</sup> Rurter Wallenston p. 616

en verte daquel Maximilien restitua à l'Empereur l'Autriche supérieure qui lui avait été donnée à titre de gage, et reçut, en échange, la possession pleine et définitive du Haut-Palatinat et de tous les bailliages du Bas-Palatinat, en deçà du Rain, avec l'extension du bonnet électoral à ses héritiers.

Wallenstein avait ostensiblement favorisé la conclusion de ce traité, qui comblait un des vœux les plus légitimes. de Max milien, afin de se donner un vernis de dévouement aux interets bavarois. Ses démarches affectées ne tromperent cependant personne. Trop de faits décelaient son mauvais vouloir systématique contre l'aristocratie catholique de l'Empire, pour que la défiance des Electeurs, déjà en éveil, put être endormie par un acte isole de bienveillance envers l'un deux. En effet, dans le même moment où il p aklait à Vienne la cause de Maximilien, il reurait successivement plusieurs régiments de cavalerie de la Poméranie, et en renforçait un petit corps, commande par le comte Wolf de Mansfeldt, aux environs d'Ulm. Cette agglomération de troupes aux portes de la Bavière excita naturellement les inquiétudes et les réclamations de l'Electeur. Un échange tres-vif de notes eut lieu entre Wallenstein et Mansfeldt d'une part, et Maximilien de l'autre. Sur l'observation qu'une partie du Cercle de Francome devait être reservée aux quartiers de l'armée catholique, Mansfeldt déclara qu'il s'opposerant, par la force, à l'entrée des gens de la L gae dans ce Cercle, et Wallenstein poussa l'audace jusqu'à exiger que les régiments catholiques qui se trouvaient dans le Cercle de Souabe en fussent reures immediatement pour faire place aux impériaux!.

L'incignation de l'Electeur de Bavière fut vivement partogee par ses collegues. L'Electeur declara, qu'à son avis, il statt urgent de rappeler l'armee de la Ligue et de





Hurter Wallenstein p. 485 et 453.

prendre des mesures de nature à imposer à Wallenstein Le commissaire général Ruepn fot appele à Munich (6 avril 1628) et chargé de communiquer verbalement au comte de Tilly qu'il pourrait se faire qu'on fût oblige d'user de la force pour debarrassor les Étais catholiques de l'intolérable oppression de Wallenstein, et qu'il se tint pret à tout évènement. Le prudent T'lly craignait que les choses ne fussent poussees trop vite et trop loin. Il fit observer ou un pareil éclat conduirait infailliblement à une supture avec l'Empereur, qu'il serait à cra ndre que beaucoup d'officiers. principalement ceux qui avaient des possessions dans l'Empire, n'y prétassent pas volontiers la main, et qu'en tout cas, ses forces étaient loin d'être aussi considerables que celles de Wallenstern Neanmoins, selon son usage, il se déclara prêt à obéir de son mieux aux ordres qu'il recevrait!.

Ces sages observations déterminèrent Maximilien à reprendre la voie, si peu fructueuse jusqu'alors, des reclamations à la cour impériale Cette fois, cependant, il réussit en partie L'Empereur promit de faire droit à ses plaintes et réprimanda sevérement Mansfeldt.

Ce nouveau grief n'était pas éteint, que déjà, de toutes parts, arrivaient aux Electeurs des renseignements de la plus haute gravité sur les desseins secrets de Wallenstein. Ce qu'ils soupéennaient devenait pour eux une cerutade. Affamer l'armée de la Ligue ou la dissoudre par la désertion adroitement fomentée, ruiner les princes indépendants, écraser toute resistance après l'avoir d'aurmée, rester seul ma tre en Allemagne, y disposer à son gré des domaines de l'aristocratie et des richesses des villes, se prép succession de l'Empire, la brusquer même, s'il le falta... tels étaient les plans qui lui étaient attribués non sans fondement. La rumeur publique lui prétait les propos les

Google

Borter Wallenstein p. 499

plus violents contre les Electeurs, lui-même les justifieit par l'insolence de ses procédés envers les princes, envers l'Empereur lui-meme. On savait qu'il avait hautement manifesté l'intention d'enlever, à l'armée catholique, les places qu'elle occupait, sous prétexte que ces places étaient delenues au nom de l'Empereur. Aux impériaux seuls, selon

lui, appartenait le droit d'y tenir garnison.

Les vues droites et élevées de Ferdinand, son respect sincère et bien connu pour les droits d'autrui, son attachement consciencioux à ses devo rs de souvera n envers ses vassaux. l'hostilité déclarée du jeune roi de Hongrie, fils de Ferdinand, contre Wallenstein, ne suffisaient pas pour rassurer les princes que menaçait l'amb tion effrénée du genéralissime, et qu'inquiétait sa toute-puissance. Avec cetto faillesse que nous avons signalec en lui, et qui n'était, à proprement parler, que l'excessive confiance naturelle à son caractere, Ferdinand s'était lié les mains, sa foi en Wallenstein n'avait encore pu être ébranlee, ses ministres lui presentant les plantes des Electeurs comme dictees par la jalousie, ou exagérées par d'egoistes et avares calculs. Sans cesse on lui mettait sous les yeux les glorieux exploits du duc de Friedlandt, le brillant avenir que son épec invincible préparait a l'autorite imperiale, les dangers d'une paix trop precipitamment faite et mal assurce. en présence de tant d'ennemis non encore vaincus. Wallenstein lui-meme se dépouillait, par occasion, de son arrogance ordicaire, se disait friigné du commandement, implocant la faveur c'en être décharge, se plagnant des haines que lui attiraient, dans l'Empire, son devouement absolu à l'Empereur, dans l'armée, sa trop sévère discipline, protestait de son mepris sincère des grandeurs et laissait entendre que se trouvant trop riche pour ses béritiers, il avait legue la plus grande partie de ses biens a la maison d'Autriche; que ce qu'il acquerrait reviendrait d'uie a celle-ci. D'autres fois, changeant de langage et de terra ii.

il rappelant que de tout temps l'axiome: Si via pacem, para bellum, avait été adopte pour regle par les plus grands hommes d'Etat. Si les mouvements militaires des Français sur les frontières, monvements qu'à Mayence on l'accusait de sumuler secretement, justifiaient le maintien de forces imposantes dans le voisinage du Rhin, il invoquait, pour légitimer ses levées incessantes dans le reste de l'Empire, les préparatifs formidables du Danois, les dispositions du Hollandais pour descendre dans l'arene, au printemps. Il arquait des mesantelligences qui s'étaient élèvees entre le roi de Danemark et ses États, pour faire cotrevoir à l'Empereur la perspective d'une nouvelle couronne à ajouler a tant d'autres. Enfin, souple et fertile dans ses ressources, il jetait en avant l'idée d'une croiside puissante contre les Turcs, idee qui devait source singulièrement à l'esprit. profondément religieux et avide de la gloire de Dieu, de Ferdinand, et qu'il savait être populaire.

Grâce à ces moyens et à l'art qu'il avait de tenir constamment l'Empereur dans une atmosphere favorable a sa personne, il dominant tellement co prince que l'influence de l'heritier du trône eut vainement lutte contre lui, et si l'on entendit quelques voix isolées murinurer que le seul moyen d'obten r la paix et de sauver l'empire était la destitution de Friedlandt, ces voix demeurérent sans écho<sup>†</sup>.

Trop habile, du reste, pour mer de front la vente et refuser tout fondement aux plaintes des princes de la Ligue, il se contentait d'eluder, sous mille pretextes d'utilité publique ou d'empéchements momentaines, les ordres que, dans sa sollicitude, l'Empereur donnait frequemment pour y faire droit. Un trait entre mille autres donners, à cet égard, la mesure de son audace

Trois regiments impériaux avaient ete cantonnes sur les terres de l'Electeur de Save ; colui-ci se plaignit à l'Empe-



<sup>†</sup> Herter Wallanstein p 417 206 et a

reur qui donna ordre à Wallenstein de faire hiverner ses troupes ailleurs. Le genéralissime allegua une pretendue impossibilité, et, aux trois premiers régiments, en fit joindre deux autres.

L'armée de la Ligue, et surtout le héres qui la commandant, lus étant, comme d't un historien, une épine dans l'œil Tout affaiblie qu'elle fut par ses longues souffrances, il en supportant avec peine l'incommode voisinage. Il crut trouver une occasion favorable de s'en débarrosser, et fit

tous ses efforts pour la mettre à profit,

Au commencement de l'année 1628, les Hollandais avaient effectivement fait des armements considérables diriges, non contre l'Empire, mais contre les Pays-Bas. L'Infante Isabelle ne disposant pas de forces suffisantes, réclama du accours à l'Allemagne catholique. Elle s'adressa d'abord à Tilly, pour demander que l'armee de la Ligue defendit Lingen, au cas où cette place serait attaquée. Lilly en refera prodemment à ses chefs, qui, de leur côté, avaient reçu de l'Infante l'invitation pressante d'envoyer quelques troupes aux Pays-Bas. L'Empereur appuya chaudement les démarches de la cour de Bruxelles, et Wallenstein intervint lui-meme, en offrant de loger des troupes imperiales aux places que la nouvelle direction donnée aux forces de la Ligue obligerait de dégarnir. Les Electeurs n'eussent-ils pas, depuis longtemps, pris pour règle invariable d'éviter avec som tout ce qui pouvait entraîner la rupture de la neutralité hollandaise, que l'offre insidieuse du duc de Friedlandt les eut detournés d'accèder aux prières de l'Infante.

Maximilien défendit expressément à Tilly de se mèler, en quoi que ce fût, des Hollandais, à moins que ceux-ci ne s'al inssent ouvertement evec les proserits de l'Empire, et témoigna un mécontentement très-vif de ce que l'Empereur, sons lui en donner avis, avait expédie un ordre contraire au général de la Ligue. Une lettre de l'Electeur



de Mayence à celui de Bavière exprime parfaitement la pensée qui dominant alors parmi les princes catholiques : « On ne peut pas disposer ainsi des troupes de la Ligue, augré des conscillers imperiaux ou Espagnols, pendant que le duc de Friedlandt sillonne successivement des siennes tous les Cercles de l'Empire. Que leurs gens se cassent la tête à leur aise; pour nous, is faut ordonner à Titly de ne pas degarnir une seule des places qu'il occupe, et signifier à l'Emporeur que la mission de notre armée se borne à le défendre dans les limites de l'Empire. Si l'on tient la dragee haute, si l'on ne dit pas amon à tout, il en résultera que les Electeurs et princes seront mieux respectes et leur armée plus considérée!.

L'Infante, repoussée une première fois, revint à la charge. Elle rencontra un refus persistant à Munich, où les craintes inspirees par Wallenstein ne faisaient que croitre. Elle s'adressa alors directement à l'Empereur qui, mis en demeure de demontrer qu'il désirait sincerement. soulager les Etats catholiques de l'entretien des troupes non employées contre les Danois, fit marcher aux Pays-Bas le comte Wolf de Mansfeldt, avec quelques régiments de cavalerie. Le secours parut insuffisant à l'Infante, qui demanda à Wa lenstein d'envoyer aussi de l'infanterie. Le genéralissime fit lever expressément pour elle deux reg.ments, dont il donna le commandement à l'evèque de Verdun et Vander Nersen , baron de Firmont II en offrit meme us troisième, a former par un certain baron de Gleanmalun, irlandais, qu'il ne connaissait pas trop, avoue-t-il dans sa depeche, mais qu'il suppose mieux connu aux Pays-Basqu'en Allemagne. Petit trait qui, soit dit en passant, donne une idee de la legèreté avec laquelle il distribuait les patentes de colonel. Au mois d'août, les corps de l'eveque de Verdun et du baron de Firmont se trouvérent prets, et Wallenstein les mit à la disposition de l'Infante<sup>a</sup>



<sup>\*</sup> Burter, Wallenstein, p. 163 ... \* Arch, du royausse, Cor, de Wallenstein

Ainsi, alors que le triomphe de l'Empereur et des catholiques paraissait complet en Allemagne, que toute resistance rebelle à l'autorité suprème etait écrasée ou à la veule de l'etre, se man festait dans le sein même du parti vainqueur un déch rement qui devait infailliblement amener sa ruine. Si l'union fait la force et donne la vie, la desunion fait la faiblesse et donne la mort. Tant que la lutte avait duré incertaine, l'Empereur et les catholiques éta ent demeurés étroitement unis, et les divisions de leurs adversaires n'avaient pas moins contribué à la victoire des défenseurs du principe d'autorité que les talents et le gême de Tilly L'ambition de Wallenstein jeta le premier germe de discorde, celle de Maximilien les développa, et l'égoisme à courte vue des Electeurs acheva l'œuvre.

Cependant la guerre avec le Danemarck n'était pas terminée. Gluckstadt, Krempe et Stade tensient encore pour les Danois. Une grande partie des côtes de la mer du Nord n'avaient pas pleinement reconnu l'autorité impériale, leur possession complète importait essentiellement au grand amiral des mers Baltique et Océanique. Avant de créer une flotte il voulait des ports'. Abandonnant l'attaque des autres places à Tilly, qu'il n'avait pu mettre aux mains avec les Hollandais, il resolut d'abord de s'emparer de Stralaund. Cette ville, par sa position topographique, la





La correspondance de l'appenheim, conservée aux archives du royaume de Beignque (secrétaiverle d'Etat allemande) contient un très-curieux rapport de la genéral, relatif à la continuation de la guerre contre le Descenark. Ce rapport envoyé sans doute directement à l'Infante par non auteur, ne porte pas de date. Mais il se rattache évolemment au dermer mois de l'année 4628, et qui ne peut douter qu'il ne soit identique à « Certain discours ou projet transmis a Munich par relus de Pappenheim comme quoi on pourrait attaquer le roi dans mes pays ou ses, a dont dest question dans une luttre de l'Esecteur Matomben à Tuly, du 47 novembre 1628, citée par Westenrader. Il prouvait que l'appenheim avant de s'arbesser à Munich, avait consulté Tiliy et s'était mus d'accord avec les. Le projet pout à Maximilien qui le juges « non-soulement peut-cable, mass encore le meilleur moyen, de frapper le roi au cour de sea domaines, car, ajoute l'Electeur, il le roi est de su personne obstiné in ne pas traiter, nes Etats pourraient être aums amenées à l'y obliger, ou de guerre-

force de ses murailles, l'étendue de son commerce, les richesses de ses habitants était la place la plus importante du Nord de l'Allemagne. Elle commandait à la fois le Meckiembourg, nouvelle possession de Wallenstein, la Poméranse, objet de ses aspirations avides. Le généralissime comprenant, d'aitleurs, avec raison, que s'il n'était

laise, à lui faire défection, à En conséquence, Tilly eut ordre d'envoyer Pappenheim conférer avec Wallenstein sur le *projet*. Les négliciations de paix qui s'ouvrirent le 26 janvier 1629 empécherent de donner suite à la proposition de Pappenheim, mais elle ne mérite pas moins d'être connue.

#### PAINCIPES ET MAXIMES CONTRE LA CONTINUATION DE LA GUNANT.

4º Nous avons depuis la Poméranie jusqu'en. Ostfrise à défendre 250 milles de pays;

2º Nous ne pouvous honnement pourvoir, et beaucoup moins ostrail-on penser's l'offens ve.

3º Si le roi entendant la guerre, il nous servit impressible d'embrasser tant de pays,

4- Il peut avec neu de monde nous harceler de la mer en tous les endroits

5. Et nous ne peuvens l'empecher et nous nous concentrons, nous lui ouvrons le pays, et si nous nous étendens, nous ne sommes forts au le part,

0º Nous pe pouvens endommager au roi, ai nous sicultons en mem

- 7º Nous ne pouvons hyrer bataille au rot en mer, mais au contrairé foir cels.
  - 8º Noos ne lui serons pas égoux dans dix ans our mer;

9. Nous ne pouvous avoir de marine:

40° Bine faut donc assenir aucun fondement général sur l'apprauté.

41º Encore moins sur la construction de grands navires,

42º Sur le comt neat, sauf Stralsund Glockstadt et Grempe, il n'y a men a

13º Par mer il n'y a rien n gagner.

44 Ergo, comme il n'y a qu'a perdre et rien à gagner, il faut faire la paix,

## MAXIMES POUR LA CONTINUATION DE LA GLERAE

1° Le roi s imagine qu'on se pout arriver dans ses lies, qu'il se prut donc ren perdre.

2º Il se refusera à coste parx, à moins qu'on pe loi rende ses pessessions de terre ferme,

3º La guerre défensive que Sa Majesté Impériale ne peut continuer, a cause de la grande étendue des coles, ne peut etre remédire que par un seut moyen, reprenuer l'affensive contre le roi, dans ses îles.

4º Le roi ne peut ienir en campagne contre les forces de l'Empereur.

5º Funen n'a pas de forteresse. Ser andt non plus, excepté Eiseneur et Copenhague qui n'out rieu de tras-fort.

pas maître de Stralaund, cette ville recevrait tôt ou tard garmson danoise ou suédoise, et qu'alors la disposition des heux ne lui permettrait plus de conserver l'île de Rugen. Or, Straisund et l'île de Rugen au pouvoir d'une puissance ennemie, la suprématie future de l'Empereur sur les côtes de la Baltique courait grand péril<sup>1</sup>.

Wallenstein essaya d'abord la voie des negociations pour obtenir l'admission d'une garnison impériale. Les habitants tout en protestant de leur soumission à l'Empereur,

6º Comme nous n'avons pas de force maritime, il tient peu de monde dans son pays,

7º Le grand point est donc de savoir transporter les troupes de l'Empereur dans les lies; cela trouvé, tout est gagné

#### PROPOSITION.

Fay déjà et pour la seconde fois enté envoyé par le comte de Tilly pour reconnaître la rivière de l'Elbe et tous les ports de mer que nous evons et tenons, et j'ai diligentement examine plusieurs experimentés marinters de la Baltique et l'Ostree. Je les ai confrontés et j at en divers espons en Danemark, dont l'un ma transmis un état des forces royaies, en soldats, et navires de bauts bords, leurs'résultats, les positions de ces pays et en général tout ce qu'on doit savoir pour la guerre, et de tout rela, j ay faict sur bons fondements, trois différents moyens-ou entreprises que j'offre à Sa Majesié Impériale, de l'ai livier le oœur du royaume de Danemark. L'îte de Funes et de Secionit, avec le Sund et une bonne partie des navires de guerre du roi. El cesa sous la mondra intervention des fupagnols, ou des villes anséaliques, sans danger, sans frais considérables, par la scale honne observation et proportionsement des temps, etc.

# PROPER BE L'ENTERMASE.

Y gagnest la soy estholique, l'Empire, la maison d'Autriche, le roi d'Espagre, le roi de Pologne, car si l'Empireur a le Sund, le Suédois est brisé et obligé de faire les frais de la paix. — Les Hollandais rui aés peuvent être soumis par les Espagnols facilement. — L'Empire est pacifié — Le roi de Danemark a les mains bées. — Le commerce ademand porte à un haut degré de prespérité. — La religion catholique prolégée dans le Nord, d'où vicadrait enne bouum, au lieu du omns malamactuel

L'Empereur pout être persuadé que l'entreprise a este si bien mérie a primu causes per omnes potenties asque sel attimos effectus et eventus, qu'hora le pouvoir divin pien na peut arriver naturellement qui n'est déé prèveu. Et cumme ja ne m'aveugle pas voloutiers sur mes interêts, que la bataille de Prague, la conservation d'itaire et les conquestes de la Heute-Austrice mont peu rasporté, que je saistrats volontiers cestr occasion de me pour reoir, je demande humblement en récompense de ce service l'île de Funes

Yon der Decken, Duc Georges, p. 266.





force de ses murailles, l'étendue de son commerce, les richesses de ses habitants était la place la plus importante du Nord de l'Allemagne. Elle commandait à la fois le Mecklembourg, nouveile possession de Wallenstein, la Poméranie, objet de ses aspirations avides. Le généralissime comprenait, d'ailleurs, avec raison, que s'il n'était

lasse, à lui faire défection » En conséquence, Tilly eut ordre d'envoyer l'appenheur conférer avec Wallenstein sur le projet. Les négociations de paix qui s'ouvrirent le 26 janvier 4629 empécherent de donner suite à la proposition de Pappenheur, gain elle se mérile pas moins d'être connec

#### PRINCIPES ET MAXIMES CONTRU LA CONTINUATION DE LA GUERRE.

- 4º Nous avons depuis la Pomérante jusqu'en Outrise à défendre 250 mil·les de pays;
- 2º None de pouvons honnement pourvoir, et heaucoup moins eserati-on pensera l'offensiva:
- 3º Sa le roi entendant la guerre, il nous serait impossible d'embrasser teat de pays,
  - 4º Il post avec peu de monde naus harceler de la mer en teus les endroits.
- 5° Et nous ne pouvant l'empécher in nous nous concentrons, nous lui ouvront le pays, et si nous nous étendons, nous ne sommes farts nulle part,
  - De Nous de pouvous endommager au roi, si nous d'entruis en mer;
- 7º Nous ne pouvens livrer bataille su roi en mer, mais au contraire fuir cela,
  - 8º Nous ne lui serons pas égaux dans dix aus sur mer;
  - 9º Nous ne pouvous avoir de marine,
  - 40° II ne faut donc asseoir aucun fundement général sur l'amicauié,
  - 41.ª Encore moves sur la construction de grands na vires,
- 42º Sur le continent, souf Stratsund Glockstadt et Crempe, et d'y a rien à transer
  - 13º Parmer da'y arien à gryaur,
  - 44. Ecgo, commo il n'y a qu'u perdre at rien a gagner, il faut faire la paux,

## MAXIMES POUR LA COSTINGATION DE LA G. ERRE.

- in La rocal neaging qu'on me peut arriver dans ses ties qu'il ne peut donc rien perdre,
- 2º Il se refusera a toute paix, à moins qu'un ne lui reade ses possessions de terre ferme;
- 2º La gaerre delensive qui Sa Majeste Impériale ne peut commuer a caust de la grande étendue des oltes, ne peut être remoluce que par un téul moven, reprenure l'offensive contre le roi, dans ses iles;
  - Le rui de peut teair en campagne contre les forces de l'Embereur.
- 5º Funen n'a pas de forteresse. Sevandt non pius, excepté Eiseneur et Copennague, qui n'ont rien de tres-fort.



Drigina 6 LAINERSITY OF pas maître de Stralsund, cette ville recevrait tot ou tard garnison danoise ou suedoise, et qu'alors la disposition des heux ne lui permettrait plus de conserver l'île de Rugen. Or, Stralsund et l'île de Rugen au pouvoir d'une puissance ennemie, la auprématie future de l'Empereur sur les côtes de la Baltique courait grand peril.

Wallenstein essaya d'abord la voie des négociations pour obtenir l'admission d'une garnison imperiale. Les habitants tout en protestant de leur soumission à l'Empereur,

6º Comme nous n'avons pas de force maritime, il tient per de monde dans mon pays;

7º Le grand point est donc de savoir transporter les troupes de l'Empereur dans les iles; cela trouvé, tout est gagaé

#### PROPOSITION.

Jay déjà et pour la seconde foir esté envoyé par le comte de Tilly pour reconsaître la reviere de l'Elbe et tous tes ports de mer que nous avons et tenons, et ,'or diligentement examiné plusieurs experimentés mormiers de la Baltique et l'Ostsec. Je les urendroutés et j'air en divers espions en Danemark, dont l'un m'a transmis un état des forces royales, en soldats, et navires de hauts bords, leurs/résultats, les positions de cre pays, et en général tout ce qu'un dont savoir pour la guerre, et de tout cele, j'ay finet sur boas fondements, trois différents moyens ou intreprises que j'ofire à Sa Majesté Impériaie, de lai livrer le cœur du royaume de Danemark. Il le de Funen et de Seclandt, avec le Sandt et une bonne partie des payires de guerre du roi. El cela sans sa moindre intervention des Espagnols, ou des villes anséa ques, sons danger, sons frais consatérables pur sa seule bonne observation el proportionnement des temps, etc.

#### PROPITS DE L'EXTREPRISE.

Y gagment la foy catholique, l'Empire, la maison d'Autriche, le roi d'Espagne, le roi de Pologne, car si l'Empireur a le Sund, le Suédois est brisé et obligé de faire les frais de la paix. — Les Hollandais roinés peuvent êt re soumis par les Espagnols faciliment. — L'Empire est pacifié — Le roi de Danemark a les mains lices. — Le commèrce allemans porte à un haut degré de prospérité. — La rengion catholique protégée dans le Nord, d'où viendrait omas bonness, au lique du came molum actuel.

L'Empereur pout être persuadé que l'entreprise a este si bien môrie, a primis causes per onnes potenteus usque ad ultimes effectus et events qu'hors le povoir divin rien ne peut arriver naturellement qui n'ait été préveu. Et comme je ne maveugle pas valoutiers sur mes intérêts, que la bataile de Prague, le conservation d'I ahe et les conquestes de la Haute-Austrica in out peu rapporté, que je saisissis volontiers écate occasion de me pourvour, je demande humblement en récompense de ce servise l'île de Funen.

4 Von der Decken, Dec Georges p. 266



alleguérent leurs privilèges. Le diable les emporte, s'écreal'aluer genéral, je ne sais ce que c'est que ces privilèges! Bientôt l'epée remplaca la parole. Le marechal d'Arnincommenca activement les opérations d'attagne il eprouvaune résistance inattendue, que favorisait la liberté des communications maritimes de la place avec les rois de Danemark et de Suede, dont les Stralsundo s'invoquaient la protection. Impatient des longueurs du siège, Wallenstein accourat lui-meme pour en hâter le denouement. Aux deputes charges par la ville de porter les plaintes des habitants à l'Empereur, il avait dit : qu'il viendrait à bout de son entreprise, dussent 400,000 hommes, dút il luimeme y perdre la viet et dans une autre occasion : quantimême Stratsund scrait attache au ciel par des chaînes de fer, je labattraj. Cette puerile jactance, loin d'intimider. les defenseurs de Stralsund, redoubla leur énergie. Le roi de Danemark leur envoya des secours et parut lui-meme à l'entrée du port avec une flotte nombreuse. L'admirable courage des Stralsundois, secondes par leurs voisins du Nord, brisa l'orgueil du grand amiral impérial. En vain, il multiplia les assauts, et sacrifia ses meilleurs regiments, fout échona contre la résistance desespérée qui lui fut opposée,

A plusieurs reprises, des conferences avaient en lieu pendant le suge, et plus d'une fois les Stralsundois s'étaient offerts à accepter des conditions avantageuses pour l'Empereur. La temeraire presomption de Wallenstein, l'avengla au point de les lui faire repousser Enfin, à bout d'efforts, il quitta brusquement le siège, laissant à Arnim le soin de ramener es troupes et le materiel de guerre, et annonca à l'Empereur que les magistrats de Stralsund s'éta ent engages à rentrer sous la domination impériale. Il n'en était rien. Wallenstein avait bien fait les propositions, mais d'avait tellement hate de quitter le lieu temoir de son humiliation, qu'il n'attendit pas la reponse des magistrats, couronnant sinsi, par une faute politique

des plus graves, la série de celles qu'il avait commises à tous égards pendant le siège.

L'Empereur avait vivement critiqué le siège de Stralsund, il ne le trouvait justifié ni en raison ni en droit : son coup d'œil, plus prévoyant que celui de Wallenstein, craignait une irritation inutile, inopportune des esprits, des complications dangereuses, et surtout l'occasion donnée aux deux princes du nord de prendre pied dans Stralsund.

La suite prouva que les previsions de Ferdinand n'etaient que trop fondées; mais, ni l'obsunation impolitique de Wallenstein, ni son echec éclatant n'altererent visiblement sa faveur. Son amour-propre trouva occasion de se consoler par la defaite du roi de Danemark à Wolgast, et par la prise des villes de Wismar, de Rostock et de Krempe.

De son côté. Tilly avait ouvert la campagne de 1628. par le siège de Stade, seule place que les Danois possedassent encore au midi de l'Elbe. Les 4 régiments qui l'avaient tenue investie pendant tout l'hiver furent considerablement renforcés, et Tilly durigea lui-même les opérations. Morgan se défendit avec beaucoup de courage, et le roi de Danemark fit une tentauve pour le degager. Au mois d'avril, Christian pénétra dans l'Elbe avec 14 vaisseaux de guerre, mais, dans la prévision de son arrivée, Tilly avait élevé de formidables batteries sur la rive gauche du fleuve, près de Stade. La flotte Danoise, arrêtée par un feu meartrier et dépourvue de troupes de débarquement, se hâta de regagner la mer, et Morgan, repoussé dans une sortie tentée pour se mettre en communication avec elle, se vit bientôt réduit à se rendre. Le 6 mai, il conclut, avec Tilly, la capitulation suivante :

## ACCORD.

n Le noble, honorable et vaillant seigneur, Charles Morgan, chevalier, général commissionné par Sa Majesté Royale de la Grande-Bretagne, aussi général d'infanterie





et d'artiflerie, au service de Sa Majesté Royale de Danemark, ayant offert et proposé un traué et accord au treshant comte et seigneur, Jean, comte Tserclaes de Tilly, baron de Marbais, seigneur de Balastre, Montigny, Breiteneck, etc., etc., lieutenant-general, conseiller et Chambellan de Sa Majeste Imperiale et Royale d'Allemagne, de Bohème et de Hongrie, comme aussi de son Altesse Electorale de Bavière, ont etc convenus entre son Excellence et le susdit sieur géneral Morgan les points suivants :

»1° Le sieur genéra. Morgan livrera et abandonnera, sans retard ni delai ulterieur, la ville de Stade, entre les mains de sa dite Excellence, su nom de Sa Majesté Imperiale et Royale, dimanche prochain, sept du present mois de mai. (n. s.)

» 2º A cet effet, il opérera sa retraite au jour precite, avec les soldats sous ses ordres, sans pouvoir se rendre ailleurs qu'en Hollande, par voie Je terre. De son côté, son Excellence s'engage a le pourvoir d'une escorte suffisante, à lui procurer touts saufs-conduits pour les garaisons espagnoles des places appartenant à la serémissime Infante, et a lui faire livrer des vivres et des logements gratuits.

»3º Les soldats allemands seront libres de le suivre en Hollande, ou de se retulre partout où il leur conviendra, excepté dans les pays appartenant à l'ennemi.

»4º Les deux commissaires genéraux allemands et les officiers de meme nation pourront se retirer de leur personne, à leurs risques et frais, par devers Sa Majeste Royale de Danemark.

»5° Dans le casou ledit sieur general Morgan, ciant arrive en Hollande avec ses officiers et soldats, recevrait de son seigneur roi l'ordre d'y rester, lui et les officiers et soldats l'accompagnant seront tenus et obliges de no prendre service de guerre ou autre pres de Sa Majeste Royale de Danemark, pendant six mois.

»6º Mais dans le cas ou lui, le general Morgan et sa

troupe seraient appelés et transportés en Angleterre, lui et sa troupe seront degagés et libérés de l'obligation ci-dossus.

»7° Sous ces conditions Son Excellence accordera et permettra à lui, sieur général Morgan, aux deux comm ssaires géneraux danois, colonels Georges d'Usslar et Thommass, a tous les colonels, lieutenants-colonels, capitaines, hauts et bas officiers, personnes de l'artillerie et de l'état-major et à tous les simples soldats, de se retirer.

» 8º Toutefois, il est fait toute réserve que si des bourgeois et habitants de la ville de Stade prétendaient sortir avec la garnison, sous pretexte qu'ils auraient fait un service militaire, ce bénéfice leur est et sera formellement refusé et dénié, ainsi qu'aux déserteurs qui, pendant le siége, ont passé dans la ville.

»9° L'ordre et la forme de la sortie seront réglés selon les convenances du sieur général Morgan, savoir, tambour battant, musique jouant, drapeaux flottants, armures completes, meches allumées, bandoulières pleines, balles en bouche, selon les usages de la guerre, amsi qu'il convient à des soldats.

» 10° Il est convenu que ledit sieur général Morgan, les commissaires generaux, colonels, hauts et bas officiers, ainsi que les soldats et les personnes mentionnés dans l'article 7, pourront emmener leurs chevaux, bagages, sacs et paquels, leurs femmes et enfants, s'ils en ont, los armes à feu et autres appartenant à la province, aux soldats morts ou malades, le tout sans visite préalable, mi empechement quelconque, étant entendu neanmoins qu'il ne sera pas permis aux bourgeois de Stade de faire emporter sous ce pretexte les armes et engins de guerre appartenant à Sa Majesté Royale de Danemark, lesquels devront demeurer dans la ville.

»11° Son Excellence fournira autant de bateaux et de chartots qu'il sera necessaire pour le transport complet des bagages et des malades, par terre ou par eau.

TILLE

o 12° Ceux des personnes, officiers ou soldats susdits qui, pour cause de maladies ou de blessures, ne pourraient sortir avec la garnison, seront autorisés à demeurer dans la ville jusqu'au rétablissement de leur sante, et à partir ensurte, comme il leur conviendra.

» 13° Dans le cas où il serait trouve sur les soldats quelque pièce de butin provenant des occasions de guerre précédentes, ces objets resteront entre les mains de leurs possesseurs

» Relativement à la ville et à la bourgeoisie. Son Excellence déclare qu'elle entend se comporter et conduire à leur egard, de telle sorte qu'elles pourront voir à l'évidence qu'on ne désire ni leur ruine ni leur perte.

» Pour la bonne tenue et observation des articles precites, le présent accord sera dresse en double, signé par Son Excellence d'un cote, par le sieur general Morgan de l'autre, certifié par leurs cachets, et chaque partie en aura un exemplaire.

» Ainsi fait le 5 mai, anno 1628. »

Conformément à cet accord, Morgan sortit le 7 mai de Stade, à la tete de la garnison, reduite à 64 compagnies, dont la force en hommes valides ne dépassant pas 2,500 hommes. Tilly, genéreux admirateur du courage malheureux, lui temoigna les plus grands egards, et n'oublia rien de ce qui pouvait adoueir, à un ennem vaincu, l'humiliation de sa défaite. Morgan et ses officiers s'en montrerent profondément touchés, et porterent, jusqu'en Hollande, les louanges du genéral cathol que.

Tel était le triste etat de la ville, encombrée de ruines et de cadavres, et infectee de maladies que Tilly, dans l'ateret de la santé de ses soldats, ne les y laissa entrer que trois jours après le depart de Morgan.

Le siege de Stade fut l'unique opération militaire de Tilly, pendant l'année 1628. Ses troupes rentrerent dans leurs quartiers. Les chefs de la Ligue étaient plus inquiets





de Wallenstein que du roi de Danemark, plus préoccupés de délivrer leurs Etats de l'allié puissant qui les opprimait, que de poursuivre, au loin, un ennemi déjà à demi vaincu. Le 13 mai, l'Electeur de Mayence proposaità ses collègues de faire rapprocher l'armée de la Ligue et de défendre à T.lly de continuer les hostilités contre le roi de Danemark, taut que les passages et foules de guerre des impérioux n'auraient pas cessé.

Sans rechercher jusqu'à quel point ce conseil influa sur les instructions transmises à Tilly, on peut assurer, avec certitude, que les dispositions des chefs de la Ligue ten-caient à restreindre, dans les limites les plus étroites, le cercle d'activité de Tilly. Un fait notable le démontre. Au mois de juillet, le comte de Tilly se trouvant à Wiesbaden, où il prenait les bains, pour achever la guérison de ses dernières blessures, reçut successivement de Wallenstein trois lettres, dans lesquelles colui-ci lui demandait, en termes d'une courtoisie caressante, l'envoi de 3 regiments catholiques à l'armée devent Stralsund. Tilly répondit par un refus peremptoire et renvoya le genéralissime à l'electeur de Bavière. Maximilien communique la proposition de Wallenstein à l'electeur de Mayence, avec les raisons pour et contre.

Les motifs de rejet étaient : que l'armée de la L gue serait affaible. Friedlandt, c'autant plus secondé dans ses malveillants desseins contre les princes fideles, et d'autant moins dispose à retirer des terres de l'Empire l'excédant mut le de ses troupes. Deja il avait perdu plusieurs militers d'hommes dans ses continuels assauts contre Stralsund; il épargnerait encore moins les troupes de la Ligue, les mettrait partout en têtes de colonnes, selon son usage, et, après la prise de la ville, ne leur accorderait ni quartiers, ni part au butin, et les renverrait les mains vides.

D'autre côté, la concession des secours demancés aiderait à abattre l'ennemi commun et à remplir la tâche impoquartiers pour quelques regiments, le refus de concours pourrait être mal vu de l'Empereur, confirmer ses soupçons contre les États de la Ligue, éveiller des médiances chez le roi d'Espagne et l'infante des Pays-Bas. Si l'on donnait satisfaction à Friedlandt, on pouvait se soustraire avec plus de faculté aux instances faites par l'Empereur et le roi d'Espagne, pour rompre avec les Hollandais. Dans ce cas, cependant, il serait essential de s'assurer, avant tout, par une convention, que dans l'hypothèse de la prise de Stralaund, les régiments de la Ligue auraient leur part légit me de butin, soit en argent, soit en vivres, en munitions ou en artiflezie, comme aussi en bons quartiers. Le mieux serait que l'électeur archévêque conférât la-dessus avec Tilly, qui était dans son voisinage.

Le prelat ne partagea pas l'opinion du prince havaro s. Accorder le secours demande, lui écrivit-il, serait uniquement affaiblar l'ormée de la Ligue et fortifier Friedlandt; il faut mander au generalissime, qu'aussitôt que les cantonnements et les levees d'hommes auront cesse, on s'empressera de satisfaire a sa prière. La convention proposée ne soulagerait en rien les États opprimes. D'ailleurs, Tilly penche plutôt pour la negative. Friedlandt n'en jouerait que davantage le maître à son égard.

L'opposition des catholiques contre le duc de Friedlandt se manifesta plus vivement encore à la conference des Etats de la Ligue qui eut lieu à Bingen, au mois de juillet. On ne s'occupa guère que des moyens de mettre un terme aux attentats du generalisseme et de chercher des garanties sérieuses contre ses pretentions despotiques. L'idee de sa destitution y fut pour la premiere fois enoncée. Mais, malgré l'animation des esprits, l'assemblée fit preuve de beaucoup de sagesse et de moderation dans le choix de ses

<sup>·</sup> Hurter Wallengten 272

movens. Loin de confondre, dans un meme anathème, le genéralissime et l'Empereur, elle évita, avec un soin scrupuleux tout ce qui aurait pu porter atteinte au respect de l'autorité impériale et faire douter des vues droites de Fordinand. Elle accueillit avec reconnaissance les promesses de ce souverain, de licencier bientôt une partie de ses troupes et repoussant la tactique ordinaire des princes protestants, elle decida d'aborder la question de la succession à l'Empire, dès le debut de la première diète, sans la subordonner au redressement de ses griefs. Si l'on previent les vœux de l'Empereur, dit, à ce sujet, l'electeur de Mayence, nul doute qu'il pe veuille prevenir aussi les nôtres. Mais les mesures contre Friedlandt n'on furent que plus energiques. Les électeurs de Bayière et de Mayence furent charges de prendre tels moyens qu'ils jugeraient convenables, pour delivrer les Etats de la Ligue de l'intolérable oppression dont ils éta ent victimes, et de s'entendre, à cette fin, avec les electeurs de Saxe et de Brandebourg, interesses à entrer dans cette œuvre de défense commune. Ils eurent, en outre, mission de porter, sans délai, cette decision à la connaissance de l'Empereur, du Pape, du roi d'Espagne et de l'Infante pour qu'il fût bien constaté que la Ligue contruinte de protéger par la force son existence menacée, n'entendant cependant devier en rien de l'obcissance due a l'Empereur.

Les préoccupations dominantes des princes catholiques se manifestèrent non moins ouvertement dans leur reponse aux demandes de secours, renouvelées par l'Espagne. La résolution prise sur ce point portait : que la necessité de garder toutes leurs forces pour ten r tête aux gens de l'inditandt, ne permettant pas d'affaiblir l'armée de la Ligue, et qu'il serant fant en meme temps communication à l'Infante de la conduite hostile du généralissime.

Entin l'assemblee adopta un projet d'instructions éventuelles pour l'ambassade qu'el e décida d'envoyer, à l'Empereur, dans le cas où le licenciement annoncé par ce prince subtrait quelques retards. « Ladite ambassade, y est-il dit, suppliera Sa Majesté d'enlever au due le glaive qu'il tourne contre les États fidèles, de l'éloigner de l'armée et de prendre immediatement les mesures nécessaires pour le licenciement des troupes inutiles.

» Si les députés n obtiennent pas réponse satisfaisante, ils renouvelleront leurs instances et representeront à Sa Majeste que si elle n'a pas le pouvoir de se faire obéir par son genéral, sa dite Majeste ne pourra trouver mauvais que les Ltats fideles s'unissent pour se défendre les armes à la main. »

Les resolutions prises à Bingen furent communiquees au saitét à Telly, avec une série de questions qui trabit suffisamment le degré d'exasperation ou Friedlandt avait poussé les princes catholiques. Voici quelles étaient ers questions :

4º Comme on attend encore la mise en œuvre des ergagements de l'Empereur, et que, dans l'interval e, les resolutions de la Jiete venant à être connues. Friedlan it pourrait prendre l'avance, pourrait-on disposer de quelques forces pour l'arreter, et combien?

2º Dans l'hypothèse d'une rapture complète avec Friedlandt, combien faudrait-il employer de troupes pour garder les forteresses et les passages du Cercle de la Basse-Saxe

3º De quels prétextes pourra-t-on en colorer les mesures de defense des États?

4º Où faut-il poster les troupes? Faut-il les réunir dans un camp ou les disperser en quartiers? D'où tirera-t on leurs v.vres?

5º Combien de corps de troupes devra-t on former en cas de guerre?

6º Ne serait-il pas utile, pour commencer, de faire rapprocher les regiments de Cronberg et de Schænberg?

7º Ne serait-i, pas nécessaire d'inviter les Etats de la Ligue à mettre leurs milices sur le pied de guerre. Si les





choses deviennent serieuses, vandra-t-il mieux prendre l'offensive ou se tenir simplement sur la defensive ?

Avant que Tilly eût pu répondre à ces questions d'une si haute gravité pour l'Allemagne, il reçut avis que l'Empereur, emn des nouveaux perils qui le menagaient, avait pris le parti de confirmer ses paroles par des faits, et chargé le maréchal de camp, comte de Colalto, de l'cencier une partie de la cavalerie inutile, logée sur les terres de l'Empire. Colalto se rendit immédiatement à Munich pour v communiquer ses ordres à l'électeur de Bavière et le détourner d'engager les hostilités contre Friedfaudt. Ses récentes querelles avec le généralissime impérial le rendaient, plus que tout autre, propre à inspirer confance aux princes de la Ligue, aussi fut-il accueilli d'abord avec faveur. Tilly cut ordre de saboucher avec lui à Wurzbourg, afin d'y traiter, de commun accord, le moyen de soulager les Etats surchargés. L'espérance revint au cœur des catholiques, avec d'autant plus de force, que l'envoi de Colalto à Munich. coîncida avec la nomination de plusieurs commissaires imperiaux, charges de dresser une enquête sur la conduite des chefs de corps cantonnés dans l'Empire, et de faire rendre gorge aux coupables. Mais l'experience teur prouva une fois de plus l'impuissance de l'Empereur à se faire obeir de ses propres officiers. Wallenstein eut l'art de se réconcilier et de se mettre d'accord avec Colalto. Docile, cette fois, aux instructions secretes du généralissime, Colalto éluda les demandes de Tilly, opposa a ses réclamations les plus legitimes de soudaines exigences, et, poussé dans ses derniers retranchements, avous qu'il n'éla t pas autorisé à congedier plus de 3,000 cavaliers, et qu'il n'avait pas meme assez de fonds pour exécuter tout de suite cette derisoire mesure. Tilly, justement indigné, jugea inutile de prolonger plus longtemps son séjour à Wurz-





<sup>1</sup> Harter Wallenston, p. 231.

bourg et rompit la conference. Sa conduite fut d'abord diversement interprétre; le duc de Baviere l'approgra, mais l'electeur de Mayence emit la pensee qu'il avait été trop severe pour le marechal de l'Empereur. « Impossible, écrivait le prelat, que la mission de Colalto ne soit pas plus large que ne l'a cru Tilly. « Les faits se chargerent de justifier promptement le vieux general de la Ligue. Le contraste des lenteurs de Colalto avec la recrudescence des levees militaires, ordonnées sur ces entrefaites par Wallenstem, le peu de succès des commissaires impenaux, traités. avec menris et insolence par des chefs de corps qu'ls avaient à contrôler, ouvrirent les yeux aux plus aveugles. L'irritation la plus vive succeda à la confiance, et lunpression que les Electeurs en firent transmettre à Vienne parut si menagante à l'Empereur, qu'il depecha sons delaile conseiller Je guerre Gerard de Questenberg au camp de Walleustein, avec les instructions les plus pressantes, pour obliger le generalissime à faire enfin droit aux griefs les plus criants des princes de la Ligue! . Wallenstein temoigna d'abord les meilleures dispositions à se conformer aux ordres de l'Empereur, il était trop habile et trop ruse pour résister en face aux volontes imperiales, severement exprimees. Il objecta cependant l'état entique des affaires, les menées ouvertement hostiles de la France, de l'Angleterre et de la Hollando, l'attitude encore menorante du roi de Danemark, le mauvais vouloir notoire de la Porte et de la Suede, il trouva toute espece d'obstacles à une grando diminution de l'armée, et, par une manœuvre dons il prevovait le succes certain, feignant d'entrer completement dans les idees de l'Empereur au sujet des charges erraauntes que aupportaient les princes de la Ligue, il proposa insidieusement de faire hiverner, dans les pays hi roditaires de l'Autriche, les regiments cantonnes jusqu'alors sur

Burter, Wallenstein, 237.

es terres de l'Empire. Ce qu'il avait prévu arriva. Le seul énonce de cette idee effraya l'erdinand, qui se vit d'avance completement ruiné, et mit tout en œuvre pour éviter pareille extrémité, ou du moins pour gagner du temps. L'approche de l'hiver lui rendit cette dermère tâche facile, mais elle augmenta les embarras et les tribulations des princes catholiques frustrés, encore une fois, dans leur espoir. Leurs réclamations étaient ressées à l'état de lettre morte, et la nombreuse cavalerie de Wallenstein continuait à dévorer leurs dernières ressources.

Avec la mauvaise saison rev nt l'irritante question des quartiers d'hiver. La disette de vivres avait contraint Tilly à licencier le regiment de Witzleben, l'un des meilleurs de son armée. Ce sacrifice douloureux devait d'autant moins suffire pour améliorer la situation des autres corps que fidèle à sa tactique machiavé ique, Wallenstein ne cessait de multiplier les obstacles à l'entretien de l'armée catholique et la resserrer dans ses quartiers déjà trop restreints.

Dès le mois de Septembre, Tilly écrivit à l'électeur de Bavière : « Malgré mes plaintes incessantes, l'affaire des quartiers d'hiver ne fait qu'empirer. On m'a enlevé, nonseulement la principauté de Marbourg, mais encore les comtés de Lippe, de Bentheim, de Steinfurth, et de Drenthelabourg, de sorte qu'au lieu de me donner de quoi accommoder 5 régiments, on m'a ôté une valeur égale de pays. Je suis à la veille d'être obligé d'évacuer les comtés de la Marck et de Ravensberg, pour complaire au duc de Neubourg, et de lui ceder la garde des châteaux, de Ravensberg et de Plotho, pour la fermeture des passages. En un mot la situation devient si critique, la charge tellement pesante qu'il ne peut manquer d'en résulter nombre de confusions et d'inconvénients, et que j'en suis réduit, à l'heure qu'il est, à n'avoir d'autre ressource que de ramener mon armée dans les terres de la Ligue, chose dont ma

pensée n'avait jusqu'alors jamais admis la possibilité. Je sais que ce que j'écris affectera vivement Votre Altesse, mais l'aurais beau faire, je n'y pourrai men changer, à moins que des mesures énergiques ne soient prises à temps, et d'ailleurs, je l'avoue à regret à Votre Altesse, abreuve de degouts, au dela de mos forces impuissant à bien faire, je me sens amene malgré moi (car Voire Altesse sait que dans ces expeditions comme en tout temps, j'ai toujours été disposé à tout sacrifier, fortune, vie, honneur au bien publici à la dure resolution de laisser les choses entre les mains de Dieu et de me retirer. Je prie Votre Altesse d'oxcuser ma franchise, mais le mal empire chaque jour, et il est urgent d'y porter un remede efficace. Mes regiments ac fondent, ravagés par la maladie ou la désertion, tandisque les forces de l'ennemi vont s'accroissant. Je serais ineveusable de prolonger une pareille situation, d'assister à la ruine complete de mes vaillantes troupes, à la perte de tant de belles provinces, ai cherement acquises

 Dans de telles circonstances Votre Altesse pas plus que Sa Majesté Impériale de peut m'imputer à crime que je n'aic pu, conformément aux ordonnances impériales, épargner completement la principaute de Marbourg. Il est étrange que Monseigneur le Landgrave Georges de Hesse, reclame, pour lui seul, de pareilles franchises, landis que l'Empire tout entier contribue à l'œuvre commune, sans rappeler qu'il n'est entré en possession de cette principauté que par la grâce de l'Empereur et l'aide de Votre Alteise. Jai toujours porté le plus grand respect et attachement à son illustre pere, de glorieuse mumoire, mais ce n'est pas une raison pour laisser ruiner mon armée, au grand détriment de l'Empereur et de l'Etat. La principauté de Marbourg ne peut ê.re affranchie que si l'on me donne d'autres quartiers, sinon, il est indispensable ou que j'y loge mes gens ou que j'en tire la contribution necessaire pour l'entretien d'un régiment, »

En meme temps qu'il adressait ces plaintes emouvantes an duc de Baviere, Tilly ne negligeait aucune demarche pres de Wallenstein, et eut, avec lui, une entrevue au mois de decembre 1628. Le genéralissime imperial, prodigue de déclarations amicales, se montra plus uvare d'actes et poursuivit imperturbablement ses plans de sourde hostilité contre l'armée de la Ligue. « Si la position ne s'améhore pas, écrivait peu après Tilly, rien na pourra retenir mes soldats désespérés. Ils n'altendront pas mes ordres pour accoorir en foule sur les terres de la Ligue. La faim les décime et j'ai des quartiers où la mort a enlevé plus de la moitié des compagnies, » Ce vieux soldat, si dor à luimême, si indifférent à ses propres besoins, ressentait, avec une extreme vivacité, les souffrances de ceux qu'il appelait ses enfants et dont il était, en réalité, plus encore le père que le general. Le degré qu'atteignirent ces souffrances, dans l'hwer 1628-1629, et l'impuissance de ses efforts à les adoucir, réagirent si fortement sur lui qu'il en tomba malade de chagrin. L'alarme fut grande à Munich, à cette nouvelle, en la transmottant à l'électeur de Mayenco, Maximilien a outait : « Quel malheur si nous venions a perdre ce vaillant héros, avant que l'Empire n'ai, obtenu paix et repos : où trouverait-on un pareil capitame, possédant, au mame degré, aussi bien l'expérience et le bonheur dans la guerre que le respect et l'amour du sol·lat? Il n'y a pas de trésor qui pût compenser une telle perte!. »

Mais il manquait a Tilly la couronne de l'adversite, et Dieu qui la réserve à ses clus ne permit pas que ce vaillant heros périt, obscure victime de la perfidie ambiticuse de Wallenstein.

L'annec 1028, peu sullante par ses événements, joue cependant un rôle important dans l'histoire de la guerre de trente ans. Elle vit naire l'antagonisme qui ariena la

Aretin p. 58. Hurter Wallenstein, p. 297

runge des catholiques et detruisit à jamais l'unite allemande, Cette unité, Wallenstein la comprenait à la manière révolutionnaire, par la centralisation absolue du pouvoir et la destruction de toute institution independante. Il revait, en Allemagne, le nivellement opéré en France par Louis XI. et flicheneu, et n'eta t, en deligitive, que le continuateur de Sickingen Les catholiques, au contraire, appuyés sur les traditions, voulaient l'unite allemande telle que l'Eglise. l'avait établie, telle qu'e le s'était glorieusement maintenue. à travers les siècles, jusqu'à la réforme, avec son système de constitution libre d'États independants, mais relies entre eux par un centre d'autorité électif, véritable primus interpares, plus arme de prestige que de force, plus juge que souverain, et fonctionnant, dans la limite de ses attributions, avec le concours de ces mêmes Etats. Le poursuivaient évidemment une chimère, car l'unité, telle qu'ils l'entendaient. l'un té constitutionnelle de l'Empire, une des plus sages creations de l'Eglise, n'était plus possible, depuis que l'unité religieuse, se base fondamentale, avait dispara sous les coups de Luther et des apôtres de la reforme. Au 17º siècle, l'Allemagno ciait devenue simplement un ensemble d'Etats juxta-poses, envieux les uns des autres, et avides de s'enzicher aux depens de leurs voixies. Les convoitises des protestants, atimulees bien plus que rassatices par les depouilles de l'Eglise, s'etendaient sur les domaines des princes catholiques. L'autorité imperiale n'etait reconnue, de fait, que d'une partie de l'Empire, et encore, la notion de cette autorité était-elle singulièrement. alterée. En effet, obliges de se defendre eux mimes, sans pouvoir tirer aucun secours efficace, aucun appui reel de l'Empereur, les Etats fidèles en étaient venus à le compter peur peu de chose et a se reposer, avant tout, sur leurs propres forces, qu'ils développerent, nutant que possible. De relative, leur independance devint absolue. De la, un isolement complet de l'Empereur entre ses vassaux, les uns



hostiles, les autres indifférents, travaillant tous chacun chez soi à completer leur autonomie. La guerre de trente ans éclatant sur ces entrefailes, rappela les catholiques à de menleures tendances, et resserra, par un danger commun. leurs liens avec le chef supreme de l'Empire; unis, ils tromphèrent de leurs ennerms, et une nouvelle ere semblast commencer pour l'unite nationale de l'Allemagne, lorsque, du sein de la victoire, sortit le dissolvant qui devait achever sa destruction. Les catholiques, lassés des sacrifices que leur imposait la guerre, et cedant à des vues trop étroites, obligérent Ferdinand à mettre lui-même ses troupes sur pied. Lui seul, disaient-ils, recueillait le fruit de la lutte, ne devait-il pas, au moins, en partager les charges? Sans exam ner s'ils claient sincères on s'ils ne voulaient que forcer l'Empereur à de nouvelles concessions, il suffit de constater que cette pression amena les consequences les plus desastreuses pour eux, et fut une faute politique immense. Ferdinand, qu'on croyait sans ressources, sut, avec l'aide de Wallenstein, faire sortir une armée des entrailles de la terre. Des lors, le grand role joué jusque-là par la Ligue catholique, s'effaça graduellement. Le prestige de l'autorite imperiale, vigoureusement exalte par Wallenstein, regagna tonte sa force sur le soldat, brilla d'une lumiere exclusive aux yeux de l'Allemagne. Avant l'avènement de Friedlandt, dit Khevenkiller, on appelait nos gens les Espagnels, depuis on les nomme les Imperiaux. Les noms d'Empereur, de patrie, se fondirent dans une union étroite, que resserrerent encore les alliances. des protestants avec l'etranger. De religieuse qu'elle avait paru être à son debut, la guerre devint decidément politique, et le debat s'établit entre le despotisme impérial, d'une part, et les souverainetes multiples des princes, de l'autre. C'est en 1628 que la transformation se dessine d'une maniere accentuce, et que ressort l'action politique de Wallenstein. Jusque-là, souverain et vassaux poursuivent le



meme but, concentrent leurs efforts sur le même point. A dater de 1628, une scission funeste se déclare, sous l'influence de Wallenstein, et s'étend des princes aux chefs et des chefs aux armees. Ce n'est plus la soum-ssion des protestants rebelles et l'expu sion de leurs alliés etrangers, que cherche le duc de Friedlandt, mais la destruction radicale. de la grande aristocratte princière et sa propre exaltation. Les immenses movens dont il dispose, sont diriges contre la Ligue, bien plus que contre l'ennemi. Il mine ses ressources, il l'enuise, il vise a la mettre hors de combat, a ruiner son armée, à séduire les généraux, à coraser conxqu'il ne peut captiver. Il jette la déconsideration et le mepris sur les vaillants vainqueurs de Wampfen, de Stadloo et de Lutter, il les écarte et des honneurs et de l'abondance dont il gorge ses propres soldats, et jette entre les deux armées des germes de haine et de jalousie qui, savamment développes, s'apanouiront pour la ruine de l'Allemagne, et empoisonneront de leurs fruits amers les dernières années de Tilly. D'autre coté, les catholiques, justement alarmes, organisent la resistance. Leur devouement à l'Empereur, jusqu'ici capable des plus grands sacrifices, s'altere, ils voient en lui un adversaire possible contre lequel la prudence leur commande de prendre des precautions. Des tiraillements habi ement favorisés par les intrigues de la diplon aue frat gaise se declarent dans leur propre sein, les efforts se divise it, les interets particuliers reprenpent le cessus, l'intéret commun se perd de vue. A l'heure des perils, le grand parti catholique qui, uni, somblait mattre de l'Allemagne, se trouvera faible, desarme, impu ssant devant le plus redoutable de ses ennemis.





# CHAPITRE XVII.

Parz de Lubeck Edit de restatutum. Menées de Wallenstein Procès du duc Frédéric Ulrich de Branswick. — Wolfenbuttel Désantéressement de Tilly. Wallenstein cherche a attirer les menieurs officiers de l'armée cathologie au service imperial Pappentieum. Gailas. Anholt, linquiétude de Maximilieu de Barière et de Tilly Armements de la Suede Assemblée de la Ligue à Mergentheira. Vaius efforts de Tilly pour ramener l'union L'Infante Isabelle offie à Tilly le commandement des armées Espagnoles aux Pays-Bos. Diete de Batishonne. Destitution de Wallenstein Tilly est appelle au commandement en chef des armées impériale et catholique. Ses instances pour reluser Ses appréciations sur Gustave-Adolphe. Difficultés de sa position. Fausses mesures de la Ligue Licenciement d'une partie des troupes impériales. Mécantentement de l'Electeur de Saxe. Piété de Tilly Marques de sa dévotion à la sainte Vierge.

Après plus de dix ans de guerre sans relàche, la paix était devenue un besoin pour l'Allemagne. Les catholiques la déstratent : l'Empereur, parce qu'il en espérait un soulagement dans l'effrovable desordre de ses finances et dans les embarras dont il ctait surchargé; la Ligue, parce qu'elle était lasse d'une guerre qui la ruinait et qu'elle croyait y trouver un moyen radical de couper court aux menées de Wallenstein, en lui étant jusqu'au prétexte de maintenir sur pied ses immenses forces militaires; Wallenstein enfin, parce que, préoccupe de ses vastes projets, il ava t besoin de lossir pour en marir l'exécution, et qu'il y voyait l'occasion d'affermir sa position comme duc de Mecklembourg. De son coté, le roi de Danemark, mollement soutenu de ses allies et presse par ses sujets mécontents, se montrait disposé à traiter, et n'armait encore que pour tacher d'etre en mesure d'obtenir de meilleures conditions. Les négociations

n'avaient d'ailleurs jamais éte abandonnées complétement. Dans ces circonstances, il était facile de leur donner une allure plus seriouse. C'est ce our eut lieu. Lubeck fut choisí pour le point de réunion des pleaspotentiaires des puissances interessees. Le roi de Danemark y envoya six commisgaires, tant Danois que Holsteinous. Wallenstein et Tilly, charges de representer l'Empereur et le duc de Baviere. deleguèrent à leur tour : le premier, Balthasar de Dietrichstein, Reinhard de Walmerode et Dietrich de Schaumbourg; le second le comte de Gronsfeld et le commissaire general Rueno. Les premieres conferences ne furent pas de nature à faire presager une heureuse issue. Les commissaires Danois deroulerent un projet de traixe pleia de protontions exorbitantes qui devait être et qui fut, en effet, péremptorrement repousse. A ces premieres difficultes de fond. vinrent se joindre des difficultés de formes. Il se trouvaque les pouvoirs des commissaires imperiaux étaient signes aculement de Wallenstein et adresses, non pas au roi, mais aux plempotentiaires Danois. Cet obstacle de detail aplant. il s'en eleva un autre, preuve flagrante de la meliance qui regnait entre les commissaires de la Ligue et ceux de l'Empereur. Lorsque ceux-ci, apres avoir fait regulariser leurs anstructions a Vienne, voulurent en donner lecture aux Danois, Gronsfeld et Ruepp s'y opposèrent, en alleguant qu'ils devaient en prendre prealablement connaissance et en referer a leur chef. La contestation s'anima, les imperiaux furent obliges de ceder et les conferences demeurerent suspendues jusqu'au retour de Ruepp et de Walmerode, qui allerent consulter respectivement Tilly et Wallenstein, Enfin, les catholiques s'étant mis d'accord, produisirent leurs instractions. Elles posaient en principe : l'engagement formel. du roi de ne plus se oreler des affaires de l'Empire, la cession des duches de Holstein et de Schleswig a l'Empereur. es celle du Jutland à l'Électeur de Saxe jusqu'au parfait remboursement des sommes hypothequees par l'Empereur

sur les deux Lusaces, le paiement des frais de guerre, des indemnités pour les membres de la Ligue, la fermeture du Sund aux conemis de l'Empire.

Les commissaires Danois se récrièrent beaucoup contre ces dures conditions, e. quelques notes furent échangees entre les parties. Sur ces entrefaites, la Suède prétendit intervenir au congres pour v defendre les interêts de la ville de Stralsund, qu'elle avait prise sous sa protection. Le docteur Salvius , accompagné de Gabriel Oxenstiern et du baron de Sparre, se presenta devant Lubeck, et demanda d'y etre admis comme représentant officiel de son souverain. Wallenstein, encore ulcere de son échec de Stralsund, renoussa avec hautour les prefentions, peu justifiables d'ailleurs de la Suede, et fit interdire l'entree meme de Lubeck à Salvius et à ses collègues. Cet incelent, dont Gustave Acciphe chercha plus tard à tirer parti, pour colorer sa declaration de guerre, eut pour effet immédiat de rendre Wallenstein plus souple vis-à-vis du Danemark. Une autre circonstance y contribua plus encore. Co fut l'abandon tacite par Christian des droits de l'Electeur Palutin et des ducs de Mecklembourg, droits dont ce prince s'était constitué le défenseur, et au nom desquels il avait, d'après ses manifestes, commencé la guerre. Sur de ne pas être inquiété de ce côté et déstreux de couper. court aux réclamations de la Suède, Wallenstein devint tout à coup aussi pressé de conclure, aussi prodigue de concessions qu'il s'était d'abord montré rude et impérieux à l'egard des commissaires Danois Comme T'Ry, qui n'avait pas les memes motifs de conversion, ne se hàtait pas de le suivre dans cette nouvelle voie, et parlait de negoeser directement ayec les Etats de Danemark, il l'accusa de mauvais vouloir et se plaignit de lui à l'Empereur. Il affecta de faire ressortir les avantages et l'orgence de la prix, et fit, de nouveau, grand bruit de son projet d'attaquer les Tures. La guerre de Mantone, a laquelle l'Empe-

Google

TILLY

Drigital from UNIVERSITY OF CALIF

reur était entraîné à prendre part, lui vint aussi à point comme argument.

Sous aretexte d'introduire un concert plus étroit dans les negociations, il invita Tilly à venir à Gustrow, où il tenart sa cour, et n'épargna rien pour lui faire partager sa maniere do voir. Tilly se trouva fort empeché. Il connaissait assez le véritable etat des choses, pour etre certain d'obtenir des conditions de paix tres-avantageuses, en pressant le roi ou en le menagant de traiter directement avec ses Etats. D'un autre côte, il ne se dissimulait pas les difficultes de revenir sur les concessions dejà faites par Wallenstein, et d'assumer, sur sa tête, la grave responsabilité d'une rupture. Il savait que la paix était tropardemment desirée de l'Allemagne entière, pour n'etre pas accueillie avec bonheur, quel que en fût le prix. Il lui semblait d'ailleurs étrange de tenir, plus que l'Empereur lui-memo, à l'agrandissement de la puissance imperiale Cet agrandissement du chef, les princes de la Ligue ne le voyagent pas eux-memes avec trop de plaisir; le roi de Danemark, reduit a l'impuissance, cessait d'etre dangeroux : mieux valait le réintegrer dans ses Etats allemands que ceder ces memes etats à l'Empereur ou sous le nomde l'Empereur à Wallenstein lu-meme. Ne se rappelait on pas que dans un jour de vertige d'orgueil, il avait songe à mettre, aur sa tate, la couronne de Donemark. Les considérations partirent entire determinantes à Tilly, et, après s'etre essure de l'approbation des électeurs catholiques, il aigna, avec Wallenstein, une lettre dont voic la substance.

«Le coi de Donemark ne donners jamais les mains à la paix, si on ne lui rend ses Etats allemands. La guerre est toujours chanceuse; la paix et l'amine d'un puissant voisin sont preférables de beaucoup a une guerre incertaine. Des nations entières offrent au roi leur appui. Elles l'obsolent de conseils belliqueux, et si elles venaient à attaquer l'Allemagne, de concert avec les Danois, il en resulterant de

graves dangers. Copenhague est plein d'envoyes français. anglais, suécois, hollandais qui, tous, poussent à la guerre. qui, tous, combattent la paix par tous les moyens en leur pouvoir. Il importe d'apprécier froidement le mal que pourrait faire à l'Allemagne l'alliance de tant de peuples divers. L'esprit s'offrais a la pensée des malheurs qui pourraient tomber sur l'Empire, si la rebellion vaincue, mais non étainte, éclatait à la fois, de tous les cotés, dans les Etats bereditaires, dans les provinces de l'Empire, au mineu de populations depuis longtemps mécontentes, exaspérées par la misère et les foules de guerre. De plus, l'édit de restitution a ravive le feu qui couve toujours dans la poitrine des protestants. Et d'un autre coté, il faut aussi porter notre attention sur la guerre entre la Suede et la Pologne. Si le Suedois est victorieux, nul doute que les Tures, les Tartares, les Moscovites, les Transylvaniens et tous les autres ennemis de l'Empereur ne saisissent une si belle occasion de faire passer, à travers les brèches de la eigue rompue, les flots de leurs innombrables soldats, et de rainer l'Empire. Si l'on voulait garnir les cinq cents henes de côtes, depuis la Prusse jusqu'a l'Elbe et les deux rives de ce fleuve, dans tout son parcours, il faudrait une armée presque innombrable, et cependant, il serait indispensable de mettre toules les places de quelque importance à l'abri des tentatives de l'ennemi. Nous n'avons pas de vaisseaux, moins encore de flotte, triste vérité qu'il faut bien s'avouer Impossible donc de faire la guerre sur mer. Quel que fût le nombre des troupes employees dans les garn sons, on ne pourrait en tirer parti pour entreprendre quelque chose d'important contre l'ennemi. Il ne faut pas penser à les en retirer. Le soldat y meurt mutilement. Les Danois, au contraire, possedent une flotte nombreuse, qu'ils peuvent augmenter d'un jour à l'autre de batiments. Suédois, Anglais ou Hollandais. Ils peuvent attaquer, à l'improviste, chacune de nos places maritimes, à leur gré,

a'en rendre maîtres avant qu'on puisse la secourir. Par un bon vent, leurs vaisseaux peuvent franchir, sur mer, en quelques heures, plus d'espace que nos troupes de terre en plusieurs jours. De là, la necessité de fortes garnisons ; mais, a leur tour, les fortes garnisons ne sont faciles a entretenir, a cause de la pauvrete des côtes et de la disette. des subsistances. Le soldat n'a que le choix entre mount de faim ou deserter. Au contraire, le roi de Danemark n'a rien à craîndre pour ses États; quels que soient ses échecs, nous ne pouvons plus rien lui enlever, faute de flotte, tands que si la fortune au sourit, il peut non-sculement reconquerir ses anciennes possessions du continent mais encore les augmenter aux depens de ses voisins. La paix fora disparaitre tous ces clangers, et le repos de l'Allemagne a plus de prix que les provinces enlevces au roi. »

Cet expose eut suffi pour intimider un prince moins porté à la paix que Ferdinand, il corrobora ses dispositions pacifiques et le determina à souscrire aux propositions des deux plen potentiaires. Ces conditions etaient si avantageuses, qu'en les recevant, le rot ne put s'empecher de s'ection : « l'Empereur m'accorde plus que je ne lui demandais » On renonça, de part et d'autre, à reclamer des frais de guerre et des indemnites. Le roi promit de ne plus se meler des affaires d'Allemagne, ceda quelques iles à la branche de Schleswig-Hoistein qui avait teau pour 1Empereur, et rentre en pleine possession de toutes les provin-

ces que lui avaient enlevées les impériaux.

La publication de la paix fut precedée de celle du fameux decret, connu sous le nom d'edit de restitution!.

Juste et légiture dans son principe, l'edit de restitution fut une mesure aussi mopportane que funeste. En effet, ne

L'edit de pestitution était foadé sur un article du traile de Passau (1955). our lequel. Lavait été réglé que stiquel par béneviere, qui tait, le mit, de ismesour embrasser la nouvelse acte, il serait obligé de renoucer en même temps

nouvant être accomplie que par la force, son exécution donna lieu à des abus criants, suscita des divisions entre les catholiques et les ordres religieux eux-mêmes, et fournit à Wallenstein les prétextes les mieux colorés pour écraser. de ses garnisaires les terres de l'Empire. Il réveilla les haines religieuses, raviva les passions, détacha du parti impérial de puissants alliés, et, loin de restaurer la dignité du ciergé et son influence en Allemagne, elle complique la situation, de à mal assise, d'une luite d'interêts et renouvela parmi les prélats catholiques le scandale du cumul des eveches. Ce fut une œuvre purement politique, sous le manteau d'une réparation religieuse, c'est-à-dire, la plus dangerense de toutes les œuvres, parce que, pour un but inférieur et temporel, elle compromit les intérêts supérieurs et éternels de l'Eglise. Blamé par le Pape, contraire d'ailleurs aux larges et conciliantes traditions de l'Eglise, en matière d'intérets temporels, l'édit de restitution fut emporté par la tempète qu'il avait déchaînée.

Peu de temps après la signature de la paix de Lubeck, Wallenstein reçut l'investiture solennelle du duché de Mecklembourg. Le géneraliss me parut avoir atteint le terme de ses vœux. Mais cet accroissement de puissance obtenu, contrairement aux constitutions de l'Empire, par des moyens empreints de violence et de fourberie, suscita, dans toute l'Allemagne, la plus vive opposition et creusa plus

tons ses in les et revenus ecclésiastiques. Cet article est consulsons le pointie réserve cerlesiastique. Bougeam p. 150,...

L'édit pertait en substance :

Que tous les bénefices médats sécularisés depois le teate de l'assau sement restroes aux catholiques,

de Que les nevelles annedats, dans les mêmes conditions, seraient pourvos de prelats cal souques.

<sup>3</sup>º Que com renementampemente copos regio, ejas religio, jusque-la ambique par les profesiants seuls, les profess cathoriques pour traient emposer leur religion a leurs sujets, on les expoiser moyennant innemnites convenables.

is Quino benétice de la paix de religion servien, seuls admis les esthétiques at les adhérents de la confession d'Angeliourg, a l'exclusion des calvenstes, avenglière, etc.

profondément l'abime ouvert entre lui et les princes catholiques. Ceux-ei furent les premiers à protosier suprès de l'Empereur, et refuserent de reconnaître la legitimité des nouveaux titres du duc de Friedlandt, leurs alarmes, d'ailleurs, ne faisaient qu'augmenter et l'attitude de Wallenstein dépuis la paix, leur donnaît à craindre que le danger dont les menaçait son ambition, loin de d'minuer, ne fut devenu imminent.

En effet, des les premieres apparences de paix, la Ligue avait commence à diminuer son effectif militaire. Elle avait réduit la cavalerie à 40 escadrons et dissons deux reg ments d'infanterie. Ce fut ce moment que Wallenstein, choisit pour une nouvelle levie de 12,000 hommes, osiensiblement destines à l'armee d'Italie. Cette reposse significative aux mesures nactiques des catholiques empruntait un nouveau degré de gravité aux prétentions de plus en plus hautement manifestres par les generaux de l'Empereur, de chasser les troupes de la Ligue des places où elles tenaient garn son Deja, au commencement de 1629, Tilly avait reçu pour instruction de ne ceder ces places, que sur la presentation d'ordres émanes directement de l'Empereur, et, en tout autre cas, de repousser la force par la force : ces mesures de précautions redoublerent, les mouvements de Wallenstein furent surveilles avec une y gilance. inquiète, des rapports journal era exiges de Tilly Cette sollic tude était justifiee par la concentration, sur divers points, de forces impériales considerables dont la destination ostensible pour les Pays-Bas ou l'Italie éveille t des doutes. Les rodomontades habituelles au generalissin e laissaient planer, sur ses véritables intentions, un muaye équivoque. Tantét, il repandant le bruit qu'il allait se jeter. sur l'Italie avec ses meilleures troupes, et les mener à la conquete de Rome, qui, n'avant pluseté pillee depuis cent ans, disait-if, devait être plus riche que jamais. Tantot il remottant sur le tapis l'expédition si souvent annoncce



contre les Tures, toutôt enfin, il faistit circuler des rumeurs sourdes de projets tendant à imposer la paix par force aux Hollandais, et à détruire l'independance de l'Allemagne avec l'aide du roi d'Espagne.

Au muieu de ces manifestations diverses, calculées dans le but de tenir l'opinion publique fixée sur lui-même, tout en la trompant, il poursuivait, d'un pas sûr, son œuvre audacieuse, et creusait, dans l'ombre, une mine dont l'explosion devait couser d'un scul coup, la ruine l'réparable de la Ligue, et poser, en meme temps, les bases les plus solides de l'edifice autocratique qu'il revait. Jusque là, ses efforts pour dissoudre l'armée catholique et épuiser les forces des princes dont elle sauvegardait l'indépendance, n'avaient obtenn que de faibles résultats, peu en rapport avec les moyens employés et les dangers de la résistance. Il executa la pensée, depuis longtemps conçue, de l'attaquer directement, à la tête, et opera une vaste tentative d'embauchage sur les principanx officiers de la Ligue.

Plus coupable encore que les ducs de Mecklembourg, le duc Frederic-Urich de Brunswick s'était fait remarquer dans l'insurrection du Cercle de la Basse-Saxe, par sou hostilité contre l'Empereur. Il possédait des États assez ntendus, riches encore, malgré les ravages de la guerre, capables de tenter et de satisfaire plus d'ane cupid té. Ce. fut la victime choisie par Wallanstein. A la vérné, grâce à la magnanimite de Tilly, Frédéric-Ulrich avait obtenu un traité de réconciliation avec l'Empereur, d'abord dispose à lui faire subir le sort des ducs de Mecklembourg. Mais ectte circonstance ne pouvait arreter un bomme aussi peu habitué que Friedlandt, à compter avec les obstacles, et, d'ai leurs, il n'eut jamais trouve une occasion plus propice à ses vues. Dans sa pensée, Tilly devait recevoir en partage la princ paute de Calenberg, Pappenheim celle de Wolfenbutiel, et les autres genéraux catholiques, se partager, dans une mesure paus restreinte, le reste des biens de l'infortune due.

Depuis la prise de Wolfenbuttel, Pappenheim, qui avait succédé au comte de Furstenberg, dans la charge de genéral de l'artillerie, était demeure dans cette ville, ou il tenant enferme le duc Frédéric-Ulrich Tout à coup, il recut de Wallenstein l'ordre de proceder à une enquête judiciaire. aur de pretendus crimes politiques du duc, et sur son inçapaciti, mentale. Bavarois et servant sous les drapeaux de la Ligue, Pappenheim n'était nullement subordonne au géneralissime imperial. Mais son amour-propre excessif l'avait depuis longtemps I vré à la devotion de l'adroit capitaine. Sans plus consulter Tilly, que Wallenstein n'avait, en cetto circonstance, consulté l'Empereur, il s'empressa d'obéir, fit subir des interrogatoires à l'entourage de Fréderic-L'Irich. ordonna des perquisitions dans les archives de la coar, et se rendit lui-meme, à Gustrow, avec trois des principaux conseillers du duc, auxquels il avait arraché, par intimalation, des aveux compromettants. Là, l'instruction fut contnuec activement, sous la présidence de Pappenheira, et se termina par un acte d'accusation en 7 articles, contra Fréderic-Ulrich, Pappenheim, poussant à l'exces son zele intéressé, en porta lus même les pièces à Vienne, amonant, avec lui, le plus compromis des conseillers branswickeis.

En meme temps, Wallenstein essayait de gogner Tilly. Lors des guerres de la Basse-Saxe, le roi de Danemark avait prêté 300,000 thalers au due Fréderic-Ulrich. Sur la proposition de Wallenstein, il ceda, par le traite de Lubeck, cette creance à l'Empereur. Or, l'Empereur se trouvait precisement debiteur d'une somme de meme importance envers Tilly, du chef de gratifications et mercelles anterieurement octroyees, mais qui n'avaient jamais eté payées. A l'instigation encore de Wallenstein, la créance danoise, augmentee d'un nouveau don gratuit de 100,000 thalers, fut transférée à Tilly, avec assignation de paiement et hypothèques sur les biens delaisses par l'administrateur d'Halbersadt, et recueillis par Fredéric-Ulrich. Cette assi-

gnation n'avait guère de valeur, car les domaines hypothèques etaient rumes par la guerre et hors d'état de se libérer. Mais elle conduisant necessairement à une cession complete de ces terres ou d'autres plus importantes encore, dans le cas de condamnation du due Frédéric-Ulrich. Tilly était si peu initié à ces calculs, qu'il continuait ses instances à Vienne pour obtenir en échange de ses créances une modeste donation de quelques-uns des biens depuis long-temps confisqués sur les gentilshommes rebelles. Il se plaignit même que les démarches de Pappenheim à Vienne missent obstacle à l'objet de ses solheitations, blama sa conduite, déclina hautement toute participation au proces intente contre Frederic-Ulrich.

Wallenstein crut nécessaire d'essayer sur Tilly une action personnelle. Il l'invita à venir passer quelques instants a Gustrow, Tilly se rendit a l'invitation. Le généralissime lui fit le plus grand accueil, mais n'osant, rare hommage à la loyale abnégation du vieux soldat, aborder directement l'objet de sa demarche, il y arriva par quelques detours de conversation, et raconta avec une indifférence apparente, que le comte de Pappenheim l'était venu voir dermerement et lui avait rapporté que le duc de Brunswick s'était fortement compromis en différents points contre Sa-Majesté Impériale, sur quoi, fui, Wallenstein, aurait répondu que s'il en était ainsi, le duc mér tait un châtiment exempla re. A ce propos, Tilly manifesta sans détour le plus vil etonnement, et dit qu'il n'avait rien appris de semblable du duc, qu'à la vérité ce prince n'avait pas été sans reproche, au commencement de la guerre, mais que, depuis lors, il avait obtenu son pardon de Sa Majesté Imperiale. Tilly témoigna ensuite le désir d'avoir, à cet égard, des explications plus détaillées, mais Wallenstein laissa tomber le discours, et la conversation s'égara sur d'autres sujets'. Battu de ce cote, Wallenstein le fut encore

Von der Decken, Bergog Georg, p. 290.

à Vienne, par suite de l'intervention énergique de l'Electeur de Bavière. Ce prince, instruit de ce qui s'était passé à Wolfenbuttel, par l'un des heritiers presomptifs de Frédéric-Ulrich, Georges de Lunebourg, se hata de prendre les mesures plus propres à renverser les plans du genéralissime. « J'espèce, écrivit-il à l'Empereur, que Votra Majesté Imperiale ne permettra pas le retour d'aussi graves procédures et inquisitions contre les personnages issus de sang princier, et qu'elle saura proteger, contre tout attentat, les biens et la personne du duc Frédéric Ulrich. » Pappenheim, severement reprimande d'avoir agi aussi legèrement sans l'autorisation de ses chefs naturels, reçut defense formelle de s'immiscer davantage dans ce procès.

It obeit sans hesiter, mais il converva dans son cœur, à cote d'une vive affection pour Wallenstein, un amer resseatiment contre Tilly, dont il accusait la jalousie d'avoir detruit l'echafaudage de sa grandeur. L'arrêt du conseil impérial, rendu sur ces entrefaites, fut favorable à Fredéric-Ulrich, mais il maintint les assignations de Tilly sur l'héritage de Christian. Tilly cût pu fac lement abuser de sa position, arracher au duc les concessions de terres que Wallenstein avait espéré lui faire donner directement par l'Empereur; mais cette ame grande et genereuse ignorait les etroits calculs de l'orgueil et de la cupidité. Il transigea, pour ses droits, avec le duc, et y mit si peu d'àprete, qu'a sa mort, la plupart des sommes qui lui étaient garanties par cette transaction n'étaient pas encore payees.

Son evemple trouva peu d'instateurs, les comtes de Thun, Max de Walienstein et Jules de Merode, creanciers de l'Empereur, au meme t tre que Tidly, ne firent aucune d'ficulté d'accepter en priement, le premier, a propriete du comte de Hobenstein, le second, celle du comte de Reinstein, et le troisieme, celle du comte de Biankenbourg. En outre, l'Empereur proinit à Aldringen la seigneurie de Warbourg, à Walmerode celle ce

Dorstadt, et au commissaire-genéral Ruepp, la terre de Helem.

L'échec essuyé par Wallenstein avait eu cependant ses compensations. An mois de fevrier 1629, Gallas, colonel d'un régiment d'infanterie de la Ligue, offrit brusquement sa démission. Ce coup de tête excita d'autant plus de surprise. à Munich que Gallas, foin d'avoir à se plaindre, avoit été avance au detriment d'autres officiers, et pourve d'un régiment, dans un moment où il y avait peu de vacances. et d'anciens colonels à placer. Mais la surprise fit place à l'indignation, lorsqu'un enseigne envoyé par Galias remit à l'Electeur de Baviere un memoire hautain, dont la substance portait, en termes pen ménagés, qu'au cas où la démission offerte ne serait pas immédiatement acceptée, le colonel quitterait son regiment sans plus s'inquiéter d'autorisation. Maximilien ordonne aussitot à Tilly de rechercher les motifs de cette inexplicable conduite, en attendant de faire arrêter Gallas, de le casser, de le traduire même devant un consei de guerre, s'il réalisait sa menace de quitter l'armée sans autorisation. Tilly répondit que depuis longtemps Gallas caressait l'idee de passer au service impérial, et que sa demission était mouvée par le désir d'accepter la charge de major-général que lui offrait Wallens.cip. Il signala, en même temps, des dispositions non moins inquiétantes chez plusieurs officiers catholiques, entre autres, chez le comte de Gronsfeldt. Tous les efforts de l'Electeur pour arracher Gallas à Wallenstein. farent muules. En desespoir de cause, il lui fit offrir un posto brillant en Italio. Gallas persista dans sa résolution et se borna à faire quelques excuses de ses procedes inconvonants. Sa défection fut bientot suivie d'une autre, qui dut etre plus sensible à Maximineu et a son general. Le comto d'Anholt, depuis tant d'années le fidele compagnon d'armes de Tilly, abandonna, a son tour, les drapeaux de la Ligue, pour coux de l'Empereur. Depuis longtemps il

sollicitait son congé. Tilly, qui l'avait en grande estime, cherchait à le retenir, « parce qu'il n'y avait personne dans toute l'armée plus capable de le remplacer, en cas de besoin, ni à qui on eut ose aneux fier ladite armée!. » Dans ce but, il demanda et obtint, à l'assemblee de Heidelberg, que le traitement d'Anholt qui était de 3,000 rixdalers par an, fût porté à 4,000. Mas mi cette augmentation ni l'intervention personnelle de Maximilien ne purent retenir Anholt; il quitta l'armée, au printemps de 1629, et alla prendre le commandement des troupes imperiales, cantonnées en Alsace. Son régiment, qui l'aimait comme un pere, faillit se dissoudre à son depart. Quantité d'officiers et de soldats afferent le réjoindre en Alsace, et Tilly se vit obligé d'employer des mesures sévères pour arrêter cette désertion.

Ce sourd travail de dissolution dans l'armée de la Ligue devait exeiter d'autant plus d'alarme à Munich, qu'il coincidait avec des mouvements extraordinaires des troupes imperiales. Tandis que Colalto passait en Italie avec un corps nombreux, qu'Aldringen essaysit d'appliquer de force l'edit de restitution à l'eveche de Magdebourg, un corps de 18,000 hommes d'infanterie et de 2,500 chevaux manœuvrait en sens divers, comme incertain sur sa destination. Ce corps, dont le commandement avait été donné par l'Empereur au comte de Montecuculti, et, par Wallenstein<sup>a</sup>, au comte Jean de Nassau qui le conserva, semblait egalement traillé dans ses ordres de marche.

Wallenstein, après avoir promis à l'Infante de l'envoyer aux Pays-Bas et ordonne de l'acheminer vers le duche de Juliers, donna substement contre-ordre, et parut un moment vouloir le diriger sur la Frise, puis il cerivit à l'Infante qu'il avait reçu de l'En pereur le commandement exprès de

L'Archives du royaume, Corresp. de Boutard, p. 318

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Archives du royaume, Secrétairerse d'État allemande, Corresp. de Wal-Jenstein

l'envoyer en Italie, où lui-même af ait se rendre. Le bruit se répandit, à cette epoque, qu'il avoit obtenu de Ferdinand la cession de Verone, comme recompense ant cipce de ses futurs services. Maximilien incrédule à ces projets d'Italie se crut à la veille d'être attaqué: il prévint Tilly de se mettre sur ses gardes et de tenir ses troupes prêtes à marcher. Absorbé par le danger qu'il croyait avoir à redouter de ce côté, il perdit de vue celui, bien plus grave encore, dont le roi de Suède menaçait dès lors l'Empire. Il defendit à Tilly de donner à Wallenstein huit compagnies que celui-ci demandait pour surveiller les Suedois.

Tilly, moins préoccupé d'intérêts personnels, s'inquietait davantage des préparatifs m litaires de Gustave-Adolphe. dont le but, à ses yeux, ne pouvait être que l'Allemagne. Il deplorait avec amertume les dissensions intérieures qui alfaient s'aggravant, au moment où tous les catholiques auraient eu, plus que jamais, besoin d'unir ieurs forces pour résister à l'ennemi commun. A plusieurs reprises, il avait averti l'Electeur de Bavière de l'agitation inusitée qui se sa sat remarquer en Suede et dans les pays protestants de l'Allemagne, et insisté sur la nécessité de se fortifier, au lieu de s'affaiblir par des licenciements inopportuns dans les doux armees. Dans son loyal patriotume, il avait prus sur lui de prêter quelques-uns de ses regiments à Wallensten, pour le seconder dans le siège de Magdebourg, que le genéralissime venait d'entreprendre et qu'il fut obligé d'abandonner comme celui de Strajsund, au bout de quelques mois. Son œil exercé penétrait les intentions de Gustave-Adolphe, suivait tous ses mouvements, et ne se laissatt detourner par aucune sollcitude secondaire. Le roi de Danemark l'ayant fait inviter à une entrevue personnelle, il s'excusa poliment de s'y

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archives du Boya une Secrétairente d'Etat allemanda Correspondance le Wallemainn.

rendre, estimant, comme il le manda a l'electeur de Baviere,
« qu'il no pouvait lui etre bon a rien, meme a table, »

Dans des dispositions, il diregea lous ses efforts à retablir. la bonne intelligence entre les princes catholiques, l'Empereur et Wallousiem. Ses demarches furent favorablement accueillies de Ferdinand, qui se plut à reconnaitre hautement les services rendus par l'armée de la Ligue, et qui témoigna le vif désir de voir les deux géneraux combener ensemble un plan de defense. Les ministres imperiaux y ajouterent les protestations les plus chaudes sur les bonnes ratenticos de Wallenstein, et, poussant son œuvre plus ioin. Tilly sollicità l'electeur de Mavence de reurarencore une fois les princes de la Ligue pour jeter les bases. d'un arrangement durable avec Wallenstein. Le prélat v consentit sans pe ne, et, en attendant que l'époque de cette nouvelle réunion fut fixee, Tilly, accompagne de l'éveque d Osnabruck, se rendit à Halbersladt, où se trouvait Wallenstein, dans l'espoir d'aplanir, par son intervention personnelle, une partie des obstacles qui empechaient le retablissement de la bonne harmonie; mais ce voyage demears infractueux. Tilly revint à son camp, sans avoir pu arracher la moindre concession du generalissime, meme au sujet des quartiers d'hiver où les troupes de la Ligue ourent encore à souffrir de grandes privations.

Co résultat ne decourages pas Ti ly. Dans 'intervalle, les princes de la Ligue s'etant rassembles a Mergentheim, sur sa demande, il fut appele a venir defendre, devant e ix, ses vues conciliatrices, mais les esprits ctaient trop echauffes pour l'écouter, et se trouvaient plus blesses que luimeme de l'inutilité de ses efforts. Ce ne fut qu'une clameur contre l'arrogance et l'insolence de domination de Wallenstein, contre les exactions des officiers imperiaux, et leur cen luite envers l'armire de la Lique. Les propos tions formulées par l'aboé Antoine de Kremsmunster, delegué de l'Empereur, furent fort mal ac ueilles. Ce prelat é ait



Dr.g. UNIVERSITY chargé de demander l'intervention militaire de la Ligue contre les Hollandais, la réunion des deux armées sous un seul chef, et la fixation d'une assemblée des Electeurs. La première et la seconde de ces demandes furent repoussees péremptoirement, et l'abbé eut beaucoup de peine à empécher que la troisième n'eût le même sort. A son tour, il refusa l'extension des quartiers d'hiver de l'armée catholique, soilicitée par les princes. Ceux-ui n'en maintiment pas moins leurs prétentions a cet égard, et développerent leurs griefs dans une longue adresse que les electeurs de Mayence et de Baviere furent chargés de presenter à l'Empereur.

Outre de nouvelles protestations contre la confiscation du Mecklembourg au profit du duc de Friedlandt, cette adresse contenait une invitation formelle à l'Empereur de prendre lui-même la direction suprème de la guerre, ou de la confier à un des princes de sa maison. Elle promettait un concours sans réserve de l'armée catholique, sous condition de lui conserver des quartiers distincts, et de la traiter sur le même pied que l'armée impériale. Enfin, elle touchait quelques points de détaits moins importants, tels que la destitution des officiers imperiaux protestants, et les garanties à exiger contre toute nouvelle tentative d'embauchage des officiers de la Ligue.

Si, maigré l'autorité de son nom, Tilly fut impuissant à faire prevaloir les sages conseils de la moderation, il parviot du moins à éveiller que que peu l'attention des princes catholiques sur les mences du roi de Suede. Ses agents lui avaient mande, de Hambourg, « qu'on remarquait une activité extraordinaire à Stockholm; que l'on negociait des alliances de tous côtés; que le roi levait de l'infanterie allemande; qu'il avait pris à sa solde deux regiments de cavalerie danoise, complété les 1,500 chevaux de Baudissin, et qu'il recevait, sous main, des subsides pecuniaires des villes hanséatiques.» D'autre part, on l'avertissait qu'un

vaste monvement se preparait contre l'Empereur et la Bavière, que la France, la Suisse et le Wurtemberg aétaient engages à mettre une armée sur pied. l'Angleierre, la Hollande, le Danemark et la Suede une seconde que Bethlen Gabor et l'électeur de Saxe se disposaient à prendre aussi les armée et à fondre leurs forces dans une troisieme armée.

D'autres avis étaient venus confirmer ceux-ci , les details mêmes sur le plan de campagne du roi de Suede ne manquaient pas, et specifiaient, « qu'il porterait, pendant l'hiver, la plus grande partie de sa cavalerie à Stratsund, ponr de la pousser des partis dans le voisinage et enlever les garnisons imperiales, qu'il léverait, sur le continent, autont d'hommes de pied qu'il pourrait, en pratiquant, sur une large échelle, l'embauchage dans les troupes de Wallenstem, qu'en meme temps les dues de Mecklembourg repandraient dans leurs anciens Etats de nombreux emissaires charges de favoriser les levees du roi et de preparer un soulevement géneral, su moment de l'approche des Suédois; qu'une fois bien affermi dans le Meck embourg et la Poméranie, le roi se dirigorait sur l'Elbe, afin de donner ia maio ao mouvement insurrectionnel, que l'administrateur de Magdebourg devait provoquer dans cet éveché et dans celui d'Halberstadt, qu'il s'etablica t, près de Magdebourg, atia de couper, aux imperiaux, les approvisionnements qu'ils tiraient de l'Elbe inferieure, et d'être en mesure de soulever le Cercle de la Hante-Saxe contre l'Empereur, ce qui, le succés écheant, ne pouvait manquer d'attirer quantite d'officiers superieurs protestants sous les drapeaux du roit »

Ces reuseignements si préc s'et pour la plupart exacts, frapperent vivement le vétéran catholique. Aussi musita-t-il vivement sur la necessite de renforcer son armée, au lieu

<sup>1</sup> Hurier, Wallenstein, p. 337 et su v.

de la diminuer par des licenciements intempestifs et demanda-t-il l'autorisation de creer au moins deux nouveaux régiments. Cette demande rencontra une vive opposition au sein de l'assemblee de Mergentheim, non que les princes ne fussent instruits des armements de la Suède et des intrigues des puissances hostiles à l'Allemagne, mais l'égoisme fermait leurs yeux à l'imminence du peril et les rendant sourds aux meitleurs avis. Depuis quelque temps déjà, ils avaient entamé des pourparlers avec la France, dont ils savaient les conseils prépondérants à Stockholm, et ils se flattment de l'espoir que cette puissance saurait les abriter contre les coups du roi scandinave. Les choses avaient meme été poussées si loin, qu'un projet de traité, stipulant le chiffre des troupes à fourmer par la France, en cas de guerre de la Ligne contre l'Empereur, fut soumis aux deliberations des ministres de Maximilien. Ce projet a'eut pas de suites; néanmoins l'assembles de Mergentheim se montra. tres-occupée des moyens de se maintenir en bons rapports avec la France. La conscience des princes catholiques se croyait tranquifisce par les promesses de Richelieu, de sanvegarder les droits de la religion catholique; leur intérêt trouvait sa satisfaction dans l'espoir de n'etre tout au plus que les spectateurs passifs de la lutte qui se preparait ; et sans payer les frais, sous pretexte de neutralité, ils pensaient avoir leur part des benefices éventuels. Cette tendance, qu'excuse l'état d'enuisement on se trouvaient réduits la plupart des princes, ciait aussi fortifice par les dispositions que manifestait Gustave à séparer, dans ses griefs, l'Empereur de la Ligue. Autant il accusait l'ambition de l'Autriche, les graves offenses qu'il prétendant en avoir reçues, autant il se montrait fécond en assurances pacifiques et amicales pour les princes catholiques. Il suivait la meme tactique envers les deux généraux de l'Empereur et de la Ligne, reservant toutes ses seductions pour Tilly. Au more c'avril 1629, il lui fit remettre par l'intermédiaire de 1847

Google



Stene Bielke une lettre dont le style Jouangeur contraste singulièrement avec le dedain affecté, plus tard, par le conquérant, pour son adversaire malheureux.

## GUSTAVUS-ADOLPHUS.

(LIUSTRIA ET EXCELLENTISS ME COMES MINCLES, NORTS DILECTF

«Virtutum tuarom fama et quam nobis de Excell. Tua non minus, quam Exercitu et Principalibus tuir, cathohow light directoribus amiertiam pollicemur, fecit ut presenti cum occasione. Excell. T. salutaremus, certamque faceremus, suquid a nobis proficisci potent, ad honorem et emolumentum Excell, T. promovendum, al sibi de Benevolentra postra, duacunque sub occasione indubie promittat. Injunximus præsentium Exhibitori ablegato senatus nostri Baroni Bielke, ut planbus hune animum nostrum. Excell-T. contestaretur, quem, quin co rémine. Tua Excell sibi commendatum habeat, omnino non dubitamus, Sumus, T. Excell ad oninia regu favorus officia præstandum semper benevoli, atque his cam Deo commendamus. Ex acre nostra Stocholmensi die XXII, aprilis anno 4629. »

La réponse de Tilly, respectueusement reconnaissante, ne contenant qu'une assurance generale de son desin, sincère d'ailleurs, d'entretenir et de favoriser de tout son pouvoir le maintien de la paux entre le ro, et les princes. Bien qu'on ne voie pas que cette correspondance ait en quelque. suite, Gustave n'en poursuivit pas monis sa politique de distraction, jusque dans son mainfeste de guerre. Lors de son debarquement, il y eut parmi les princes de la Ligue, des hesitations sur le point de savoir, s'il ne converait pas de laisser l'armée catholique en dehors de la lutte, sons protexte que le roi n'avait pas déclaré formellement la

guerre à la Ligne

Se, malgré les enseignements si instructifs du passe, at en presence du regreienieut évige de l'Empereur, de parelles questions parent cependant être posées, on concot qu'en 1629, ces names praces crussent pouvoir eviter la necessite de nouvelles charges et repousser les propositions de Tilly. L'opiniatre persévérance du général ne triompha qu'a Jemi de l'avarice mal entendue des ligues, l'assemblee lai accorda seulement 2,000 hommes, et crut avoir sullisamment repondu à ses communications, en faisant insèrer dans le reces une clause hostile aux offitiers protestants de l'armee impériale

L'énergie e, la promptitude de décision ne sont pas le propre des assemblées deliberantes; si, aux epoques de rise, sous une pression vive, elles donnent quelques signes de vigueur, elles ne s'y maintiennent jamais, se lassent rapidement, s'empetrent dans les détails, les récriminations, les considerations oiseuses, et creusent elles-memes l'abinne qui les doit englouter. L'intérêt personnel, les calculs étroits et jaloux, l'amour des demi-mesures et des expédients y predominent, la lumière ny entre qu'à l'état de clair obseur.

Les diètes de la Ligue n'échappent pas à cette loi générale; le patriotisme et la notion du vrai, en politique, s'y affaiblissent peu à peu, sous l'influence des passions du moment. La fatigue et l'epuisement appesantissent les meilleures tetes, des tiraillements surgissent, les visées personnelles absorbent les esprits et fourvoient l'attention, les sacrifices deviennent pénibles, et, plutot que d'en faire de nouveaux, on préfère mer l'evidence du danger, parce que cette negation donne le droit de les refuser.

Loin donc d'unir et de resserrer les forces catholiques de l'Al emagne, l'assemblee de Mergentheim, triste prelude de la dête de Ratisbonne, ne fit qu'aigrir les dissentments et affaiblir les moyens de defense. Renverser Wallenstein parut aux princes plus urgent et plus important que d'organiser, de commun accord, la lutte avec le roi de Suede. Tous les efforts faits dans l'intéret général par le patrioti-



que genéral de la Lugue demeurérent inutiles, il quitta Mergentheun l'ame navree de douleur et agric de soustres prévisions.

Ce double sentiment trouvait un nouvel abinent dans la conduite de Wallenstein. Le duc de Friellandt ne pouvait ignorer les projets de la Suède, les armements de Gustave-Adolphe. Sa correspondance démontre qu'il etait au courant de tout ce qui se passait à Stockholm. Il avait reconaula nocessité de se meltre en garde contre une attaque probable de ce cote, et d'occuper le roi au dehors, en attisant la guerre de Pologne, qui occupait alors ce monarque. Il ne cessait de recommander la ses officiers la plus grande vigilance sur les cotes, et son atlaque contre Stralsund, bien quelle ait amene precisement un resultat contraire a ses vues, avait eu pour but d'arracher cette ville à l'influence des Suedois. Il pregociait avec le roi de Danemark pour s'enfaire un allié contre la Suede. Il avait fortement blamé lappui donne par Ferdinand II au traite de paix, interveau entre Gustave-Adolphe et Sigish ond. Enfin, chaque jour lui apportant des avis de plus en plus inquictants sur les monvements des Suedois, et en particu ier sur les contragels débarquements de troupes qui se faisaient à Strajsund. Il ne pouvait se dissimuler que son propre duché de Blecklembourg se trouvait directement menacé

D'autre côté, la fermentation des États protestants de l'Allemagne ne lui avait pas échappé, et il convait au comie Jean de Nassau. « Dans l'Empire, un chacua est au desespoir, les herètiques, à cause de la severe reformation et restitution Jes biens ecclesiastiques et les catholiques croyant ou craignant que la maison d'Autriche n'aspire à une monarchiel et qu'elle y veuille opprimer les princes comme atheurs »

Et cependant, que faisait-il à l'heure su roune du péril?





LA chaves du Boyagne, Lasses de Landique

Maitre d'une armée de plus de 100,000 hommes, il l'eparpillait dans l'Empire, retirait des troupes du Brandebourg et de la Pomerame pour les envoyer se morfondre en Alsace, les épuisait en marches lointaines. Perdu dans ses pensées orgueilleuses, il detourout ses yeux de l'orage menaçant sa patrie, pour les fixer sur le but marqué par son ambition. S'il parlait des Suédois, c'était en termes méprisants, en revanche, il se répandait en vaines fanfaronnades. A l'Infante, il éer vait « qu'il comptait, dès le commencement du printemps, écraser les Hollandais et mettre en campagne quatre ou cinq armées contre les divers potentats de l'Europe. La A d'autres, il exposait des plans bizarres, tels que ceux d'envahir et de soumettre la Transylvanie, à la tête de 70,000 hommes, ou de renverser le trône des sultans, à Constantinople

Par un étrange contraste, autant il se montre prodigue d'empiètements grandioses sur l'aventr, autant il demeure inerte et inacuf, devant les nécessites du présent. Son imagination, sans cesse en travail, semble avoir obscurci son jugement et absorbe les forces de son esprit. A l'entrée de l'hiver, alors que sa place est plus marquee que jamais a la tete de son armée il se retire dans ses terres, et l'invasion Suédoise le trouve loin de ses sodats, au fond de la Souabe, consacrant a ses intrigues de cour et a ses meneus revolutionnaires le temps précieux, que reclamait ailleurs sa patrie en danger.

Faut-il s'étonner que de graves historiens, incapables de s'expl quer autrement l'enigme de ce contre-sens politique et militaire dans un homme tel que l'on dépoint Wallenstein, aient cru en trouver le mot dans une pensée de trabison? Sans adopter cette manière de voir, on ne peut cependant la passer sous silence. Si le cœur l'umain cache dans ses profonds replis les plus choquantes contradations,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Are inveside Revaiume, Laisses de l'Aathence, <sup>2</sup> Aurier, Wedenstein, 326

si la raison a ses egarements et l'esprit ses absences, l'orgueil a aussi ses defaillances et Lon ne mesurera jamais l'abime que peut créer dans une ame la cupidité engrence sur l'ambition

Ce fut un bonheur pour Wallenstein que de voir le bâton de commandement bresé entre ses mains à Ratisbonne. Sa mémoire a été dotée, comme d'un bien réel, de tous es exploits qu'on lui a supposés possibles. Et cependant, ce que T'lly recueillit, Wallenstein l'avait seme, et l'histoire, faussée par la partialite des passions, a rejeté sur le moissonneur la houte de cette inevitable récolte de revers et de défaites. Il s'en fallut de peu cependant que la destince de Tilly ne l'eloignat du calvaire qui l'attendant.

Au commencement de l'année 1630, le roi d'Espagne résolut de mener, des le printemps, une expedition formidable contre les Hollandais, donna l'ordre de faire, aux Pays-Bas, tous les préparants nécessaires pour en assurer le succès. Des levées nombreuses furent organisces dans les provinces belges, et l'Infante s'occupa activement de remettre tous les cadres de l'armée sur le pied le plus complet. Mais à cette armée il fallait un chef : Ambroise Spinola commandait on Halie; Sylva au Palatmat; Verdugo venait de mourir : Henri de Berg joua t deja le macontent, et de tous les élèves de la fameuse école de guerre des Pays Bus, naguero sa fecondo, il ne restait plus au cun general, ou assez capable, ou assez devoué, pour mapirer pleme conhance au roi et à l'Infante. Dans ces conjonctures, la princesse pensa à Tilly Tilly éta t belge, par consequent stijet da ro d'Espagne, et, malgre ses longs services en Allemagne, un appel a l'obesse de cut suffi pour ramener immediatement un homme dont la vie entière avait été consierée au culte du devoir. Mais ce moyen ne pouvait etre empleye, parce qu'il eut eté blessant pour l'Empereur et le cue de Baviere, si ctroitement lies avec l'Espagne. Il fadut donc user de menagements et negocier

Dans les premiers jours de mars, l'Infante écrivit à l'Empereur « qu'elle était résolue, à l'entrée du printemps, de faire de nouvelles levées et de se pourvoir avec de grandes forces pour dompter l'outre-cuydance des Hollandais et leur empescher tout ulterieur progrès et faire tout effort possible sur eux, et comme à présent le marquist estant ailleurs empesché et occupé pour le service du roy, il manque un bon chef, bien entendu, au fait, de guerre, pour commander une si puissante armée et mettre en exècution et bien guyder une si grande entreprinse, elle seroit bien aise de se servyr de la personne du comte de Tilly, requérant. Empereur à cet offet, de lui donner sa permission à l'employer!, »

L'Empereur parat disposé à satisfaire à cette demande. il transmit la lettre de l'Infante à Til y, en ajoutant . «Or., est-il que cecy est une affaire qui en effect concerne le saint Empire et le bien commun et reeluy de notre serenissime maison d'Autriche et l'état catho ique en général, et dont, partant je serois bien aise qu'il puysse estre gratifié à la serenissime Infante on ceste sienne réquisition ; et particuhèrement vostre expérience de guerre estant si cogneue par tout le monde et avant desja, en tant d'occasions, par effects faiet paroistre vostre dextérité, valeur et courage à vostre louange immortelle et dont nous avons conceu ceste ferme espérance envers Dieu qu'e inporterez la victoire contre ses ennemys et les déprimerez et assubjectirez non moins qu'avez faict des autres auxquels avez faict la guerre et comme je scay qu'il faut sur ce requéror le duc de Bavière, sans le préterir en aucune façon, je n'ay laissé de tuy en escripre<sup>2</sup>, n

L'Empereur avant, en effet, recommandé la requête de l'Infante à Maximilien tout en consediant a la princesse



<sup>1</sup> Ambilia Spinia margias de Los Bilbares

<sup>#</sup> Archives day revisione Secret at Etas allemande Corresponde I Empereur Ferninand II

de faire elle-mome une démarche directe a Munich.... « Or, c'est bien la verite, cerivit il à l'Electeur, que le principal consiste en ce que l'on ordonne et commecte un tel chef pour ceste armee, qui la scache b ca commander et conduire selon les occasions et dont, pariant, le seray bienayse qu'il puisse estre gratifie à la séremissime Infante en ceste sienne requisition, en particuliere consideration de la grande experience de guerre que ledit comte de Tilly at et des signaléeset louables qualites qui l'accompaignent, et de son grand courage, valeur et dextérité que tant de fois il at par effect temoigné, desfaisant et affaiblissant les forces de l'ennemy, réquerant par ainsy gratieusement vostre dilection par ceste qu'au cas qu'elle juge convenir de s'entreparler sur de subject avecq l'Electeur de Mayence pour voir si et en quelle façon il puisse estre gratifie a la screnissime Infante, ou bien que non, s'en escripve audit Electeur, elle m'en veulle advertir ou bien de la resolution qu'autrement elle vouldroit prendre sur ceste réquisition de la dicte sérémissime Infante, affin que je puisse respondre à icelle<sup>t</sup>. »

De son coté, l'Infante suivant le conseil de l'Empereur, dépecha, à Munich, Louis de Custin, seigneur de Villers-le-rond, avec mission de négocier le congé de Tilly. Mais quelques instances que fit cet envoyé, il ne put obtemir de Maximilien que de vagues promesses d'examiner serieusement la demande de l'Espagne, si le resultat de la diète de Ratisbonne permettait d'avoir quelque perspective de tranquillité.

Dans cotto circonstance, Tilly se montra ce qu'il était toujours : pret a obeir, plein de devouement, de modestie, et d'obnegation. Le vuillant soldet unissait, au génie du commandement, la doculite du religieux et la simplicité de

<sup>\*</sup> Archives du royaume. Secretairerie d'Eutrallemande. Correspondance de l'Empereur Ferdinand il

cœur de l'enfant. Sur d'etre dans la voie droite en obcissant. detaché des vanités du monde et de tout interet d'amourpropre, il ne recherchait d'autre satisfaction que celle de sa conscience, d'autre gloire que celle de Dieu. Ces rares qualites appara ssent dans une nuance, à la fois digne et touchanto, dans sa reponse à l'Empereur. « J'ai vu par la lettre que Votre Majeste a daigné m'ecrire, en quelle chose de haute importance Votro Majesté desire avoir mon humble declaration après celle toutefois de sa difection electorale de Baviere, mon tres-gracieux électeur et se gaçur. Or donc, puis que, selon la remarque de Votre Majeste Impériale, il est necessaire d'attendre la decision et le consentement de Son Altesse electorale de Bayière et des autres Etats catholiques, je n'ai antre chose à déclarer à Votre Majesté Insperiale, sinon que j'oberrar à mes chefs, commo j'espère l'avoir fait jusqu'à present, et que je me conformerai de mon mieux à leurs resolutions. Daigne toutefois, Votre Majesta, avoir pour agréable que je la supplie, eu égard à mon age déjà avancé, à mes fatigues et à mes travanx, a l'affaiblissement toujours croissant de mes forces et à mon incapacité, d'épargner à mon humble personne le posits d'une charge aussi fourde et aussi clevee.

» Du reste, je me mets tres-humblement a la peine et entière disposition de Sa Majeste Impériale et de Son Altesse électorale de Baviere et des autres États catholiques, fermement résolu de consacrer à leur service jusqu'au dernier moment le peu de jours qui me restent à vivre!. »

L'Infante continua ses demarches, malgré le peu d'ouverture laissec à ses espérances par l'electeur de Bavière. Un refus, poli mais peremptoire, mit enfin un terme aux illusions qu'elle avait pu conserver à cet égard<sup>a</sup>. Comme si les obstacles n'avaient fait qu'accroître sa contiance dans la





Applyage du pryagme. Secretaireme d'Etat ally pour le Corpospondance de Fordinand II.
 Ibol

sagesse et dans les talents du vieux genéral de la Ligue, elle le fit comprendre parmi les personnages designes par le roi, dans une lettre datee du 4 mars 1630, pour administrer provisoirement les Pays-Bas, en cas de mort de la princesse<sup>4</sup>.

Pendant ces negociations, une veritable révolution politique, dont les suites devaient être immenses, s'accomplissait dans les hautes regions de l'Empire.

Le collège des Electeurs, convoqués à Ratisbonne, par l'Empereur, se reunit dans cette ville, le 3 juillet, 1630. La paix devait etre l'objet des deliberations de l'assemblee et sortir de ses resolutions. Tout ce que l'aristocratie de l'Empire comptant de princes, l'armée de chefs illustres, la diplomatie de veterans blanchis par l'experience, accourat à ce rendez-vous de tant de grands intérets divers. L'Europe entière s'y fit representer. L'Empereur y parut en personne, seuls, les électeurs de Saxe et de Brandehourg, le premier, profondement aigri par l'edit de restitution, le second, retenu par la crainte du roi de Suede, protestérent par leur absence. Titly, specialement mandé par l'Empereur, arriva l'un des premiers à Ratisbonne, suivi d'un nombreux état-major. L'accueil qu'il recut fut splendide Souverum, princes, seigneurs, le comblerent d'égards et le feterent's l'envi. L'est dans un des banquess qui lui furent offerts, qu'interpelle par un des augustes convives, il prononça ce mot celebre : « Jamais je n'ai touché une femme, bu une goutte de vin, ni perda une bataille. »

L'heure approchait où cette dérnière assertion allait cesser d'être une vênte pour ce favorr de la victoire, et le moment de sa plus haute elevation devait precéder de bien peu celui de sa chute

Dijà, de nombreux nuages voilaient l'horizon et de s'il stres symptomes annonçaient que loin d'ouvrir une ere de

Thermals, General special Termals in the

paix, la diete de Ratisbonne allait devenir le théâtre d'ana lutte intestine, source d'incalculables maux pour l'Empire. Sous les apparences d'idées de conciliation, les chefs de l'assembles apportaient de vifs ressentiments, des préoccupations inquietes, des prétentions trop opposées pour ne pas se heurter violemment. Cause et nivot de ces ressentiments et de ces inquietudes. Wallenstein se plaisait à les surexciter, par son attitude menacante. Sous prefexte de rassemblements de troupes françaises sur les frontières de l'Alsace, il avait fait marcher un corns de 18,000 hommes. dans cette province, sous le commanilement du comte d'Anholt. Peu après, un autre corns de 8,000 hommes penetrait dans le Wurtemberg, malgré les réclamations du duc. Plusieurs regiments se concentraient autour de Ratisbonne, d'autres achevaient de se former, sans que le moindre signo. trabit leur prochain mouvement vers le nord, ou le debarquement du roi de Soède nécessitait impérieusement leur presence. Wallenstein lui-même, au heu de courir se mettre a la tote de son armée, attaquee par l'ennemi, et démoralisee par son absence, vint s'etablir à Memmingen, petite ville peu distante de Rausbonne, c'où il était comme une epce de Damoclès sur la tête des Electeurs. Quel que fut le mépris du généralissime pour les troupes suedoises qu'il traitait de « canarlle suedoise, » quelle que fut l'ignorance de la plupart des princes, sur la veritable force du roi, la simple notion des devoirs d'un chef d'armée suilisait, dans ces carcoastances, pour legitimer les plus graves soupcons sur les mobiles secrets de l'inevensable conduite de Wallenstein. Le proit se répondit bientot et s'accredita, qu'il avait offert à l'Empereur d'imposer aux Electeurs la reconnaissance du droit heréditaire du jeune roi Ferdinand, à l'Empire, et de soumettre les récalcitrants par la force. Le moment etait venu où le duc de Friedlands se trouva t en mesure de realiser ses vastes plans et de transformer. l'Empire électif d'Allemagne en monarchie absolue et here-



ditaire. Un seul mot de Ferdinand, et la révolution eta t accomplie. Mais co mot, la loyante du catholique Empereur se refusa à le prononcer, et des iors, vaincu a son tour, Wallenstein ne pouvait eviter les conséquences de sa defaite.

Le peril qui menaçait si directement leur indépendance fit oublier aux Electeurs tout autre sujet d'anxiete : après avoir arrache à Ferdinand la destitut on du due de Friedlandt et la promesse si intempestive du licenciement d'une partie de l'armee imperiale, ils refusèrent de lui donner le prix merité de ses concessions, et remirent a une autre diète, l'election par lui sollicitée, de son fils comme roi des Romains, sous prefexte que la presence des troupes imperiales, autour de Ratisbonne, entacherait la liberie de cotte élection, et qu'elle ne pouvait, d'ailieurs, avoir lieu qu'a Francfort. La lutte s'établit sur le choix du successeur de Wallenstein, et s'anima, au noint que le debarquement de Gustave-Adolphe et ses rapides progrès sur le conunent allemand ne purent urer les princes de leurs préoccupations. L'Empereur réclamais le commandement genéral des troupes impériales et catholiques pour son fils ; les chefs de la Ligue l'exigeaient pour Maximilien de Baylère. Après quatre mois de discussions, de pourparlers et de négociations, temps d'un prix mestimable alors et dont profita largement le conquérant suédois, une transaction intervint, et le nomde Tilly rounit tous les suffrages.

Un coup de foudre frappant Theresque genéral l'est moins étourdi que cette haute faveur, éclatant hommage, rendu à son merite et à sa gloire. Use par l'age et les fatigues, seniant ses forces s'affaiblir, degoute du monde et du vaia prestige de ses bonneurs, sons illusion sur les immenses difficultes de la tache qu'en voulait lui imposer, deplorant les maex d'une guerre sans fin, il n'avait plus d'autres desirs que de se consacrer uniquement aux sons de son salut, et d'aller, sons les arceaux d'un cloirre, se preparer



à la mort par la retraite et la prière. Il refusa, dit-on, avec larmes, et supplia l'Empereur d'agréer ses excuses. Sa resistance fut longue et ne ceda qu'à l'appel fait a sa conscience du devoir. Nul sacrifice ne lui coûta davantage ; de noirs pressenaments assiegeaient son ame; sincère avec lui-même, is sentant que le fardeau etait au-dessus de ses forces et des moyens humains mis à sa disposition. Il l'embrassa comme une croix, et fit acte de résignation chretienne. l'andis qu'à l'exemple de Wallenstein, les courtisans affectaient de rabaisser les ressources du roi de Suède, qu'ils nommaient le roi de neige, et de railler son entreprise de pygmée s'attaquant à un colosse, il savait apprécier froidement les chances de la nouvelle guerre qui éclatait. La guerre, disait-il, est un jeu de basard, ou les joueurs risquent plus ou moins, seion le degré de leurs passions. Tantot on gagne, tantot on perd. St Pon gagne beaucoup, on est porté d'ordinaire à poursuivre sa chance. afin de gagner encore davantage; celui qui perd, à son tour, veut continuer dans l'espoir de regagner ce qu'il a perdu. Entin, la chance tourne et le joueur perd, nonseulement ce qu'il a gagné, mais encore ce qu'il possédait auparavant. » Paroles sages et memorables, dont l'application, infaillible on tout temps, devait, apres lavor frappe, jeter successivement dans la tombe et Gustave-Adolphe et Wallenstein. Il ajoutait :« le roi de Suede est aussi prodent que brave, à la fleur de l'age et d'une nature energique. Il a autant de courage que de pénetration, une grande ambition de gloire mintaire, et a fait de grands armements. Les Etats de son royaume le soutiennent chaudement, et la meilleure harmonie regne entre lui et ses sujets. Son armée est composée de soldats aguerris, bien disciplinée et la meilleure en Europe. Elle a une confiance illumitée dans les talents de son chef et lui porte une affection aveugle. En genéral qui est en meme temps roi dans son armée et qui dispose de pareils moyens est un



joueur qu'il serait impru lent de dédaigner, et avec lequel ne pas perdre est déja avoir beaucoup gagné »

Ge jugement, diete par une experience consommée, une étude attentive des faits et une noble absence de toute idée de jalousie militaire , malheureusement trop rare el es les généraux habitués à la victoire, out du éclairer Ferdinand et les orinces de la Lague sur les dangers reels de l'invasion. suédoise. La destitution de Wallenstein accomplie, il eût falla, an lieu de licencier la majeure part e de ses troupes. les reurer de l'Empire et les danger contre le roi de Suede . Malheureusement, les dissentiments depuis longtemps survenus entre l'Empereur et la Ligue ava est detruit toute entente sincere. La jalousie, trouvant son compte a deprecier les forces des Suedois, prevalut sur les sages conse la de Tilly. Les princes catholiques redoutant toujours l'influence de Wellenstein et son retour possible, s'acharnerent à disloquer son armée. Ils y trouvaient l'avantage de maintenir l'Empereur sous leur dependance et d'éteadre les cantonnements de leur propre armée, maintenue sur le grand pied de guerre. De son coté, l'Empereur ceda facilement, soit qu'aveuglé par Wallenstein sur les ressources régles des Suédois, il continuât, malgré les avertissements de Tilly, a les regarder comme peu redoutables, soit, comme l'ont avance quelques historiens, qu'il ne vit pas sans un secret plaisir les princes qui venaient de l'aumiher avec si peu de ménagements, s'exposer étourdiment à attirer sur eux seuls la verge vengeresse de Gustave-Adolphe.

L'ordre de beenciement fut donc donne. Soixante mi le hommes furent congedies à la fois, et si l'on deduit de la grande armée de Wallenstein, que les calculs les mieux fondes évaluaien, à 130,000 homises, les corps employes en Italie ou aux Pays-Bas, on trouvers que l'unique force disponible de l'Empereur se réduisait à environ 40,000 soblats. La Ligue, il est vesi, eleva la sienne de 21,000 à

30,000, mais elle st pula une clause qui devait créer de sérieux embarras pour Tilly : que son armée resterait indépendante de celle de l'Empereur, et formerait un corps entièrement distinct de celle-ci

Le l'enciement si imprudent dans les circonstances où il se faisait, devint une cause de force pour le roi de Suède. La plupart des officiers et soldats congedies, habitues à la licence des camps, a la vie oisive et desordonnée des garnisons, coururent, par milliers, offrir leurs services au roi de Suede, à ce point qu'on pût dire plus tard, avec raison, que Ferdinand avant été battu par ses propres

troupes.

Une autre faute non moins grave fut commise par la Ligue. L'Electeur de Saxe, portant la parole au nom de ses coreligionnaires protestants, avait adressé, à la Jiete, de vives reciamations, non seulement contre le principe de l'ed t de restitution qu'on commençait à lui appliquer, malgré les promesses contraires et ses éminents services envers la maison d'Autriche, mais aussi contre la rigueur et l'apre dureté des offic ers charges d'executer le decret imperial. Ce prince, si longtemps paísible, etait vivement blesse de ce que l'Empereur venan d'annuer l'election d'un des jeunes princes saxons au siege opiscopal de Magdebourg et de lui aubstituer son propre fils, l'archiduc Léopold, déjà possesseur de trois autres eveches. Cet affront, joint aux exactions urbitraires et aux charges de troupes dont Wallenstein ne cessait d'incommoder l'electorat, le fit sortir de sa longanimité. Il se plaignit à la diète et développa ses griefs avec une chaleur peu ordinaire. Des menaces voilées mais reelles, et qui, au debut d'une guerre nouvelle, devaient etre prises en serieuse considération, donnaient à ses plaintes un caractère qui frappa Maximilien et Tilly. Les deux grands hommes, si unis par la vivacité de leur for et la sagesse de leurs vaes politiques, comprirent qu'il fallant, à tout prix, se rattacher l'Electeur par quelques concessions et éviter tout prétexte plausible any profestants de souteur, le roi de Suede et de former une nouvelle union. Le retrait formel de l'edit eut compromis la dignité de l'Empereur. Cependant, le peu d'avantages que l'Eglise en avait retires, les inconvénients bien autrement facheux que son exécution avait souleves l'immense danger de maintenir ce brandon de discorde, dans les conjonctures actuelles, tout se réunissait pour en commander le sacrifice. Maximilien proposa, commo moyen termo conciliateur, de le suspendre pour quarante ans. Au fond, c'était le sacribce complétement, tout en sauvegardant l'autorite de l'Empereur. Ti ly unit ses efforts à ceux de son souverain pour faire prevaloir une mesure qui cut rume plus surement les affaires du roi de Suede que la perte d'une bataille. Malhaureusement, la coalition des égoismes et des ambitions de solees de se voir arracher une proie qu'ils croyaient assured, lit echouer cette proposition d'une a, haute portee politique. La majorite du collège electoral se prononça en sens contraire, elle consentit sculement à une suspension d'un an, et ahn d'oter aux princes protestants tout motif de réunion particulière, elle décida qu'une assemblée, à laquelle ils seraient convoqués, aurait heu le 3 fevrier 4631, pour l'arrangement des affaires religiouses.

C'est ainsi que la fortune contraire s'attrichait déja aux pas de Tilly et paralysait ses plus sages conceptions. Attristé par tant de fautes qu'il n'avait pu empêcher, phant sous le poids d'une responsabilité qu'il n'avait pas cherchée et qu'on semblait s'etudier à lui rendre plus lourde, son une se refugiait dans la prière et il trouvait une source feconde de consolations et de forces dans sa tendre devotion à la mère de Dieu. Le sa retuaire celebre d'Alterietting avait pour lui une attraction particulière. Deja, en 4024, lors d'un voyage à Vienne, il avait passé trois jours au pied de l'autel de la Vierge immaculée. Cette fo sisa per ser se réporta encore vers Alterietting, et 1 viaceon put un

†

nouveau pelerinage, en quittant Ratisbonne. Ce fut comme son adieu à la vie et aux gloires du monde. Pendant quatre jours absorbe dans des prieres ferventes, il n'interrompit ses profondes méditations que pour prendre ses dernières dispositions. Son testament était fait depuis 1626, il y ajouta un codicille, fit offrande à l'autel de la reine des anges d'un magnifique crucifix richement orné de diamants et de pierreries, que lui avait donnés l'Infante Isabelle, fonda une prépence et choisit sa sepulture dans une chapelle particulière, qui prit depuis lors le nom de chapelle de Tilly.

Désormais, délivré de tout souci ici-bas, en paix avec Dieu et sa conscience le heros catholique se releva fort et résigné et reprit d'une main ferme l'épée qu'il ne devait plus quitter qu'avec la vie.

FIN DU TONE PREMIER

35

TILLT.

Gougle

Organa from

## TABLE.

### CHAPITRE L.

Origine de Tilly Son éducation. Ses débuts dans la carrière militaire. Guerre de Cologne. Gebhard Truchsons, archavêque, étecteur de Cologne, épouse Agues de Mansfeldt. Il est déposé Election d'Erucst de Baviere. Tilly, enseigne dans le régiment de Lynden. Piu de la guerre de Cologne. Siège d'Auvers. Vertus chrétiennes de Tilly Le camp espagool, Campagne de France. Tilly, capitaine su régiment de Schwarzenberg. Ba aille d'Auneau, Siège de Jameta. Tilly, colones Journées d'Arques et d'Yvry Tilly, gouverneur de Dun et de Visisfranche. Offres de Heart IV Guerre des Turcs. Tilly passe au service de l'Empereur Jacques de Tilly Confusion entre les deux frères

### CHAPITRE II.

Campagne de Hongrie, Mort de Charles de Manafeldt. Organisation vicieuse des armées propérates. Georges Basta. Evénements de Transylvanie. Besta défait. Bathory et le Vay wode Michel Arrivée du duc de Mercœur en Hongrie, Tilly est chargé de lever deux régiments. Il rejoint le duc de Mercœur Siège de Camissa. Le duc de Mercogur essaie de la délivrer. Lenteur de sa marche. Tilly attaque l'avant-garde turque et la défair. Sa belle défense contre trois mille Tartares. Il est blessé, Position critique des impériaux. Leur retraite. Prise de Canissa, Campagne de 1001. Stuhlweissenburg pris d'essaut. Le pucha d'Ofea essaie de surprendre la place. Il est vaince et tué. Biége de Canassa par les impériaux. Leur insucera. Tilly marche à leur secours. Leur retraite Campagne de 1602. Les Tures representat Stah weissenburg. Siège d'Olen Prise de Pesih Assaut donné à Olen Tilly est blessé. Campagne de 4604. Les Turcs reprennent Pesth. Siègn de Gran. Defaite des Torcs. Guerre en Transvivanie Mort du Vaywode Michel. Revolte de Szekety Sa mort. Révolte de fickskay. Tilly en Transylvame. Ses explorts. Motoccie de l'armée impérime. Délivrance de Tokai. Tilly échappe, avec peine, a une embuscade. Campagne de 4605. Second. siège de toran par les Turcs. Leurs. procrés menagants Faiblesse de l'Empereur Combat de Hydweg Paux de Zsura-Turock

### CHAPITRE OF

Dissensions intérieures de la maison d'Autriche. Démélés de l'empereur Bod spac avac l'archicles Matties, Voyage de Muthies aux Pays Bas. Sa candidature au trêne de Pologue. Mécontentement de Bodolphe. Portreit de Mithias Portrait de Bod-lylie. La succession au trone impér al. Pacie de famille de 1606. Légéreté de Mathias. Elleshagy. Convocution des États de Hongrie et d'Autriche, Intrigues de Mathias et de Bleshaux, Confédération, des Etats de Hongrie et d'Autriche. Tille à Presbung. Il réeste sux sollerstations de Mathias. Tentatives d'embarchement sur ses troupes. Manifi-le de Mathier contre Tilly. Réponse de Tilly. Pesition critique de Tilly. Il reste généreusement falele à l'Empereur Duplicité de Mathias. Avrestation de Schooten Secouse et du courte Bruns de Mannfeldt. Les archiducs Abbert et Ferdinand rétractent les signatures qu'ils avaient apposées au pacie de famille Armements de Mathias. Faiblesse de Rodelphe, La désertion se met done I armice de Tally. This have how the absonguage flavoring, Mathias servet. en marche sur Prague Convocation des Etats de Bistèrne par l'Empereur-Ses concessions, Armeniests des Bolomes, Tra téale Billotz, Rouslphe re le la Hongrie a Mathias. Licencoment de l'armée impériale et des milités bohomes. Tally quitte le service de Hodolphe.

### CHAPITRE IV

Troubles religieux à Donnwerth. Chatment des coupables. L'union protestante. La sante Lague des cathonques Convention de Bohème, Mort de Redolphe. Mathias lui succède. Origine des fédérations particulières en Albruagne. La Lague de Sanakaide. Intolérance et rivalités des petits princes aliemands. Leucu rapporta avec Benri IV, poi de brance Maximben les Troubles religieux à Donnwerth. Chatment des coupables. L'union protestante. La sainte Lague des cathonques. Convention de Ball. Ferdinand de Sèx ne sa fer meté contre l'intrésie. Il est couronne rot de Bohème. Intregues des pratesants. Pevolte des Bohèmes. Mort de Mallinas.

### CHAPTERY

Ovariention des armées en Allemagne, au commencement du XVIII sa cle Portrait de Tilly. Il entre un service du cue de Baviere. Organisation à liture de la lague, thierre de Solzbong. Difficultes une routes de la lague Le rie Fordamel de Bonemo est assogn nons Vienne. Groud courage de caprince. Su del virmes minari leuse. Rost éla cert speur. Toute d'adamée entre Fordament la et alaxanisten de Evyage. L'electeur postin se tatrou-router rou de Bologue. Armements de la Lague. Monestie de Télly. Tilly est nomené bentemant-general de la Lague. Il so response attrapper les Bohemes. Me mements de l'Émign. Su actecture. Eugen from de Boneme Betarde de Prague. Finte de l'electeur Palatin. Télly, gouverneur un donné de la Boneme.

### CHAPITRE VI

Sommasum de la Bohème. Accestantons à Prague. Générosité de Tilly. Exécution des chefs rebelles. Tuly chasse Monsfeldt de Tabor et de Pilsen. Pérégenations de l'Electeur paintes. Assemblées de Segeberg, et de Lumbourg. Le roi Christian de Dancemark. Il agite le Cercle de la Basie-Saxe contra l'Empereur. Dissolution des troupes de l'Union. Ernest de Mansfeldt assemble une nouvelle armée. Opératsons de Tilly contre Mansfeldt. Le duc de Baviere entre en compagne. Prise de Cham et d'Amberg. Ruse de Mansfeldt. Il envahit le Bas-Poistinat. Ses exactions. Rivalités de Cordova et da Tilly. Christian d'Halberstadt. Ses ravages sur les domaines du landgrave de Hesse-Darmaiadt et de l'Electeur de Mayeace. Il est battu à Grissen, par le baron d'Anholt. Situation des affaires d'Allemagne, à lafia de l'année (62). Révélations.

### CHAPITRE VII

Le Mangrave de Buile-Durlach, Ses armements. Aguations des pinceus pentestants. Négociations de Maximilies avec la cour de Bruxelles. Ses armements. Mondeldt entre en osmpogne. Prise de Norkargmund. Sarprise de Weingarten, Swya da Dilsberg, La Margrave de Made-Durlach contre l'Empereur Opérations du Margrave et de Mansfeldt. Batoille de Wimples. Prisé de Ladenbourg. Mansfeldt epvahit le Landgraviat da Hosse-Darmatidt. Sa retraite. Opérations de Christian d'Hallacratadt, Betaille de Hechal. Le Margrave de Bude licencie ses troupes. L'Electeur Palatin remet le Landgrave Louis de Hesse Darmstadt en hierte. Mansfeldt et Christian en Alsace, L'Electeur Palatin les degage de Jeurs sacments et se retire à Bouillon Mansfeldt et Christian offrent leurs services a l'Empereur. Ils sont chassés de l'Alsoce Ravages des deux aventuriers en Lorraine Leur retraite sur la Hollande a travers les Paya-Bas espagnots. Siège et prise de Heickberg Siège et prisé de Maubram, Tolérano de Tilly. Les archives de Heidelberg. Decouvertes importantes Dominiens historiques. Siège de Franckent al Anerdote une Tilly Tilly créé come du Saint-Frapire Récompense que 465 Jui donne la Ligue.

### CHAPITRE VIII

Deste de Ratisdames, en 1622. L'Empereux vent transférer au duc de Ravière la digente électorale du comte Phatin. Son négociations a ce aignt avec l'Electreur de Saxe. O spontant de la cour de Bruxelles. Lue propose aux convention proviseure, qui est répété. Objections de l'Electreur de Mayeure, Vote fix matile la la Dete L'Electreur de Mayeure signalle. Produite un la courte d'Orate amissadeur d'Espagne. Philispe IV et usant à ren moit à le duc de Bavière comme luccteur. Assembles de la Lague a littrabitue. Monsacot s'empare de la Frise orientale. Christian de Beunswick bénetic dans le cercle de la Basse-Saxe. Assemble et le Lague à Bausbonne, latriques du roi de Danemark. Dissensons parmi les Etats de la Basse-Saxe. Gruges de Lunctiourg, Maurice de Resse-Casse. Tolly souaret le Landgrave de Resse Cassel Négociations de Tilly uvec les Etats du cercle de la Basse-Saxe. Christian de

Brusswick est force de quitter le Bous-Sexe. Il est prometée par Tilly. Beta-lie de Stadius Délaite de Christian, Espédieux de Telly coutre Mace-foldt dans la Frise orientale.

### CHAPTERS IX

Négarations de Tilly neer Manafeldt Déburgare de la Francountaie Récomponant décarades à Tilly par Philippe IV, roi d'Espagne. l'Empereur, le duc de Burrère et les États de la Lague. Affection des soldats pour Tilly Sa ducupline. Son ordonnance touchant la cavalerse. L'Electeur de Saxe recommit Maximilies de Burrère comme Électeur Confitues coutre la main a d'Antri-che Christian IV, roi de Danemark Negaciations de la France avec les États de la Lique. Dissentiments de l'Espagne et des États de la Lique-Assemblée d'Angsbuurg. Opérations d'Encet de Manifesti et de Christian d'Halberstads.

### CHAPITRE X

Alliance offensive de roi de Dunemark, de la France, de l'Angletorre et de la Heliande, contre l'Empereur. Armements du Dasemark et du Cercle de la Name-Sane Christian de Donemark est nommé général des troupes du Corcle. Traité de Lauenhourg. Opposition des ducs de Lauebourg-Gelie. Démarches de Tilly pres de Cerele. Mauvaise foi de roi de Dan-mark. Formation de l'armée danoise. Son état-assyer. Pasition cribque de l'Emperant et des princes cathologues. Leurs dispositions pour paper le péril. Walletatexa. Son portrait. Il est nommé généralissime des armées muériales. Le Landgrave Miurice de Hesse. Mesurus énergiques de Tilly. Sa correspondance avec Christian de Danemark et le Cercle de la Basse-Saxe. Opérations du res El prend Bamein. Nouvelles négociations. Chute de Christian. Retraite de son armée. Opérations de Telly. Siège de Nionhourg, Assemblée des États du Cercle de la Basse-Saxe à Brumswick. Tilly est oblige de lever le mêge de Nienbourg Opérations de Waifenstein. Christian d'Halberstwit et Manufekit. Tilly assiège et priesd Calesburg. Combat de Scelae. Définte et mort du ché de Suxe Altenhourg et du général Obenfraut. Positions respectives des trois armées de Wasienstein, de Tilly et du roi, à la Bo de l'aunée 4625. 186

### CHAPITRE XI

Négourteme de l'aily et de Wallenstein avec le Gereie de la Basse-Saise Bométés des mon de Lunchourg avec le roi de Danemara, la corges de Lunchourg entre au service de l'Empereur. Médiation des Électeurs de Saise et de Brandebourg. Gougres de Brinswick. Armemenis des Danois et des rathologies. Infractions à la treve. Échec de Titry. Mort d'Antoine Tse ches, lieutemateutenel du régiment de Titry.

### CHAPITRE XP

Plans du rot de l'Invernel. Errent de Manafeldt. Combat du posit de Terani. Defente de Manafeldt. Mecomen ensent de la sour de Vienne contre Wallenstein. Mot du comie de Harrach Inicigues révolutionnaires du Landgrave Maurice de Hesse-Cussel Expedition de Christian d'Halberstadt en Hesse-Ses ressentaments contre le Landgrave. Dissensions entre le roi de Danemark, Mansieldt et Halberstadt, Expédition du duc Jean-Érnest de Saxe-Weymar dans l'Evéché d'Osnabruck. Opérations de Tilly Siège et prise de Minden, Mesure évergique contre le Landgrave Maurice de Hesse-Cassel Mort de Christian d'Halberstadt.

### CHAPITRE XIII.

Jatons le de Wallenatein contre Tilly Sourdes menées contre l'armée de la Ligue. Les quartiers d'haver Efforts de l'Empéreur pour faire dispiraltre la mésastelligence des deux généraux Congrés de Broxelles. Entrevue de Wallenstein et de Tilly. Plans de campagne communs. Operations malheureuses de Wallenstein en Hongrie Mort d'Ernest de Monsfelds. 354

### CHAPITRE XIV

Campagne de 4626 Anholt chasse les Danoin de l'évéché d'Usanbruck Siège de Gustungen. Frédéric-Ulrich de Brunswick Wolfenbuttel négocie avec Tilly Le rui de Danomark se disposa a secourir Guttingen. Combat de Calenberg. Prise de Guttingen Investissement de Nordheim. Habilus manusuros de Tilly Petruite du roi de Danomark. Tilly le pouraint, Betaule de Lutter, Ses conséquences stratégaques.

### CHAPITRE XV

Canséquences de la bataille de Lutter. Soummaion du Gerole de la Basse-Saxe. Conduite équivaque du duc de Meckleisbourg, Châtiment du Landgrave Maurico de Hesse-Cassei. Le pape Urbain VIII envoye le chapeau bénit a Tally To Deum & Vienne. Mariage du comte Werner de Tilly avec le fille du prince Charles de Lichtenstein. Feux de joie à Bruxelles. Dernière phase du congrés de Bruxelles. Tentative de médiation de l'Infante lasbelle entre l'Empereur et le roi de Danemark. Exections des officiers de Wallenstein. dans les Etats de la Ligue. Le due Rodolphe Max de Baze-Lauenhourg. Attenuat de Liége. Le duc Adolphe de Boistein Le cointe de Mérode-Waroux Le comie de Geerzensch Plans de Wallensiein Son animalwersion contre l'armée de la Ligue. Les quartiers d'hiver, Le roi de Dunemark réorganise ses forces. Ses embarras. Campagne de 4627. Succes de Tilly La cloche de Sainte-Gudule. Opérations de Walienstein. Jonation des armées impériale et catholique. Toly reçoit Widlenstein à Lauenbourg. intervention du duc de Holstein. Siège de Pinnenberg, Biessure de Tilly Les deux armées se séparent. Défaite des Donois à Ottersburg. Prise de Nienbourg Soumission du Mecklembourg Défaite du Margrave de Bade-Durlach, Frite du ros de Danemark. Conseil de guerre dans l'île de Fanen. Nort du Margenne de Bade-Durlach.

Google

. . . .

### CHALITRE XVI.

Renominée de Wallenstein Sesaspications ambitiques. L'Empereur l'in dione le duché de Meckaumourg, il converte la Poincranie. Il est nominé grand amire, des mers Baltique et Uceanique. Ses projets. Son hostilité contre l'armée de la Ligue Les quachers d'inver. Soufirances de l'armée de la Ligue Misere de l'Allemagne. Assemblée de la Ligue à Multiques. Plaintes des États cothologues contre Wallesviere. Ils sufficient le titre de prince pour Tilly. Pare abnégation de Tilly. Demèlés de la Ligue avec Wallenstein et l'Empereur. Campagne de 1628. Siege de Siroleand. Siege de Sirole. Capitalation. Assemblée de la Ligue a Bingen. Mi nère de Wallenstein Ulantes de Tilly. Appréciations politiques.

426

### CHAPITER XVII

Par de Lobeck. Edit de restrution. Monées de Wallenstein. Proces du duc Frédéric-Lirich de Brunawick — Wolfenbuttel Désinieressement de Trily Wallenstein cherché a siturér les meilleurs officiers de l'armée cothe que au service impérial. Pappenbeim. Gallas Anholt Inquiétité de hamisiren de Baviers et de Tilly Armementa de la Suede. Assemblée de sa Ligueu Morgentheim. Vains effects du Tilly pour rememer l'union. L'infanta isabelle offrea Tilly le commandement des arisées Espagnotes sur Pays-Bas. Diete de Ratisbonne. Destitution de Wallenstein. Tilly est appelé au commandement en chef des armées impériale et cathologie. Ses instances pour refuser. Ses appséciations sur Gustave-Adolphe. Difficultés de sa position Fausses mesures de la Ligue. Licenciement d'une partie des troupes impériales. Mecantentement de l'Electeur de Saxe, Piété de Tiliy. Harques de sa devotion a la sa ale Vierge.



FIY DE LA TYILE.

Eventuale Type de III Cardeminale

### eres in ites

Deputeurs en étades historiques sur la Melorme et em la reve par le doctour James su Traduit de l'akomond par le confe lie Visannes y la 4, par 1,4 p.

We Constituted Mintendo et les affaires religierares en Espagne à la fin du quincième siècle et au commencement du servicione, avec un chapitre particulier sur l'impossourant, pour aider à l'histoire et à l'appréciation veule de crite institutions par C.-J. Mintend, docteur et professeur ardinaire de ficologie, a Tabinghe, Traduct du l'acteurant par M. l'abbè \*\*\*, ancien professeur la-8, 576 p.

Count chéorique de Bruét mateurs basé sur les faits par le L.F. Paramunta a Comus su de la compagnie de Jéans. Traduil de l'italieus Copres la deresère edition, avec approbalieu de l'auteur, é vou pr. 18-8.

desdefenté de Comitton, et les mois instant de Sermaniem. L'uletraire que une terre tendesser page existant dans l'egles de la fissurvetion, per edir de conset extrace per la prensière étérade, actel dur est Circum E Remitte Genouid de Mindessettes charations du haint-impolement. Par le bacon qui Many, Pudat, resur et corrigée, Er. 19-8, 466 p. 4 pranches.

Metales de la Tarra-Balinie, par Man Marman Mamous de Bonning, Avocal, ancien producteur ficas de Madrid. Traduite par L Festicas, 2 vol. gr. in-8, vol-616 et 50; p., over 4 deixo entre, savoir et. Une rate abrilliere pour la Terre-Balide — 2, illuéraire des gincions de Terre-Salule. — 3 Fian de Jerusaless — 6 Carte de la route mivie par les larachtes dans le besert jusqu'à leur entrée dans la Terre-Promise.

Distoire de Tourney par Bloradunou, 103 cent-cinq, leuter r water 56 forts vol. pet. In-12, braches avec consertures on parton.

De recors cormitores de un vulcamenta, ouvrege dunt il altriula par «d'exemplaises samplete

Spélmages religious, actemitaques et littératives par les Entendre le Cardinal Watermann, archeveque de Westminster, Recurité et tradects par F. du Burnanton, Gr. in-C, 100 p. Portrait de X. S. à santoni Manages

there every thirterious of critiques must be verticable autemed a time of the freeze of the first of the firs

Come et Londres, par l'able Mannours, decleur en técnique e- « les correspondent de l'Académie de la Religion extinhque, à Londre deputs en l'arbennet parde francé de l'Acteur par R. I. M. se-mat. Le au 5 par de p

Uninto of grands Sements du Cathalleinne on Brigique per le B. F. Cant de la compagne de Jesus en abscaleur de F. Chesquiere pour les 4 se accessous de gen Tradmit du finnand par le S. F. Edm. Seccusive. de la merm comagnic. I vuller fuell, v. 18-378 (25-278 p.

subset Poulin, évêque de Noie, et son siècle 150-1501; par le docteur de l'anne, professeur au seminaire de Cologne Tradent de l'altemand par le Deseus-au, professeur a l'Institution libre de Marcy pres Litte, incencie et le litres. Gras solume in-3. 656 p.

Convenies de ma vie — Rémotres de chanaire feliand, publica et contrates par l'aire Winners non neveu écule traduction recomme par le contrateur, proceder d'one étude our le clergé d'Alterrapue, au XIV siècle, deubér à S.E. M. de traisel, cardinal-archevêque de Cologne, et approuvee par S. L. Mgr de Macquerye, evêque d'Autous; par l'aire C. a-lloutent, for in S. "28 p. i supén et portrait.



Google

n a the party of t

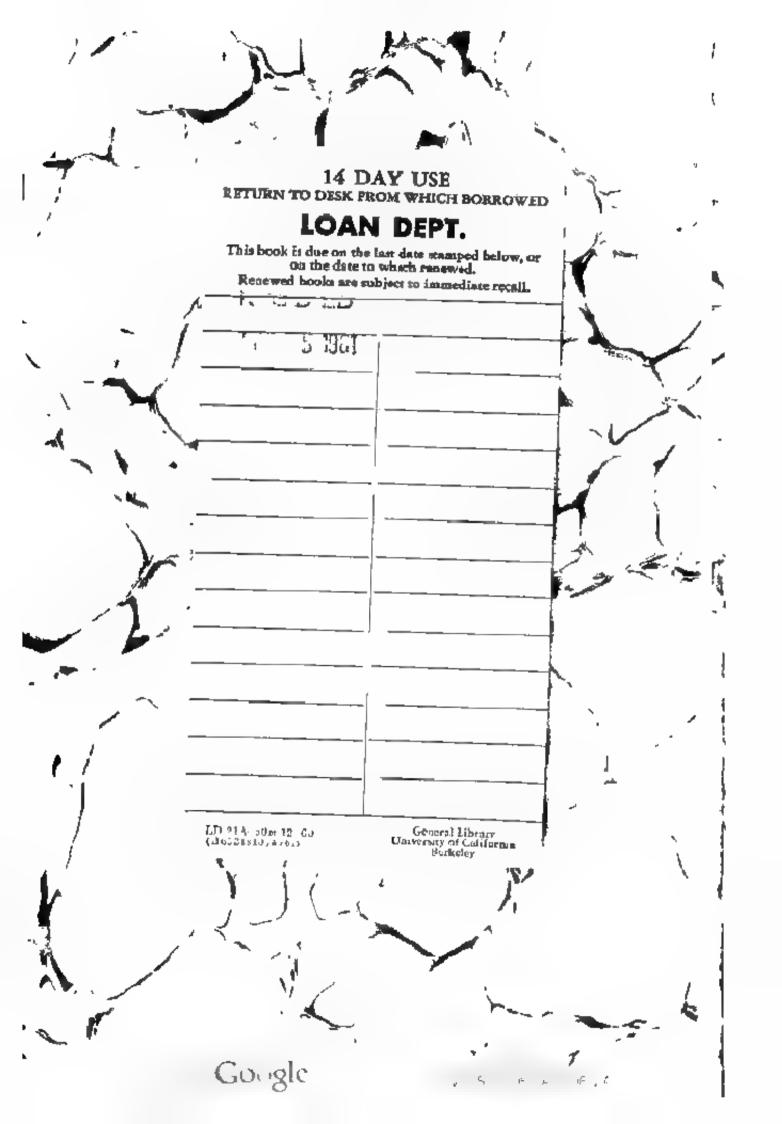



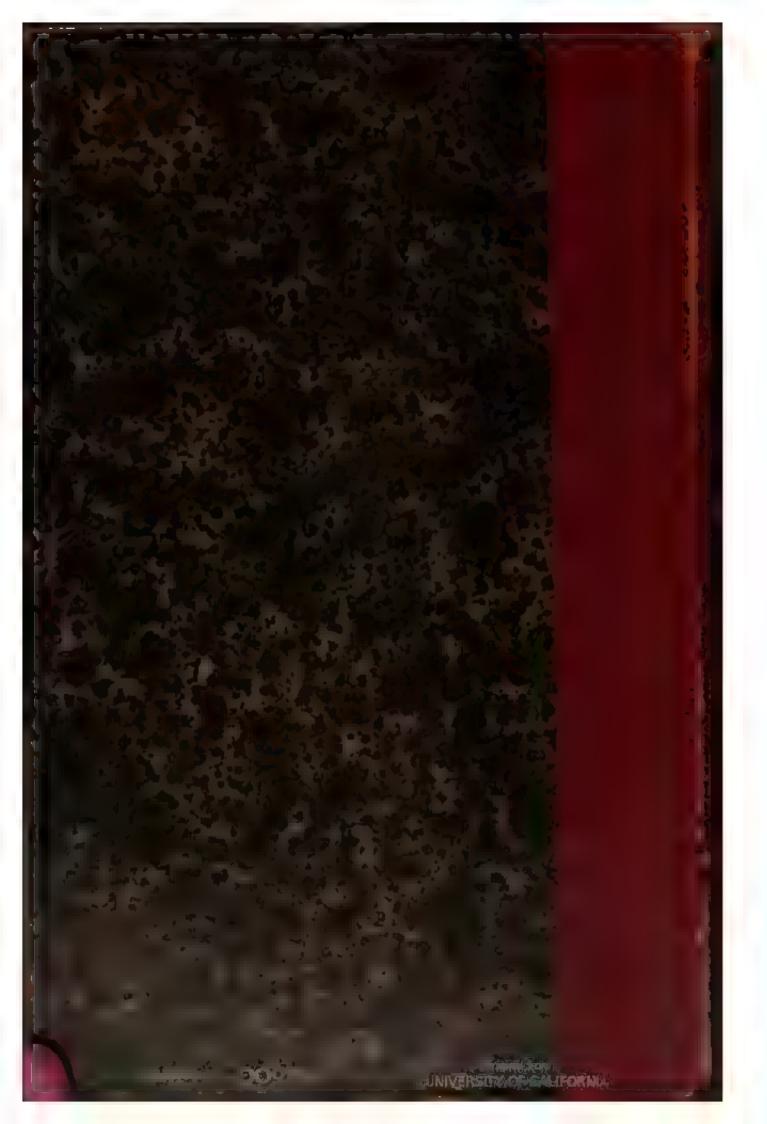

# PAGE NOT AVAILABLE



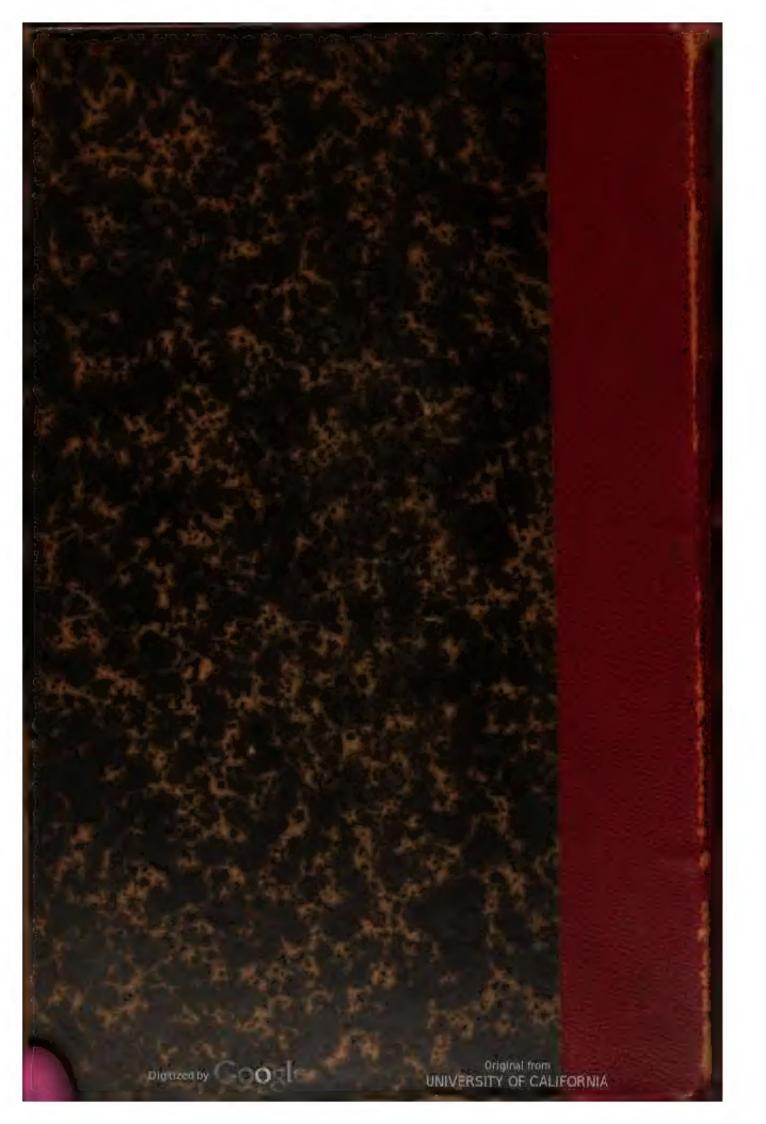

# PAGE NOT AVAILABLE



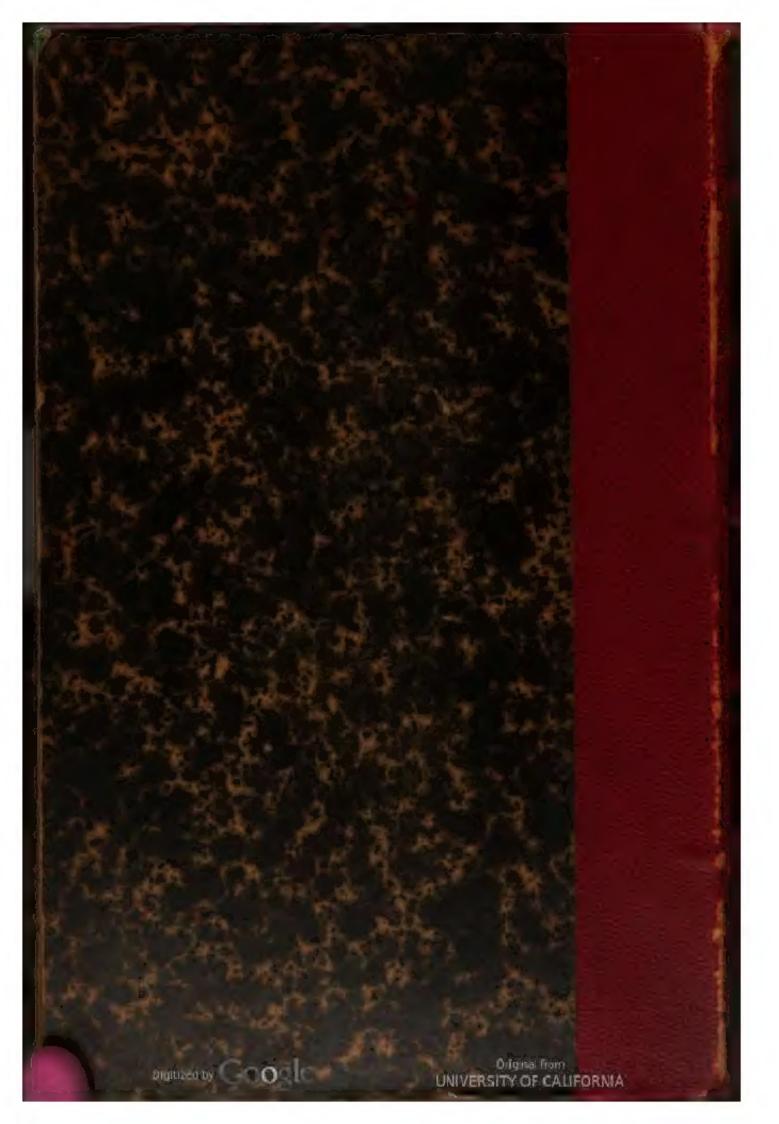